



NAZIONALE

B. Prov.

343 NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Num ° d' ordine



110

B. Trev.

#### COLLECTION D'HISTORIENS CONTEMPORAINS

# HISTOIRE

# LA GRÈCE

PARIS. -- INF. POUPARY-BATTS ET C'\*, BUE DO BAC, 30.

64 1613

# G. GROTE

Vice-Chanceller de l'Université de Londres, Associé étranger de l'Institut de França

# HISTOIRE

# LA GRÈCE

#### DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS

JUSQU'A LA PIN DE LA GÉNÉRATION CONTEMPORAINE D'ALEXANDRE LE GRAND

TRADUIT DE L'ANGLAIS

PAR A .- L. DE SADOUS

Profesanar ou Lyoin impériel du Versailles, Docteor às lettras de le Faculté de Paris

TOME SEPTIÈME

SEULE ÉDITION PRANÇAISE AUTORISÉE PAR L'AUTEUR

AVEC CARTES ET PLANS

### PARIS

LIBRAIRIE INTERNATIONALE
18, BOULEVARD MONTMARTRE

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN ET C12, ÉDITEURS

A Bruxelles, à Leipzig et à Livourne

1865

TOUS DECITS BE REPRODUCTION BESSERVED



#### I" PARTIE. - GRECE LEGENDAIRE

Ανδρών ήρώων θεΐον γένος, οἱ καλέονται Ημέθεσε προτέρη γενέη. Βέσεσε.

#### 2" PARTIE, - GRECE HISTORIQUE

. . . . . Πόλιες μερόπων ἀνθρώπων. κοκέπε.

# HISTOIRE DE LA GRÈCE

#### DEUXIÈME PARTIE

# GRÈCE HISTORIQUE

Berge ( Con Special Printers)

### CHAPITRE I

#### COMBAT DES THERMOPYLÆ ET D'ARTEMISION

Engagement pris par les Grecs confédérés contre ceux des Grecs qui se joignaient aux Perses, - Résolution prise de défendre les Thermopylæ aussi bien que le détroit adjacent de l'Eubœa. - Défilé des Thermopylas et son voisinage. -Les Grecs prennent position aux Thermopyle. - Léonidas, roi de Sparte, y conduit l'armée. - La flotte combinée sous Eurybiades occupe le détroit Eubœen. - Nombre et composition de l'armée de Léonidas. - Phokiens et Lokriens. - Fête Olympique et fête Karneienne. - Les Grecs ne peuvent se résondre à les remettre, même dans un danger si imminent. - Sentier sur le mont Œta par lequel on ponvait esquiver les Thermopylæ. - Léonidas en est informé d'abord à son arrivée sur les lieux; - les Phokiens s'engagent à le défendre. - Nombre et composition de la flotte grecque à Artemision. - Trois trirèmes de la flotte grecque envoyées eu avant comme vedettes; - leur première rencontre avec la flotte persane. - Ces trois trirèmes sont capturées : panique de tonte la flotte grecque, qui abandonne Artemision et se retire à Chalkis. - Danger imminent que court le plan de défense des Grecs ; - ils sont délivres par une terrible tempête. - Mouvements de Xerxes à son départ de Thorma. - Il arrive avec son armée dans le territoire malien, près du défilé des Thermopyle. - Mouvement de la flotte persane en avant ; - elle est surprise par une tempête et un onragan destructifs sur la côte de Magnêsia. — Îmmense dommage causé à la flotte par la tempête. — Encouragement donné à la flotte grecque; - elle retourne de Chalkis à Artemision. - Délai de Xerxés avec son armée de terre près de Trachis. — Impressions de Xerxès au sujet des défenseurs des Thermopylæ. — Conversation avec Demaratos, qu'il ne veut pas croire. - Dontes au sujet des motifs attribués à Xerxès par Hérodote. - Première attaque dirigée sur les Thermopyle, - fr de par les troupes mèdes; — elle est reponssée. — Attaques répétées par les meilleures troupes de l'armée persane, toutes repoussées avec perte. - Embarras de Xerxês; - il en est

délivré en apprenant l'existence du sentier sur la montagne. - Un détachement persan sons Hydaruês gravit le sentier de la montagne et chasse la garde phokienne. - Il arrive sur les derrières de Léonidas. - Délat entre les defenseurs des Thermopylæ quand ils apprenneut que les Perses arrivent derrière eux. — Léonidas se décide à rester et à mourir dans le défilé. — Les trois ceuts Spartiates, avec les Thespiens, restent avec Léonidas : le reste du détachement se retire. - Doutes au sujot du contingent thébain. - Derniers exploits et mort de Léonidas et de sa troupe. - Individus distingués parmi eux : - migris témoigné à Aristodémos qui ne combattit pas. - Sort du contingent thébain. -Impressions de Xerxès après le combat. - Avis que lui donne Demaratos; - il le rejette. - Conduite des deux flottes, à Artemision et à Aphetæ; - alurme parmi la flotte grecque. - Themistoklès la décide à rester et à combattre. sur les instantes prières des Eubœens. - Important service rendu ainsi par Themistoklės. - Confiance et espoir de la flotte persane. - Elle détache une escadre pour faire le tour de l'Eubera et prendre les Grees par derrière. -Combat naval d'Artemision, - avantage remporté par les Grecs. - Seconde tempête; - la flotte persane éprouve de plus grands dommages, et le détachement envoyé autour de l'Eubœa est détruit. - Nouveau combat naval à la hantour d'Artemision, - indécis, - mais les Grees se décident à se retirer. -Ils se retirent immédiatement en apprenant le désastre des Thermopyles, - ils vont à Salamis. - Marche de la flotte persane sur l'Eubœa. - Manœuvres attribuées à Xerxés par rapport aux morts aux Thermopyles. - Nombre des morts des deux côtés. - Inscriptions commémoratives subséquentes. - Touchante inscription de Simonidês.

Ce fut pendant que les États du nord de la Grèce abandonaient ains successivement la cause commune, que les députés assemblés à l'isthme prirent entre eux l'engagement solennel, en cas de succès, d'infliger un juste châtment à ces frères qui refusaient de se joindre à eux, de frapper leurs biens d'une d'une, et peut-être de consacrer un dixième de leurs personnes au profit du dieu de Delphes. On devait faire exception peur les États qui avaient été forcés de coment bien peu vraisemblable qu'un tel vœu reçut son accompissement. C'était la manifestation d'un sentiment déternuiné, liant cessemble les États qui prenaient l'engagement, mais il n'a pu contribuer beaucoup à intimider les autres.

Déployer leurs propres forces, c'était le seul moyen efficace de maintenir ensemble des alliés douteux. Le défilé des

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 132. Diodore, XI, 3.

Thermopylæ fut alors choisi comme le point le plus commode pour la défense, après celui de Tempè : - il laissait en dehors, il est vrai, et abandonnait à l'ennemi les Thessaliens, les Perrhæbiens, les Magnètes, les Achæens Phthiôtes, les Dolopes, les Ænianes, les Maliens, etc., qui auraient été compris si la dernière ligne avait été adoptée; mais il comprenait la plus vaste étendue compatible avec la sureté du pays. La position des Thermopylæ présentait un autre avantage qui ne pouvait se trouver à Tempê; la terre ferme n'était séparée ici de l'île d'Eubœa que par un détroit resserré, d'environ deux milles et demi (= 4 kilom.) dans sa plus petite largeur, entre le mont Kuèmis et le cap Kènæon. Dans la partie septentrionale de l'Eubœa, faisant immédiatement face à la Magnesia et à l'Achæa Phthiôtis, était située la ligne de côtes appelée Artemision; nom dérivant du temple d'Artemis, qui était ce qu'elle avait de plus saillant et appartenait à la ville d'Histima, On convint que la flotte grecque s'v rassemblerait, afin d'agir de concert avec l'armée de terre et de s'opposer à la marche des Perses sur deux éléments à la fois. On supposait qu'il était favorable pour les Grecs de combattre dans un espace étroit (1), sur mer non moins que sur terre, en ce que leurs vaisseaux étaient inférieurs en nombre, et avaient une marche plus lourde que ceux qui étaient au service des Perses. D'après la position d'Artemision, on calculait qu'ils pourraient empêcher la flotte persane d'avancer dans le détroit resserré qui sépare l'Eubœa de la terre ferme au nord et à l'ouest, et qui, entre Chalkis et la Bϙtia, devient assez étroit pour qu'on v puisse jeter un pont. C'était à ce dernier point que les marins grecs auraient préféré établir leur défense : mais l'occupation de la partie septentrionale du détroit Eubœen était indispensable pour empêcher la flotte des Perses de débarquer

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 15-60. Cf. Isokrate, Panegyr. Or. IV, p. 59. Jaurai occasion bientôt de faire remarquer la révolution qui s'opéra sur

ce point dans le sentiment athénien entre la guerre des Perses et celle du Péloponèse,

des troupes sur les derrières des défenseurs des Thermopylæ.

La limite occidentale de ce détroit Eubœen est formée par ce qu'on appelait alors le golfe Maliaque, dans lequel se jetait le fleuve Spercheios, - après un cours de l'ouest à l'est entre la ligne du mont Othrys au nord et le mont Œta au sud, - près de la ville d'Antikyra. La partie inférieure de cette spacieuse et fertile ville du Spercheios était occupée par les diverses tribus des Maliens, confinant au nord et à l'est à l'Achae Phthiôtis : les Malieus les plus méridionaux, avec leur ville de Trachis, occupaient une plaine, dans quelques endroits considérable, dans d'autres trèsétroite, - enfermée entre le mont Œta et la mer. A partir de Trachis, la chaîne de l'Œta s'étendait à l'est, confinant de près au rivage méridional du golfe Maliaque : entre les deux se trouvait le mémorable défilé des Thermopylæ (1). Sur la route de Trachis aux Thermopylæ, immédiatement en dehors du défilé et à l'embouchure des petits cours d'eau appelés le Phœnix et l'Asôpos, était située la ville d'Anthèla, célèbre par ses temples d'Amphiktyon et de Dèmêtèr Amphiktyonique aussi bien que par les réunions automnales du conseil amphiktyonique pour lequel des sièges étaient préparés dans le temple.

Immédiatement auprès d'Anthèla, le versant septentrional de la haute et longue chaine de l'Œta se rapprochait assez près du golfe, ou du moins d'un marécage inaccessible qui formait le bord du golfe, de manière à ne laisser de place que pour le passage d'un seul chariot. Cette entrée étroit formait la porte occidentale des Thermopyles. A une petite distance, vraisemblablement à un mille environ (= 1,600 mères) à l'est, le même rapprochement étroit entre la motagne et la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait, — formant ainsi la porte orientement de la mer se répétait de la mer se de la

<sup>(</sup>l) Le mot défié entraîne communément l'idée d'un sentier enfermé entre des montagnes. Dans cet exemple, il est employé pour désigner un passage

étroit, ayant des montagnes d'un côté seulement et de l'eau (ou un terrain marécageux) de l'autre.

tale des Thermopylæ, non loin de la première ville des Lokriens, appelée Alpêni. L'espace entre ces deux portes était plus large et plus ouvert, mais il se distinguait et se distingue encore par son abondance de sources thermales, salées et sulfureuses. Quelques cellules y étaient préparées pour les baigneurs, ce qui faisait donner à l'endroit le noni de Chytri, c'est-à-dire les Bassins; mais la quantité abondante d'eau minérale répandait sa vase et déposait sa croûte sur tout le terrain adjacent; et les Phokiens, quelque temps auparavant, avaient essavé à dessein de conduire l'eau de manière à rendre le défilé entièrement impraticable, et en même temps ils construisaient un mur en travers près de la porte occidentale. Ils avaient agi ainsi pour arrêter les Thessaliens, qui avaient essayé d'étendre leurs conquêtes au sud et à l'est. Les sources chaudes, ici comme dans d'autres parties de Grèce, étaient consacrées à Hêraklès (I), dont les exploits et les malheurs légendaires illustraient toute la contrée environnante : le mont Œta. Trachis, le cap Kenæon, les îles Lichades, la rivière Dyras. Quelques fragments de ces légendes ont été transmis et embellis par le génie de Sophokle, dans son drame des Trachiniennes.

Tel était le théâtre général, — deux ouvertures étroites avec un mille intermédiaire d'une route élargie et des sources d'eaux chaudes entre elles, — qui étaient connues dans l'antiquité sous le nom significatif des Thermopyles, les Portes Chaudes; ou quelquefois plus brièvement, de Pyle, les Portes. A un point aussi près de Trachis, entre les montagnes et la mer, à environ deux nilles (= 2 kilom. 300 mètres) en delors, c'est-à-diré à l'ouest des Thermopyles, la route était à peine moins étroite, mais on pouvait la tourner en marchant à l'ouest, puisque les montagnes adjacentes étaient plus basses et présentaient moins de difficulté, pour le pas-

<sup>(1)</sup> Selon une des nombreuses hypothèses imaginées pour réduire la légeude religieuse en un fait réel historique et physique, on supposait qu'Hèraklès avait étéun ingénieur ou trouveur

d'enu dans des temps très-reculés, δεινὸς περὶ ζήτησιν δόπων καὶ συναγωγήν. V. Plutarque, Cum principions viris philosopho esse disserendum, c. I, p. 776.

sage : tandis qu'aux Thermopylæ mème, la projection en surplomb du mont Œta était escarpée, boisée et impraticable, ne laissant d'accès, de Thessalia en Lokris et dans les territoires au sud-est de l'Œta, que par la porte étroite (1);

Sur les Thermopylie, V. Hérodote,
 VII, 175, 176, 199, 200.

Ή δ'αδ διά Τρηχίνος έσοδος ές της Ελλάδος έστι, τό εκτύνθετου, λμίπλει όρου το μέντοι κατά τουτό γίδετι τό στεινότατου τίζι χώρης τής άλλης, άλλι έμηροσδε τι θεγμοποίδεια καιά άποθε ταπά τι λλητινούς, όπισθε έδντας όδουσα έμαμέτης μούνη και έμηροσθε κατά Φοίνια ποταμόν, άμαξιτός άλλη μούνη.

Cf. Pausanias, VII, 15, 2. Το στένον το Ἡρακλείας τε μεταξύ τῶν Θερμοπυλέων; de plus Strabon, IX, p. 429, et Tite-Live, XXXVI, 12.

Hérodote dit au sujet des Thermopylæ — στεινοτέρη γάρ έφαίνετο έουσα της είς θεσσαλίην, έ. ε. que le défilé de

Si nous no possédions pas les claires indications topographiques données par Hérodote, il serait presque impossible de comprendre le mémorable événement dont nous nous occupons maintenant; car la configuration de la côte, le conra des fleuves et les phénomènes locaux en général sont aujourd'hui si complétement changés, que les voyageurs modernes égarent plutôt qu'ils n'sident. Dans l'intérieur du golfe Maliaque, trois on quatro milles de terre nouvelle se sont formés par l'accumulation graduelle des dépôts du fleuve. de sorte que le golfe lui-même a une étendue beaucoup moins grande, et oue la montagne confinant à la porte des Thermopylæ n'est pas maintenant auprès de la mer. Le fleuve Spercheios a considérablement changé son conrs : au lieu de se jeter à la mer dans une direction à l'est considérablement an nord des Thermopylm, comme il le faisait à l'époque d'Hérodote, il a été détourné qu sud dans la partie inférieure

de son cours, avec bien des détours, de sorte qu'il arrive à la mer beaucoup au sud du défilé, tandis que les rivières Dyrns, Melas et Asôpos, qui du temps d'Hérodote arrivaient tontes à la mer séparément entre l'embouchnre du Spercheios et les Thermopylee, n'y parviennent plus du tout, mais se jettent dans le Spercheios. De plus, l'écoulement perpétuel des sources thermales a contribué à accumuler un dépôt ét à élever le niveau du sol en général dans tout le défilé. Hérodote semble considérer la ronte entre les deux portes des Thermopylæ comme allant an nord et au sud, tandis qu'elle irait plutôt presque à l'est et à l'ouest, il ne connalt pas la dénomination de Kallidromos, appliquée par Tite-Live et par Strabon à une partie indéterminée de la chaîne orientale de l'Œta.

Relativement aux traits anciens et actuels des Thermopylæ, V. les bonnes observations du colonel Leake, Travels in Northern Greece, vol. 11, ch. 10, p. 7-40; Gell, Itinerary of Greece, p. 239; Kruse, Hellas, vol. III, ch. 10, p. 129. Le D' Clarke fait observer: . Les sources thermales sortent principalement de deux beuches au pied des précipices calcaires de l'Œta, sur la gauche de la chaussée, qui passe ici tout près de la montagne, et qui dans cette partie permet à peine à deux cavaliers de marcher de front : le marécage à droite, entre la chanssée et la mer, étant si dangereux, que nous filmes bien près d'y être ensevelis avec nos chevaux, pour avoir commis l'imprudence de nous y aventurer quelques pas en quittant le chemin pavé. (Clarke's Travels, vol. IV, ch. 8, p. 247).

à l'exception d'un sentier dans la montagne peu fréquenté aussi bien que détourné, dont il sera fait bientôt meution. Le mur construit dans l'origine en travers du défilé par les Phokiens était alors à demi ruiné par le temps et l'abandon; mais les Grees le rétablirent facilement, se décidant à attendre dans ce défilé resserré, plus étroit à cette époque même que le défilé de Tempé, l'approche de l'armée d'invasion. Le bord de la ligne de mer semble avoir été, dans la plas grande partie, marécageux, propre ni à marcher ni à naviguer; mais il y avait des points où des bateaux pouvaient aborder, de sorte qu'une communication constante pouvait être entre-teuue avec la flotte & Artemision, tandis qu'alpèni était immédiatement derrière eux pour leur fourinr des provisions.

Bien qu'une résolution générale des députés grecs réunis à l'isthme, de défendre conjointement les Thermopylæ et le détroit Eubœen, eut été prise vraisemblablement peu après la retraite de Tempe, leurs troupes et leur flotte n'occuperent pas réellement ces positions avant qu'on sût que Xerxès etait parvenu an golfe Thermajone. Toutes deux alors furent mises en mouvement : l'armée de terre sous le roi spartiate Léonidas; l'armée navale sous le commandant spartiate Eurybiades, apparemment vers la dernière partie du mois de juin. Léonidas était le frère pulné, le successeur et le gendre du précédent roi Eurysthénide Kleomenès, dont il avait épouséla fille unique Gorgo. Un autre frère de la même famille, -Dorieus, plus âgé que Léonidas, - avait péri, même avant la mort de Kleomenès, dans un essai malheureux fait pont établir une colonie en Sicile; et c'est ainsi que le plus jeune frère avait été appelé à succéder d'une manière inattendue. Léonidas conduisit alors de l'isthme aux Thermopylæ une troupe de 300 Spartiates d'élite. - tous citovens d'un âge mur, et personnes qui laissaient au logis des fils pour les remplacer (1). Avec eux venaient 500 hoplites de Tegea, 500 de

 <sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 177, 206. Έπιλεδάμενος άνδρας το τοὺς κατεστεώτας τριηκοσίους, καὶ τοῖσι ἐτύγχανον καϊδες ἐύντες.

En choisissant des hommes pour un service dangereux, les Spartiates prenaient de préférence coux qui déjà avaient des familles : si un tel homme

Mantineia, 120 de l'arkadienne Orchomenos, 1.000 du reste de l'Arkadia, 400 de Corinthe, 200 de Phlionte et 80 de Mykènæ. Il y avait sans doute des ilotes et des troupes légères, en nombre indéterminé, et probablement une certaine quantité d'hoplites lacédæmouiens, non spartiates. Dans leur marche à travers la Bœôtia, ils furent rejoints par 700 hoplites de Thespiæ, dévoués de cœur à la cause, et par 400 Thébains, d'une fidélité plus douteuse, sous Leontiadès. Il paraît en effet que les hommes principaux de Thèbes, à cette époque sous une oligarchie très-étroite, mêdisaient décidément, c'est-à-dire épousaient l'intérêt des Perses autant qu'ils l'osaient avant que les Perses fussent réellement dans le pays; et Léonidas, quand il demanda un certain nombre de leur troupe pour aider à la défense des Thermopylæ, ne sut s'ils ne refuseraient pas leur consentement, et s'ils ne se déclareraient pas ouvertement contre la cause grecque. Les chefs thébains jugèrent prudent de consentir, bien que contre leurs inclinations réelles, et fournirent un contingent de 400 hommes (1), choisis parmi les citoyens d'un sentiment opposé au leur. En effet le peuple thèbain, et les Bϙtiens en général, à l'exception de Thespiæ et de Platée, semblent avoir manifesté peu de sentiment pour un

cinit tué, il laissait derrière lui un fils pour rempir ses devoirs envers l'Étal, et pour conserver la continuité des rites sacrés de famille, dont l'extinction était considérée comme un grand malheur. Dans nos idéres, la vie d'un père de fismille dans l'âge môr serait regardée comme plan précieuse, et sa mort comme me pertie plus grande est colles d'un homme plus jeuns et uon celles d'un homme plus jeuns et uon

1) Hérodote, VII, 205; Thucyd. 111, 62; Diodore, XI, 4; Plutarque, Aristeidês, c. 18.

Le passage de Thucydide est trèsimportant ici, comme confirmant à un haut degré le renseignement d'Hérodote, et nous mettant à même d'apprécier les critiques de Plutarque, risplansibles un ce point particulier (be llerodoti Malign. p. 865, 866). Ce deruier semble avoir copié sur un auteur bocilien perdu mommé Aristophanies, qui essayait d'établir un cas plus honorable pour ses compatrices par rapport à leur conduite dans la guerre des Perses.

Le renseignement de Diodore, — Θηδαίου ἀπό τῆς ἐτίρας μάριδος ὡς κτρακόσιος, — Θε εκ εκρὶμιὰρ μεν τια κετό αι gouvernement Κοκλγταεαι (Thueyd. 111, 75) quand il enrôla ses ennemis afin de s'eu débarrasser; et par celui de l'italienne Cume (Dionys. 11al. VII, 5). côté ou pour un autre, et avoir suivi passivement les inspirations de leurs chefs.

C'est avec ces troupes que Léonidas atteignit les Thermopylæ, d'où il expédia des envoyés pour demander, la jouction des Phokiens et des Lokriens d'Oponte. Ces derniers avaient été du nombre de ceux oui avaient envoyé à Xerxès la terre et l'eau, ce dont on prétend qu'ils s'étaient repentis; la mesure ne fut prise probablement que par suite de la crainte, qui à ce moment particulier prescrivait d'acquiescer aux demandes de Léonidas, justifiée qu'elle serait par l'excuse de la nécessité dans le cas où les Perses finiraient par être vainqueurs (1); tandis que les Phokiens, s'ils étajent dans l'origine disposés à médiser, étajent maintenant empêchés de le faire par ce fait, que leurs ennemis acharnés les Thessaliens prenaient une part active dans la cause de Xerxès et étaient influents en guidant ses mouvements (2). Les envoyés grecs ajoutèrent de la force à leur demande par tous les encouragements qui étaient en leur pouvoir. - Les troupes maintenant aux Thermopylæ (disaient-ils) n'étaient qu'un corps avancé, précédant les forces principales de la Grèce, dont on attendait l'arrivée tous les jours; du côté de la mer, une flotte suffisante était déjà de garde. De plus, il n'v avait pas lieu de craindre, puisque l'envahis-·eur, après tout, n'était pas un dieu, mais un homme exposé à ces revers de la fortune qui out atteint inévitablement tous les hommes, et surtout ceux qui étaient dans une condition prééminente (3), « Ces arguments prouvent trop évidemment le triste état de terreur dans lequel était alors l'esprit grec. Qu'ils fussent rassurés ou non par ces arguments, le grand corps des Lokriens Opontiens et mille Phokiens rejoignirent Léonidas aux Thermouvlæ.

<sup>(</sup>l) Diodore, XJ, 4. (2) Hérodote, VIII, 30.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VII, 203. Λέγοντες δι' Σγγέλων, ώς αὐτοὶ μὰν ῆχοιεν πρόδρομοι τών ἀλλων, οἱ δὶ λοιποὶ τών συμμάχων προσδόχιμοι πᾶσάν εἰσι ἡμέρην... καὶ σει εἰχ δεινόν οὐδόν - οὐ γάρ ἀτάν εἰναι

τόν ίπίοντα έπί την 'Ελλάδα, άλλ' ανθρωπον · είναι δε θνητόν ουδένα, ουδέ Ισποθαι, τώ κακόν εξ άρχης γινομείνω ου συνεμέχθη, τόσι οδ μεγείτοισει αυτίκων, μέγιστα · όρειλειν ών και τόν έπελαύνουτα, ώς έρντα θνητόν, άπό της δοξες πεσέεις όχ.

Que cette terreur fût et véritable et sérieuse, on ne peut en douter: et on se demande naturellement pourquoi les Grecs n'envoyèrent pas tout de suite toutes leurs forces au lieu d'une simple garde avancée. On peut trouver la réponse dans un autre attribut du caractère grec. - le temps était venu de célébrer et la fête des jeux Olympiques sur les bords de l'Alpheios, et la fête Karneienne à Sparte et dans la plupart des autres États dôriens (1). Même à un moment où il y allait de toute leur liberté et de toute leur existence, les Grecs ne pouvaient se résoudre à remettre ces solennités vénérées; particulièrement les Grecs du Péloponèse, chez lesquels cette force de routine religieuse paraît avoir été la plus forte. Plus d'un siècle après, du temps de Démosthène, lorsque l'énergie des Athéniens avait considérablement décliné, nous les verrons aussi différer les nécessités militaires de l'État jusqu'à l'accomplissement complet et magnifique de leurs obligations de fêtes religieuses, - négligeant toutes leurs mesures de politique étrangère, afin que les représentations Theôriques fussent imposantes aux yeux du peuple et satisfaisantes pour les dieux. A présent, nous trouvons les Athéniens peu disposés à faire ce sacrifice, - certainement beaucoup moins que les Péloponésiens. Ces derniers, restant chez eux pour célébrer leurs fêtes pendant qu'un envahisseur d'une puissance surhumaine était à leurs portes, nous rappellent les Juifs dans les derniers temps de leur indépendance, qui laissaient l'armée romaine pousser les opérations du siège autour de leur ville sans les inter-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 2006. Cétaient seulement les États dériens (Lacédamone, Argos, Sikyón, etc.) qui étaient dans l'obligation de s'absteuir d'opérations militaires agressives pendant le mois de la fête Karnelemet e' d'autres États (même du Péloponèse), Elia, Mantineia, etc., et naturellement Athères, n'étaient pas astreints à la même règle (Thuyd. V., 64, 75).

Je ne prétends pas affirmer que ces

deux fêtes (les Karneis et les Olympia) se célébrassent si exactement à la même époque, que des personnes ne pussent assister à toutes les deux. Il semblerait que la fête des Karneis vemait la dernière. Mais les fêtes grecques dépendaient des mois lunaires, et varisient plus ou moias par rapport à l'année solaire. Les Karneis se célébraient chaque sunée; les Olympis tous les quatre sus.

rompre pendant le sabhat (1). Les Spartintes et leurs confédérés calculaient que Léonidas avec son détachement serait assez fort pour garder le déflié des Thermopyle jusqu'à ce que la fête Olympique et la fête Karneienne fussent passées, époque après laquelle ils étaient prêts à marcher à soncours avec toutes leurs forces militaires (2). Ils s'engageaient à se réunir en Bootita dans le dessein de défendre l'Attique contre l'attaque venant du côté de la terre, pendant que la grande masse des forces athéniennes servait à bord des vaisseurs.

Au moment où ils formaient ce plan, ils croyaient que le défilé des Thermopylæ était le seul moyen d'accès possible pour une armée d'invasion. Mais Léonidas, en arrivant sur les lieux, découvrit pour la première fois qu'il y avait aussi un sentier dans la montagne qui partait du voisinage de Trachis, montait la gorge du fleuve Asôpos et la colline appelée Anopæa, puis traversait la crête de l'Œta et descendait derrière les Thermopylæ près de la ville lokrienne d'Alpêni. Ce sentier, - alors à peine fréquenté, bien que sa moitié ascendante serve aujourd'hui de route régulière pour aller de Zeitun, l'ancienne Lamia, à Salona sur le golfe Corinthien, l'ancienne Amphissa, - lui fut révélé par les habitants de Trachis, qui l'avaient découvert pour la première fois, et oni antérieurement avaient conduit par là les Thessaliens attaquer la Phokis, après que les Phokiens avaient intercepté le défilé des Thermopylæ. Il n'était donc pas inconnu des Phokiens : il conduisait de Trachis dans leur pays, et ils promirent volontairement à Léonidas de l'occuper et de le défendre (3). Mais les Grecs se trouvaient ainsi aux Thermopylæ dans la nécessité de pourvoir à une double ligne de défense, pour le sentier de la

<sup>(1)</sup> Josephe, Bell, Judaic, I, 7, 3; II, 10, 4; ibid. Antiq. Judaic, XIV, 4, 2, Si leurs personnes étaient attaquées pendant le sabbat, les Juifs se défendaient; mais Hs no violaient pes les colligations religieuses du jour pour

empêcher les opérations militaires des assiégeants. V. Reimar. ad Dion. Cass. LXVI, 7.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 206: VIII, 40.(3) Hérodote, VII, 212, 216, 218.

montagne aussi bien que pour le défilé, analogue à celle qui avait engagé leur première armée à abandonner Tempé; et leur nombre parut si insuffisant, quand on apprit enfin que l'immiense armée de Xerxès approchait, qu'une terreur panique les saisit. Les troupes péloponésiennes particulièrement, se préoccupant seulement de leur propre ligne séparée de défense, à l'isthme de Corinthe, désiraient s'y retirer sur-le-champ. Les remontrances pleines d'indignation des Phokiens et des Lokriens, qui auraient ainsi été laissés à la merci de l'envahisseur, engagèrent Léonidas à défendre ce mouvement rétrograde; mais il jugea nécessaire d'expédier . des envoyés aux diverses villes, pour insister sur l'insuffisance du nombre de ses soldats et pour demander des renforts immédiats (1). Tant étaient facheuses les conséquences, senties alors, d'avoir retenu les principales forces jusqu'à ce que les fêtes religieuses du Péloponèse fussent célébrées!

Le sentiment de confiance n'était pas plus fort à ce moment dans leur armée navale, bien qu'elle eût été réunie en nombre bien supérieur à Artemision, sur la côte septentrionale de l'Eubœa, sous le Spartiate Eurybiadès. Elle était composée ainsi qu'il suit : - 127 trirèmes athéniennes, montées en partie par les citoyens de Platée, malgré leur défaut total de pratique à bord; 40 corinthiennes, 20 mégariennes, 20 athéniennes, montées par les habitants de Chalkis, auxquels les Athéniens les avaient prêtées; 18 æginétaines, 12 sikvoniennes, 10 lacédæmoniennes, 10 épidauriennes, 7 érétriennes, 5 trœzéniennes, 2 de Styros en Eubœa et 2 de l'île de Keos. Il v avait ainsi en tout 271 trirèmes, avec 9 pentekonters, fournis en partie par Keos et en partie par les Lokriens d'Oponte. Themistoklès était à la tête du contingent athénien, et Adeimantos du corinthien; nous ne savons rien des autres officiers (2). Trois croiseurs, un athénien, un æginétain et un træzénien, s'avancèrent le long de la côte de la Thessalia, derrière l'île de Skiathos,

<sup>(</sup>i) Hérodote, VII, 207. Diodore (XI, 12) le nombre athènien (2) Hérodote, VIII, 1, 2, 3. Selon était plus fort de vingt trirèmes.

pour surveiller les mouvements en avant de la flotte persane venant de Therma.

Ce fut ici que le saug fut versé pour la première fois dans cette mémorable lutte. Dix des meilleurs vaisseaux de la flotte persane, envoyés en avant dans la direction de Skiathos, rencontrèrent ces trois trirèmes grecques, qui supposèrent probablement qu'ils précédaient la flotte entière et cherchèrent leur salut dans la fuite. La trirème athénienne se sauva à l'embouchure du Peneios, où son équipage l'abandonna, et se retira par terre à Athènes, laissant le navire à l'ennemi: les deux autres vaisseaux furent atteints et pris encore à flot, - non sans une vigoureuse résistance de la part de l'æginétain, dont l'un des hoplites qui le montaient, Pythès, combattit avec une bravoure désespérée et tomba couvert de blessures. Les soldats persans l'admirèrent tellement, qu'ils prirent une peine infinie pour lui conserver la vie, et lui témoignèrent les marques les plus signalées tant de bienveillance que de respect, tandis qu'ils traitèrent ses camarades comme des esclaves.

A bord du vaisseau trezénien, qui fut le premier pris, ils trouvèrent un soldat nommé Léon, d'une taille imposante: cet homme fut immédiatement mené sur l'avant du vaisseau et tué, comme présage pour la lutte prochaine. Peut-être (lait observer l'historien) son nom a-t-il contribué à décider de son sort (l). Les dix vaisseaux persans n'avancèrent papus loin que le dangereux rocher Myrméx, entre Skiathos et la terre ferme, que leur avait fait counattre un navigateur gree de Skyros, et sur lequel ils élevèrent une colonne pour servir d'avertissement à la flotte qui arrivait. Néamoins, si grande fut l'alarme que leur présence, communiquée par des fanaux (2) allumés à Skiathos, et confirmée

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 180. Τάχα δ' άν τι καὶ τοῦ δνόματος έπαύροιτο.

Relativement à l'influence d'un nom et de son étymologie, malheureuss dans le cas actuel pour son possesseur, cf. Hérodote, IX, 91, et Tacito, Hist. IV, 53.

<sup>(2)</sup> Pour l'emploi des signaux de feu, cf. Tite-Live, XXVIII, 5, et le début de l'Agamemnôu d'Æschyle et la même pièce, v. 270, 300; et aussi Thucyd. III, 22-80.

par la prise des trois vaisseaux vedettes, inspira à la flotte à Artemision, qu'elle finit par abandonner sa position, persuadée que la flotte entière de l'ennemi était tout près (l). Ella remonta le détroit Euboeen jusqu'à Chalkis, comme étant le passage le plus déroit et le plus défendable, en laissant de vigies sur les hautes terres pour surveiller les progrès de l'enuemi.

Probablement cette retraite soudaine fut imposée aux généraux par la panique de leurs troupes, semblable à celle one le roi Léonidas, plus puissant qu'Eurybiades et que Themistoklès, avait trouvé moven d'arrêter aux Thermopylæ. Elle ruinait pour le moment tout le plan de défense, en laissant l'armée des Thermopyle exposée par derrière aux opérations de la flotte persane. Mais ce que les Grecs ne firent pas pour eux-mêmes fut plus que compensé par l'intervention bienfaisante de leurs dieux, qui opposerent à l'envahisseur les armes plus terribles de la tempête et de l'ouragan. Il lui fut permis d'amener sa prodigieuse armée. tant de terre que de mer, jusqu'au bord des Thermopylæ et jusqu'à la côte de la Thessalia sans obstacle ni dommage; mais le moment était venu où les dieux parurent décidés à l'humilier, et particulièrement à frapper sa flotte d'une série de coups qui devaient la réduire à un nombre de vaisseaux ègal à celui contre lequel les Grecs ponvaient lutter (2). Au milieu de la terreur générale qui régnait en Grèce, les Delphiens furent les premiers à gagner la reconnaissance de leurs compatriotes en annoncant qu'un secours divin était proche (3). Quand ils demandèrent conseil à leur oracle, ils reçurent l'ordre de prier les Vents, qui préteraient à la Grèce une aide puissante. De plus, les marins athéniens,

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 181, 182, 183.
(2) Hérodote, VII, 184. Μέχρι μέν δη τούτου του χώρου καὶ τῶν Θερίο-πυδέων, ἀπαθής τε κακῶν ἔγν ὁ στρατὸς, καὶ πλήθος ἐγν τριγικοῦτ ἐπ τάσον, εξτ. — VIII, 13. Ὑξποπέτο δὲ πὰν ὑπὸ τοῦ θεού, ἀπος ἀν ξέτανοῦξει τρ. Ἦχληνικώ τὸ Περτικόν, μπὸὶ πούλῷ πλέον ἔξι.

Cf. VIII, 109, et Diodore, XI, 13. (3) Hérodote, VII, 178. Δείγοὶ δὲ δειξεμενε το μεντζίον, πρώτα μέν, Έλληνον τοθει βουλομένουει είναι έλνυθροιει Εήγητείλαν τὰ χρησθέντα αδτοίει και στο δεινές καταβραδιύσου τόν βράθαρον Ελεγγείλαντες, χάριν ἀθάνατον κατθέντο.

dans leur retraite à Chalkis, se rappelant que Boreas était l'époux de la princesse on hérôîne attique Oreithynis, fille de leur ancien roi Erechtheus, adressèrent des prières ferventes à leur gendre peur obtenir son secours dans l'extrémité où lié étaient. Janusis secours ne fut plus efficaci plus opportun que la tempête destructive que nous raconternos hientôt, et qui s'èleva sur la côte de la Magnesia; rempête pour laquelle on offrait encore même du temps d'Hérodote des remerchments de recommissance et des solennités anmuelles. à Athènes aussi heu qu'à Delphes (1).

Xerxés avait fait faire halte sur le golfe Thermaïque peudant plusieurs jours, et il avait employé une partie considérable de sa nombreuse armée à abattre les bois et à déblayer les routes sur le défilé de l'Olympos, allant de la haute Macedonis en Pernhebia, que lui recommendaient ses alliés macédoniens comme préférable au défilé de Tempé (2). N'ayant pas l'intention de franchir ce dernier, on dit qu'il alla par mer pour le voir, et on lui attribue des remarques sur la facilité qu'il y aurait à le fermer, de manière à convertir toute la Thessaila en un vaste lac (3).

(1) Hérodote, VII, 189. Le langage de l'historien dans ce chapitre est remarquable. Sa raison incrédule prend un peu le dessus sur l'acquiescement roligieux.

Clément d'Alexandrie, en rapportant l'incident avec quelques autres miracles d'Enkos, d'Aristros, d'Empedoklès, etc., reproche à sos adversaires paiens leur inconséquence, en ce que, ajoutant foi à ceux-oi, ils rejettent les miracles de Moise et des prophètes (Stromat. VI, p. 629, 630).

(2) Le défilé que travera Xeraès était celui qui était pres de Pêtra, de Pythion et d'Ulcosson, — Saltum ad Petram — Perthabies saltum - (Tise-Live, XLV, 21; XLIV, 27; Pêtra était près de point ois la route passait de la Pieria co base Macedonia dans la haute Macedonia). (V. Tite-Live, XXXIX, 26)

Comparer relativement à ce passage et aux traits généraux de la coutrée voisinte, le colonel Leske, Travels in Northern Greece, vol. III, ch. 18, p. 337-313, et ch. 30, p. 430; et aussi Boné, la Turquie en Europe, vol. I, p. 198-202.

Le roi thrace Sitalkës, comme Xerxès dans l'occasion actuelle, fut obligé de faire couper les farêts, de pratiquer une ronte pour son armée, dans la première partie de la guerre du Péloponèse (Thucyd. II, 98).

(3) Hérodete, VII, 130, 131. Que Arante, franço par la vae de l'Olympos et de l'Ossa, soit allé vers le défiléctroit qui est entre con sontaqueux, cels et assas probable; mai le remarques qu'on lui prôte sont probablement 17-magination de quelques Grece ingénieux de l'époque, suggérée par la juxtaposition d'en tel payange et d'un tel

Sa marche depuis Therma, à travers la Macedonia, la Perrhæbia, la Thessalia et l'Achæa Phthiôtis, pour parvenir . au territoire des Maliens et dans le voisinage des Thermopylæ, occupa onze ou douze jours (1). Les peuples dont il traversait les villes avaient déià fait leur soumission, et les Thessaliens surtout apportaient du zèle à seconder ses efforts. Sa nombreuse armée était encore grossie dayantage par la présence de ces peuples nouvellement soumis, et par les troupes macédoniennes sous les ordres d'Alexandre; de sorte que le fleuve Onochônos en Thessalia, et même l'Apidanos, en Achæa Phthiôtis, suffirent à peine à l'abreuver, mais qu'ils furent épuisés complétement, suivant le renseignement donné à Hérodote. A Alos en Achæa, ce prince. condescendit à écouter la sombre légende rattachée au temple de Zeus Laphysteus et au bois sacré de la famille Athamantide. Il respecta et protégea ces lieux sacrés, incident qui montre que le sacrilége et la destruction de temples que les Grecs lui imputèrent, bien que vraies par rapport à Athènes, à Abæ, à Milètos, etc., ne se présentèrent pas universellement, et qu'ils se trouvent même à l'occasion tempérés par des exemples de grand respect pour le sentiment religieux des Grecs (2). En longeant le bord du golfe Malien, il arriva enfin dans le territoire trachinien, près des Thermopylæ, où il campa, attendant vraisemblablement

monarque. Supposer co délidé étroit fermé par un mue était facile pour l'imagination de tout spectature : sup-noser qu'il pouvait ordonner de le faire était dans le rôle d'un monarque qui disposait d'uns comme illimité de tra-vail manoul, et qui venait de terminer l'ouverture de l'Athen. Cet à jeropos d'ensuntique était tout à fait suffisant et de l'entre de l'

(1) La llotte persane ne quitta Therma que onze jours après Xerxès et son armée de terre (Herodote, VII, 183). Elle arriva en un jour à l'Akte Sepina on côte suid-en de la Magneña (1862), fut chaulte assaillie et tourmente pendant trois jours par l'ouragan (VII, 1911), et se readit immédiatement apriva à ce dernier endroit, il y avah driju trais jours qua Kerzles on persono était dans le territoire Malien (VII, 196), et ce texposé par le territoire Malien (VII, 196), et c. (2) Ce point est exposé par Hoffmeis-

(3) Ce point est exposé par Hoffmeister, Sittllehreligioese Lebensansicht des Herodotus. Essen, 1832, sect. 19, p. 93. l'arrivée de la flotte, de manière à combiner d'avance ses mouvements ultérieurs (1), maintenant qu'il avait l'ennemi immédiatement devant lui.

Mais sa flette n'était pas destinée à atteindre le point de communication aussi aisément qu'il était arrivé devant les Thermonylæ, Après avoir été assuré par les dix vaisseaux mentionnés déjà (qui capturèrent les trois vedettes grecques) que le canal entre Skiathos et la terre ferme était sur, l'amiral persan Megabatès partit avec toute sa flotte de Therma ou de Pydna (2), sa station dans le golfe Thermaïque, onze jours après que le monarque avait commencé sa marche par terre, et il atteignit dans une navigation d'une longue journée la côte orientale de la Magnêsia, à peu de distance de son promontoire le plus méridional. La plus grande partie de cette ligne de côtes, formées par les déclivités de l'Ossa et du Pelion, est complétement rocheuse et inhospitalière; mais, au sud de la ville appelée Kasthanæa, il y avait une courte étendue de rivage découvert où la flotte s'arrêta pendant la nuit avant de venir à la ligne de côtes appelée Aktè Sèpias (3). La première ligne de vaisseaux fut amarrée au rivage, mais la plus grande partie de cette immense flotte resta à l'ancre sur une profondeur de huit lignes. C'est dans cet état qu'elle fut surprise le lendemain matin par un soudain et furieux ouragan, - vent appelé par les gens du pays Hellespontias, qui soufflait droit sur le rivage. Les plus actifs d'entre les marins trouvèrent moven de prévenir le danger en échouant et en tirant leurs vaisseaux sur la plage; mais un nombre considérable de navires, ne pouvant prendre cette précaution, furent chassés vent arrière et mis en pièces près de Me-

tionne comme une ligne de quelque étendue (ἄπασα ἡ ἀκτὴ ἡ Σηπτάς, VII, 191), et signale séparément τὴν ἀκρην τὴς Μαγγησίης, VII, 193.

La géographie d'Apollonius de Rhodes semble déplorablement inexacte (I, 560-580).

Hérodote, VII, 196, 197, 201.
 Diodore, XI, 12.

<sup>(3)</sup> Diodore (XI, 12), Plutarque (Themistoklès, 8) et Mannert (Geogr. der Gr. und Roemer, vol. VII, p. 596), somblent regarder Sépias comme un cap; le coin sud-est de la Magnésia; ceci differe d'Hérodote, qui la men-

T. YH.

libœa, de Kasthanæa et d'autres points de cette région hostile. Quatre cents vaisseaux de guerre, suivant l'estimation la plus basse, avec une masse incalculable de transports et de navires de provisions, furent détruits, et la perte en hommes aussi bien qu'en matériel fut immense. Pendant trois jours entiers les terreurs de l'ouragan durèrent, et pendant ce temps les équipages à terre, laissés presque sans défense et craignant que les habitants du pays ne vinssent les assaillir et les piller, furent forcés de briser les vaisseaux tirés sur la plage, afin de faire une palissade de leur bois (1). Bien que les prêtres mages qui accompagnaient l'armement offrissent avec ferveur des prières et des sacrifices, - non-seulement aux Vents, mais encore à Thétis et aux Néréides, les divinités tutélaires d'Aktê Sèpias, - ils ne purent obtenir de calme avant le quatrième jour (2), tellement les prières de Delphes et d'Athènes, et la jalousie des dieux contre une arrogance surhumaine, prolongèrent le terrible châtiment. Enfin le quatrième jour le temps calme revint; alors tous les vaisseaux qui étaient en état de marcher reprirent la mer et longèrent la terre, en doublant le promontoire méridional de Magnèsia jusqu'à Aphetæ, à l'entrée du golfe de Pagasæ. Au fait, Xerxès avait peu gagné à la laborieuse ouverture faite au mont Athos, dans l'espérance d'échapper aux ennemis atmosphériques invisibles qui hurlent autour de ce formidable promontoire : l'œuvre de destruction pour sa flotte fut seulement transférée à la côte opposée de la mer de Thrace qui la sépare de l'Athos.

Si la flotte persane avait atteint Aphetæ sans accident, elle aurait trouvé le détroit Eubœen évacué par la flotte grecque et sans défenseurs, de sorte qu'elle se serait mise

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 189-191. (2) Hérodote, VII, 191. A cette occasion, comme au sujet des prières adressées par les Athéniens à Boreas, Hérodote laisse échapper une légère indication de scepticisme: — 'Hµúpaç yap

δή έχειμαζε τρείς τέλος δέ, έντομά τε ποιεύντες και κατακέδοντες τόσισι τῷ ἀνέμως οἱ Μάγοι, πρός τε τούτοισι καὶ Θέτι καὶ τῆσι Νηρηίσι δύσντες, ἐπανοπν τετάρτη ἡμέρη ἡ ἄλλως κως αὐτδέ ἐὐλων ἐνόπασε.

immédiatement en communication avec l'armée de terre, et anrait agi sur les derrières de Léonidas et de sa division: mais la tempête dérangea complétement cette espérance et ranima le courage de la flotte grecque à Chalkis, Elle lui fut communiquée par ses vigies sur les hautes terres de l'Eubœa, qui même lui envoyèrent dire que la flotte persane était entièrement détruite : à cette nouvelle, les Grecs firent des remerciments et offrirent des libations à Poseidon le Sauveur, puis ils retournerent à Artemision aussi vite qu'ils purent. Toutefois, à leur surprise, ils virent la flotte persane, bien que réduite en nombre, présenter encore un total et une apparence formidables à la station d'Aphetæ, située en face. Les quinze derniers vaisseaux de cette flotte, auxquels la tempête avait causé de si grandes avaries qu'ils trainaient derrière les autres, prenant par mégarde les vaisseaux grecs pour leurs propres camarades, tombérent au milieu d'eux et furent tous capturés. Sandôkès, sous-satrape de l'æolienne Kymě, Aridôlis, despote d'Alabanda en Karia, et Penthylos, despote de Paphos, dans l'île de Kypros, les chefs de cette escadre, - furent envoyés prisonniers à l'isthme de Corinthe, après avoir été questionnés relativement à l'ennemi : le dernier des trois avait amené à Xerxès un contingent de douze vaisseaux dont onze avaient sombré dans la tempête, tandis que le dernier était pris actuellement avec lui-même à bord (1).

Pendant ce temps-là, Xerxès, campé en vue des Thermopyle, laisa passer quatre jours ans tenter aucune attaque. On peut trouver à ce retard une raison probable dans l'extrème danger que courait sa flotte, qui, lui disait-on, avait été entièrement détruite par la tempête : mais Hérodote lui assigne une dause différente. Kerxès ne pouvait croire (selon lui) que les Grecs aux Thermopyla, peu nombreux comme ils l'étaient, eussent aucune intention sérieuse de résister. Il avait appris dans sa marche qu'une poignée de Spartiates et d'autres Grecs, sous un chef hèraklide, s'y

<sup>(</sup>l) Hérodote, VII, 194.

était postée, mais il traitait cette nouvelle avec dédain : et quand un cavalier, - qu'il avait envoyé pour les reconnaître, et qui approcha assez près pour examiner leur position sans exciter en rien leur attention par sa présence : quand ce cavalier, dis-je, revint lui décrire le défilé, le mur de défense et le nombre apparent de la division, il fut encore plus surpris et embarrassé. Il arriva aussi qu'au moment où s'avançait ce cavalier, les Spartiates formaient une garde avancée en dehors du mur : quelques-uns étaient occupés à des exercices gymnastiques, d'autres peignaient leurs longs cheveux, et aucun d'eux ne faisait attention à l'approche de l'espion ennemi. Xerxès envoya ensuite chercher le roi spartiate Demaratos pour lui demander ce qu'il devait penser d'une telle folie; alors ce dernier, lui rappelant leur première conversation à Doriskos, l'assura de nouveau que les Spartiates dans le défilé résisteraient jusqu'à la mort, malgré leur petit nombre, et il ajouta que c'était leur usage, dans les moments d'un danger spécial. de peigner leurs cheveux avec un soin particulier. Malgré cette assurance de Demaratos, malgré ce défilé qu'il avait devant lui, qui non-seulement était occupé, mais encore était en lui-même si étroit et si impraticable, - Xerxès persista encore à croire que les Grecs n'avaient pas l'intention de résister, et qu'ils se disperseraient spontanément. Il différa l'attaque pendant quatre jours : le cinquième il devint furieux de l'impudence et de l'insouciance que montrait la petite garnison qu'il avait en face de lui, et envoya contre elle les divisions des Mèdes et des Kissiens, avec ordre de les saisir et de les ameuer prisonniers en sa présence (1).

Bien que tel soit le récit d'Hérodote, il n'est guère possible de croire que nous lisions une réalité historique. Nous trouvons plutôt exposé à nos yeux un tableau de la suffisance humaine sous sa forme la plus exagérée, mûre pour

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 208, 210. Πέμπει ἐς αὐτούς Ψήδους καὶ Κισσίους θυμω-

θείς, έντειλάμενός σφεας ζωγρήσαντας άγειν ές δφιν την έωθτου.

la vengeance des dieux jaloux, et destinée, comme l'entrevue entre Crésus et Solon, à signaler et à imposer cette morale qui était toujours présente à l'esprit de l'historien. dont l'imagination religieuse et poétique, même sans en avoir conscience, entoure les faits nus de l'histoire d'accessoires de paroles et de motifs que ni Homère ni Æschyle n'auraient regardés comme déplacés. Toute la conduite de Xerxès, et la quantité immense de troupes qu'il réunit. montrent qu'il comptait sur une résistance énergique; et bien que le nombre des soldats de Léonidas, comparé aux Perses, fût insignifiant, il pouvait difficilement avoir semblé tel dans la position qu'ils occupaient alors, - entrée à peine plus large que la voie d'un seul chariot, avec un mur en travers, un espace prolongé un peu plus large, et ensuite une autre issue également étroite par derrière. Diodore (1) nous apprend que les Lokriens, quand ils envoyèrent pour la première fois la terre et l'eau au monarque persan, s'engagèrent en même temps à s'emparer du défilé des Thermopylæ à son profit, et n'en furent empêchés que par l'arrivée inattendue de Léonidas; il n'est pas non plus invraisemblable que les Thessaliens, à ce moment les principaux guides de Xerxès (2), avec Alexandre de Macédoine, ne voulussent tenter le même moven d'effraver la garnison des Thermopylæ et de la faire partir, moyen qui avait déjà si bien réussi en amenant l'évacuation de Tempe. On pouvait bien accorder un intervalle de deux ou trois jours dans le dessein de laisser à ces intrigues une bonne chance de succès; pendant ce temps, la flotte serait arrivée à Aphetæ. après les dangers de la tempète. Nous pouvons ainsi nous permettre de voir la conduite de Xerxès sous ce point de vue un peu moins puéril qu'elle n'est dépeinte par Hérodote.

Les Mèdes, qui furent les premiers auxquels Xerxès ordonna d'attaquer, animés aussi bien par le souvenir de leur ancienne suprématie en Asie que par le désir de venger la

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 4.

défaite de Marathôn (1), montraient une grande brayoure personnelle. La position était telle que les flèches et les arcs étaient de peu d'utilité : un combat corps à corps était indispensable, et en cela les Grecs avaient tout avantage d'organisation aussi bien que d'armure. De courtes lances, de légers boucliers d'osier et des tuniques, que portaient les assaillants, rendaient la partie inégale contre les longues lances, les lourds et larges boucliers, les rangs fermes (2) et la manière exercée de combattre des défenseurs. Cependant les hommes les plus braves de l'armée persane poussaient par derrière, et, n'ayant pour eux que le nombre, ils continuaient longtemps ce combat inegal, avec un grand massacre de leur côté et peu de pertes du côté des Grecs. Bien que repoussée constamment, l'attaque fut constamment renouvelée, pendant deux jours consécutifs; les troupes grecques étaient assez nombreuses pour se relever quand elles étaient fatiguées, puisque l'espace était si étroit que peu d'hommes pouvaient combattre à la fois; et même les Immortels, ou les dix mille gardes persans choisis, et les autres troupes d'élite de l'armée, envoyés à l'attaque le second jour, furent repoussés avec autant de honte et de pertes que les autres. Xerxès voyait cet échec humiliant d'un trône élèvé préparé exprès pour lui : « Trois fois (dit l'historien, avec une vivacité homérique) il s'élanca de son trône plein de crainte pour son armée (3). .

A la fin des deux jours de combat, on n'avait point fait un pas. Le défile parsiasait impraticable, et la défense non moins triomphante que courageuse, quand un Malien nommé Ephialtès révéla à Xerxès l'existence du sentier non fréquenté de la montagne. Tell fut du moins l'homme signalé par la voix générale de la Grèce comme étant celui qui trahit de la fatal secret. Après l'échec final des Perses, il s'enfuit de lordes de la descriptions de la comme de la co

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 6.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 211; IX, 62, 63; Diodore, XI, 7: Cf. Æschyle, Pers. 244.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VII., 212. Ev ταύτησι

τζοι προσόδοισι τῆς μάχης λέγιται βασιλία, θητύμενον, τρὶς ἀναδραμεῖν ἐκ τοῦ θρόνου, δείσαντα περὶ τῆ στρατία. V. Homère, Iliade, XX, 62; Æschyle, Pers. 472.

pays pendant un certain temps, et l'assemblée amphict vonique mit sa tête à prix : étant revenu trop tôt dans sa patrie, il fut tué par un ennemi privé, que les Lacédæmoniens honorèrent comme patriote (1). Il y eut cependant d'autres Greos qui, affirme-t-on également, gagnèrent la faveur de Xerxès par le même renseignement important; et, très-probablement il a pu y avoir plus d'une personne qui l'en ait instruit; - en effet les Thessaliens, les guides à ce moment, peuvent difficilement ne pas l'avoir connu. Toutefois, on avait si peu songé au sentier, que personne dans l'armée persane ne savait qu'il était déjà occupé par les Phokiens. A la nuit tombante, Hydarnès, avec un détachement de Perses; s'avanca le long de la gorge du fleuve Asôpos, gravit le sentier d'Anopæa, à travers la région boisée entre les montagnes occupées par les Œtæens et celles que possédaient les Trachiniens, et se trouva dès l'aurore près du sommet, en vue de la garde phokienne de mille hommes. Dans le calme de l'aube, le bruit des pas de son armée marchant dans le · bois (2) réveilla ces défenseurs; mais la surprise fut mutuelle, et Hydarnês, alarmé, demanda à ses guides si ces hommes étaient aussi des Lacédæmoniens. Il lui fut répondu que non : alors il commença l'attaque, accabla les Phokiens d'une grèle de flèches, et les força à abandonner le sentier et à chercher leur propre salut sur un point plus élevé de la montagne. Ne songeant qu'à leur sûreté personnelle, ils oublièrent le précieux passage qu'ils étaient chargés de garder. Si toutes les forces numériques des Grecs s'étaient trouvées

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 213, 214; Diodore,

Ktesias dit que co furent deux hommes puissants de Trachis, Kalliadês et et Timaphernês, qui découvrirent à Xerxês le sentier de la montagne (Persica, c. 24).

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 217, 218. Hés τε δή διέφαινε - ήν μέν δή νηνεμίη, ψόρου δέ γενομένου πολλού, ctc.

Jo ne puis m'empêcher de transcrire

une remarque du colonel Leake : . Le calme de l'aube qui sauva les Phokiens d'une surprise, est un trait fort caractéristique du climat de la Grèce dans la saison où se passa l'événement, et, comme bien d'antres circonstances peu importantes que présente l'histoire de l'invasion persane, est une prenve intéressante de l'exactitude et de la véra-cité de l'historieu » (Travels in Northern Greece, vol. II, c. 10, p. 55).

aux Thermopylæ, au lieu de rester en arrière pour les fêtes, ceux-ci auraient pu établir sur le sentier de la montagne une troupe assez forte pour le rendre aussi imprenable que le défilé situé au bas.

Hydarnès, ne se mettant pas en peine de poursuivre les Phokiens, suivit la partie descendante du sentier, plus courte que la partie ascendante, et arriva derrière les Thermopylæ peu de temps après midi (1). Mais, même avant qu'il eut accompli sa descente, Léonidas avait déjà appris la fatale nouvelle, que l'ennemi l'enveloppait par derrière. Des vigies placées sur les collines et des déserteurs du camp persan, particulièrement un Kymæen (2), nommé Tyrastiadas, étaient venus apporter la nouvelle. Et même, si de tels movens d'information eussent manqué, le prophète Megistias, descendant du médecin légendaire Mélampe, lut l'approche de la mort dans le sombre aspect des sacrifices du matin. Il était évident que les Thermopylæ ne pouvaient être défendues plus longtemps. Les défenseurs avaient cependant tout le temps nécessaire pour se retirer, et le détachement de Léonidas était divisé d'opinion sur ce point. Le plus grand nombre inclinait à abandonner une position qui maintenant n'était plus tenable, et à se réserver pour de futures occasions dans lesquelles ils pourraient contribuer d'une manière efficace à repousser l'envahisseur. Il n'y a pas lieu de douter que ce ne fût le mouvement naturel et de prudents officiers et de soldats braves, dans les circonstances présentes. Mais Léonidas ne pouvait supporter l'idée de faire retraite. Son honneur personnel, ainsi que celui de ses compagnons spartiates et de Sparte elle-même (3), lui interdisait de songer à céder à l'ennemi le défilé à la défense duquel il avait été envoyé. Les lois de son pays lui ordonnaient de vaincre ou de mourir dans le poste qui lui avait été assigné, quelle que pût être la supériorité du nombre du

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 216, 217.

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 9.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VII, 219. Evôzon

εδουλεύοντο οι Έλληνες, και σρεων έσχίζοντο αι γνώμαι.

coté de l'ennemi (1) : de plus, on nous dit-que l'oracle de Delphes avait déclaré que soit Spafre elle-même, soit un roi de Sparte, devait tomber victime des armes des Perses, S'Il se fût retiré, il aurait difficilement échappé à cette voix de reproche qui, en Grèce particulièrement, éclatait toujourscontre le général qui échouait; tandis que son dévouement ets sa mort volontaires, non-seulement feraient taire tout niurmure de la calomine, mais le porteraient au pinacle de la gloire à la fois comme homme et comme roi, et donneraient un exemple de patriotisme chevaleresque au moment où la leçon était le plus nécessaire au monde group.

Les trois cents Spartiates sons Léonidas se trouvèrent également prêts à ce noble et volontaire sacrifice de leur che. Peut-être leur chef aurait-il désiré inspirer le même sentiment au détachement tout entier : mais, quand il le vit peu disposé, il lui ordonna aussitôt de se retirer, évitant ainsi toute résistance et toute dissension inconvenantes (2). Le même ordre fut aussi domie au prophéte Megistias, qui cependant refusa d'y obéir et resta, bien qu'il renvoyat son fils unique (3). Aucun des contingents ne resta avec Léonidas, excepté les Thespiens et les Thebains. Les premiers, sous leur général Demophilos, offirient de partager le sort des Spartiates, et déployèrent même plus qu'un hérôisme

(1) Hérodote, VII, 104.

<sup>(2)</sup> Héradote, VII, 220. Taurg xal yallow vij prosign altitotic tilu, koodyn, sint is offecto note opulyshou, tourst, offecto note opulyshou, tourst, offecto note of billowers, tourstand of the opulyshou, honorabs "airoj 81 dentivat od xaloj figure párovat tá urôg hile, girá plicinto, xai f Inápro; cidaujuvín odn tilyhilacto.

Comparer un acte semblable d'honorable dévouement personnel, dans des circonstances moins remarquables, du commandant lacédarmonien Anaxibias, quand if fut surpris par les Athéniens sons lphikratés, dans le territoire d'Abydos (Xénophon, Hellenic.

IV, 8, 38). Lui et douze harmostes lacédemoniems refusérent tous de chercher leur salut dans la fuire. Quand il n'y ent plus d'espoir de résister, il dit à ses hommes: — "Λ-δρες, ἀμοί μ'r ναλόν ἐνθαδε ἀποθανείν ὑρειζ ἐξ, πρίν ξυημίζει τοξι πολαμίσες, σπτύθετε κίς την σαντηρίαν.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VII, 221. Suivant Pinarque, il y est unsi deux personnes appartenant à la race Herskisée, que Léouidas désirait mettre en sétreté, et dans cette pensée il leur donna une dépéche à porter à Sparte. Elles rétassent avec indignation, et resèrent pour périr dans le combat (Pintarque, Herodot, Malign. p. 866).

spartiate, puisqu'ils n'étaient pas sous cette espèce de contrainte morale qui naît de la nécessité d'agir conformément à un renom et à une supériorité préétablis. Mais une retraite chez eux ne leur présentait pas de perspective meilleure que la simple conservation de la vie, soit dans l'esclavage, soit dans l'exil et la misère; puisque Thespiæ était en Bœôtia, assurée d'être envahie par les ennemis (1), tandis que les contingents péloponésiens avaient derrière eux l'isthme de Corinthe, qu'ils espéraient sans doute pouvoir encore défendre. Quant au contingent thébain, nous sommes très-embarrassé: car Hérodote nous dit que ces hommes furent retenus contre leur volonté comme otages par Léonidas, qu'ils prirent aussi peu de part que possible à la bataille subséquente. et qu'ils se rendirent prisonniers à Xerxès aussitôt qu'ils le purent. Diodore dit que les Thespiens restèrent seuls avec les Spartiates; et Pausanias, bien qu'il mentionne les quatrevingts Mykénæens comme étant restés avec les Thespiens (ce qui est probablement inexact), ne dit rien au sujet des Thébains (2). Toutes choses considérées, il semble probable

(1) La détresse subséquente des Thespiens survivants est tristement expliquée par ce fait, que dans la bataille de Platée, livrée l'année suivante, its n'étaient pas pesamment armés (Hérodote, IX, 39). Après l'échee final de Xerzès, is furent forcés de ropeupler leur ville par l'admission de nouveaux ettoyens (Hérodete, VIII, 75). /

(2) Hérolote, VII, 222. etyfate aşı közvert şirven, xal oğ polişarıcın, xartizır yöp apşıx, xalo öğnolşarıcın, xartizır yöp apşıx, Xasınön, to dağışları yörçi medilene, Comment estilene tillene tillene

tiques de son traité, c'est une des rares exceptions.

Cf. Diodore, XI, 9, et Pausanias, X,

Naturellement les Thébais, premat parti port Nersé comme ils le frent plus tard avec ardour, avaient intéré dire que leur contingent avaif fait contre lui anais pen que possible, et ils pennent avoir mis on circulation l'liatoire que Léonidas les avait retenus commo otages. La politique de Thèbes avani la bataitle des Thermopylis de voque; alla n'ossi pas preuder overvenent parti contre les Grecs avant l'arviyée de Xersés pas preuder courtement parti contre les Grecs avant l'arriyée de Xersés pas preuder avair l'arviyée de Xersés pas pas que l'avair l'av

Les quatre vingts Mykénæens, comme les antres Péloponésiens, avaient l'istlime de Corinthe derrière eux comme un poste qui présentait de bonnes chances de défense. que les Thèbnias restèrent, mais restèrent en s'offrant euxmèmes, — étant citoyens du parti antipersan, selon l'assertion de Diodore, ou peut-être parce qu'il se peut qu'il n'ait été guère moins dangereux de se retirer avec les Péloponésiens que de rester suspects comme ils l'étaient de médisme. Mais quand arriva le moment de la crise réelle, leur courage n'étant pas aussi ferme que celui des Spartiates et des Thespiens, ils s'efforcèrent de sauver leurs vies en se faisant honneur de médisme, et en prétendant avoir été retenus de force par Léonidas.

La troupe dévouée laissée ainsi avec Léonidas aux Thermopylæ consistait en 300 Spartiates ayant un certain nombre d'ilotes à leur service, avec 700 Thespiens et apparemment 400 Thébains. S'il y avait eu auparavant des Lacédæmoniens (non Spartiates) présents, ils doivent s'être retirés avec les autres Péloponésiens. S'étant concerté à l'avance avec le guide Ephialtès, Xerxès différa son attaque contre eux jusqu'à près de midi, quand les troupes sous Hydarnes pouvaient bientôt être attendues par derrière. Cependant, ce dernier jour. Léonidas, sachant que tout ce qui restait à faire, c'était de vendre chèrement la vie de ses hommes, ne se renferma pas dans la défensive (1), mais il s'avança dans l'espace plus large situé en dehors du défilé; il devint ainsi l'agresseur et poussa devant lui l'avant-garde de l'armée persane, dont une grande quantité périt aussi bien par les lances des Grecs que dans la mer et le marais voisins, et même fut écrasée par son propre nombre. Il fallut tous les efforts des officiers persans, accompagnés de menaces et de

<sup>(</sup>i) Diodore (XI, 10) dit que Léonida attequa le camp persas prodant la nait, et flat tout près de pénétrer jusqu'à la tente royale, d'où Kerrés fut obligé de fair soudainement, afin de sauver sa vie, tandis que les Grecs, après avoir fait un immense carnage dans le camp, fairent par êtra eccablés et taés; —nais ce récit ne pent se conciller avec llérodots, et et décidément

à rejeter. Cependant Justin (II, II), et Plutarque (De Herodet. Melign. p. 866) le suivent. La rhétorique de Diodore n'est pas faite pour fortifier les preuves en as faveur. Plutarque avait écrit, ou avait en l'intention d'écrire une biographie de Léonidas (De Herod. Maliguit. 864.); mais elle n'a pas été conservée.

l'emploi libéral du fouet, pour forcer leurs hommes à se battre. Les Grecs combattirent avec une bravoure et un désespoir indifférents contre cette armée supérieure, jusqu'à ce qu'enfin leurs lances fussent brisées, et qu'il ne leur restat plus d'armes que leurs épées. Ce fut à ce moment que Léonidas lui-même fut tué, et autour de son corps la lutte devint plus acharnée que jamais : les Perses firent les plus grands efforts pour s'en emparer; mais ils furent repoussés par les Grecs à quatre reprises différentes, après avoir perdu un grand nombre de leurs chefs, et en particulier deux frères de Xerxês. Fatiguée, épuisée, diminuée de nombre, et privée de ses armes les plus efficaces, la petite troupe se retira avec le corps de son chef dans le passage étroit, derrière le mur transversal, où les hommes s'assirent ensemble sur un monticule, exposés à l'attaque du gros de l'armée persaue d'un côté et du détachement d'Hydarnès, qui avait alors accompli sa marche, de l'autre. Ils furent ainsi entourés, accablés de traits, et tués tous jusqu'au dernier; ne perdant pas courage même jusqu'à la fin, mais se défendant avec leurs poignards qui leur restaient, avec leurs mains désarmées, et même avec leurs bouches (1).

Ainsi périt Léonidas avec ses héroïques compagnons, —
300 Spartiates et 700 Thespines, Dans cet héroïsme égal, ilsemblait difficile de signaler quelque individu comme s'étant
distingué; néanmoins Hérodote mentionne les Spartiates
bliencèss, Alpheus et Marón, — et le Thespien Dithyrambos.
comme étant prééminents. La réponse attribuée au premier
devint célèbre (2). « L'armée persane (lui apprit-on) est si
prodigieusement grande que ses fléches cachent le solcil.
— Tant mieux, répondit-il, alors nous combattrons à
Tombre. « Hérodote avait demandé et appris le nom de tous
les individus composant cette mémorable troupe de trois
cents. Et mème six cents aus après, Pausanias pouvait encore
lire les noms gravés sur une colonne à Sparte (3). Un seul

<sup>(</sup>I) Hérodote, VII, 225. (2) Hérodote, VII, 226.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VII, 224. Έπυθόμην δὲ καὶ ἀπάντων τῶν τριακοσίων. Pausa-

d'entre eux, --- Aristodèmos retourna dans sa patrie sans avoir pris part au combat. Avec un autre soldat du nom d'Eurytos, il avait été absent du détachement par permission, et tous deux étaient retenus à Alpeni, souffrant d'un grave mal d'yeux. Eurytos, informé que l'heure fatale du détachement était arrivée, se décida à ne pas lui survivre ; il demanda son armure et pria l'ilote qui le servait de le conduire à sa place dans les rangs; là il tomba en combattant vaillamment, tandis que l'ilote se retira et survécut. Aristodèmos n'imita pas le dévouement de son camarade malade : vaincu par la douleur physique, il fut conduit à Sparte, - mais il n'y retourna que pour être un objet de mépris et d'infamie au milieu de ses concitoyens (1). On l'appela « le làche Aristodèmos »; personne ne voulait lui parler ou communiquer avec lui, ni même lui donner de quoi allumer son feu (2). Après une année d'une honte si

nias, III, 14, 1. Des fites annuelles, oven a passégrique et des Inttes grunnatiques, diarient célèbreire socser mind éen temps en Honneur de Léonidas, conjointement avec le régent Denasinas, dont la trabine authoriquente ternit les lauriers qu'il avait equit se l'active l'est entre les lauriers qu'il avait enquis à Platche, il est ermanyable, et non pas tout à fait honorable pour loi sentiment spartite, que les deux loi aient éés associés dans les mêmes honneurs publics.

(1) Herodas, VII, 293. Aparticupus—
2) almodysform a zipribma zipr

cause qui avait retenu Aristedêmos loin du combat. L'histoire d'un antre soldat nommé

Pantifes, qui', ayant dé envoyé en message par Léonida en Thessalia, ne revint pas à temps pour la bataille, et fut si déshoored quand il revours à Sparte qu'il se pendit :— este histoire. Sparte qu'il se pendit :— est bistoire, out-dire, est très-pen digne de foi. Il n'est pas vraisemblable que Léonida expédit un œvoyé en Thessalia, alors occupée par les Perses; de plus, léfondete explique particulièrement la houte de explique particulièrement la houte sa conduite et celle de son camarade Express, undité que Pantités était seel.

(2) Y. Thistoire du cityyon athlenies qui revint ton seul à Athlens, sprès que tous ses eamarades avaiant péri dans me expédition multicureus contre l'lle d'Ægina. Les veuves des guerriers très se rassemblerent autour de lui, chacune lni denandant ce qu'était devenn son mari, et finalement elles lui donaèrent la mort, en le piquant de leurs poinçoss (Hérodota, Y. 87). amère, il put enfin rétablir son honneur à la bataille de Platée, où il fut tué, après avoir surpassé tous ses frères d'armes en valeur héroïque et même insouciante.

Au milieu des derniers moments de cette vaillante troupe, nous en arrivons avec répugnance aux Thébains, qui désertent et se rendent. Ils prirent part, dit-on, à la bataille finale, bien que seulement pour sauver les apparences et sous l'impulsion de la nécessité; mais quand les Spartiates et les Thespiens, épuisés et désarmés, se retirèrent pour mourir sur le petit monticule dans l'intérieur du défilé, alors les Thébains se séparèrent, s'approchèrent de l'ennemi les mains tendues et demandèrent quartier. Ils proclamèrent à ce moment à haute voix qu'ils étaient amis et sujets du Grand Roi, et qu'ils étaient venus aux Thermopylæ contre leur consentement: tout ce qui fut confirmé par les Thessaliens qui étaient dans l'armée persane. Bien que quelques-uns fussent tués avant que les Perses comprissent leur mouvement, on fit quartier aux autres; non pas toutefois sans la honte signalée d'être flétris de la marque royale comme esclaves indignes de confiance, - indignité à laquelle leur commandant Leontiades fut forcé de se soumettre avec le reste. Tel est le récit que fait Hérodote, sans aucune expression de méfiance ou même de doute; Plutarque le contredit expressément et cite même un auteur bœôtien (1), qui affirme 'que les Thèbains étaient commandés aux Thermo-

Dans is terrible batalile de Saint-Beobarte Birs, pebe de Bále goat il 1440, on quinae cents Suisses traversièrent is rivière et attaquèrent quarante mille Français et Allemanda, sons le Damphis de France, contro les denrejques reteat furent tués, après des actes d'une valent incomparable et une grande perte de la part de l'emenui, à l'exception de acies dommes qui absonnes qui abonnes qui abonnes qui abonnes qui accomme dessepérée. Ces agies loumnes, comme d'essepérée. Ces agies loumnes, comme d'essepérée. Ces agies loumnes,

à leur retour, furent traités avec nu mépris intelérable et échappèrent difficilement à une exécution (Vogelin, Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft, vol. I, ch. 5, p. 393).

<sup>(</sup>I) Hérodote, VII, 233; Phatarque, Herod. Malign. p. 867. L'histoire berötiemne d'Aristophanke, tick par ce dernier, déclarait être fondée en partie sur des mémoires arrangés d'après la suite des magistrais et des généraux — éx nos saris éggevens (srogovapartos terréspost.

pylæ par Anaxarchos, et non par Leontiadès. Sans révoquer en doute la conduite équivoque de ce détachement thèbain et sa soumission, nous pouvons avec raison écarter l'histoire de cette ignominieuse flétrissare, comme une invention de cet énergique sentiment autithèbain qui domina en Grèce après l'échec de Xerxès.

La colère de ce monarque, quand il parcourut le champ de bataille après la fin de l'action, se donna carrière sur le corps du vaillant Léonidas, dont, sur son ordre, la tête fut coupée et attachée à une croix. Mais ce ne fut pas la colère seule qui remplit son ame. Il ressentit de plus une admiration involontaire pour ce petit détachement qui lui avait opposé dans cet endroit une résistance si inattendue et presque invincible. Il apprit alors à être inquiet de la résistance ultérieure qui l'attendait plus loin. " Demaratos, dit-il au roi spartiate exilé qui était à ses côtés, tu es un brave homme; toutes tes prédictions se sont trouvées justes; maintenant, dis-moi combien il reste encore de Lacedæmoniens, et si ce sont tous des guerriers pareils à ces hommes qui ont succombé? - O roi! répondit Demaratos, le nombre des Lacédæmoniens et de leurs villes est grand ; dans Sparte seule, il v a huit mille guerriers adultes, tous égaux à ceux qui ont combattu ici; et les autres Lacédæmoniens, bien ou'inférieurs à eux, sont encore d'excellents soldats. -Dis-moi, répliqua Xerxès, quel sera le moyen le moins difficile pour vaincre de tels hommes? » Alors Demaratos lui conseilla d'envoyer une division de sa flotte occuper l'île de Kythæra, et de là de faire la guerre sur la côte méridionale de la Laconie, ce qui détournerait l'attention de Sparte et l'empêcherait de coopérer à tout plan combiné de défense contre son armée de terre. S'il ne le faisait pas; toutes les forces du Péloponèse se rassembleraient pour conserver l'isthme étroit de Corinthe, où le roi persan aurait des batailles beaucoup plus terribles à livrer que tout ce qu'il avait encore vu (1).

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 235.

Heureussment pour le salut de la Gréce, Achæmenès, le fière de Norsès, s'interpos pour dissuader le monarque de ce plan prudent d'action, non sans calomnier le caractère et les motifs de Demaratos, qui (affirmati-il), semblable aux autres Grecs, haissait tout pouvoir et enviait toute heureuse fortune au-dessus de la sienne propre. La flotte (ajoutait-il), après le dommage éprouvé par suite de la récent temple, ne supporterait pas une nouvelle diminution de nombre, et il était essentiel de garder les forces persanse entières, de terre aussi bien que de mer, en une masse indivise et agissant de concert (1).

Ce petit nombre de remarques suffirent pour ranimer dans l'esprit du monarque le sentiment habituel de confiance qu'il avait dans sa supériorité écrasante. Cependant, tout en rejetant l'avis de Demaratos, il repoussa énergiquement les imputations portées contre la bonne foi et le sincère attachement de ce prince exilé (2).

Pendant les jours que l'on combattait aux Thermopylae, le temps n'avait pas été moins activement employé par les flottes à Aphetæ et à Artemision. Nous avons déjà dit que les vaisseaux grecs, après avoir abandonnel leur station à ce dernier endroit et après s'être retirés à Chalkis, avaient étéengagés à y revenir par la nouvelle que la flotte persane avait été presque ruinée par la récente tempête, et qu'en revenant à Artemision les capitaines grecs éprouvèrent une crainte nouvelle en voyant la flotte de l'ennemi, malgré le dommage récemment souffert, réunie encore en un nombre écrasant à la station d'Aphidne, placée vis-à-vis d'eux. L'érifet de ce spectacle ét le sentiment de leur propre inférotacle et

furent tels, qu'ils résolurent encore de se retirer sans com-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 236. (2) Hérodote, VII, 237. Le citoyen (fai-on dire à Xerxès) porte, il est vrai, naturellement envie à un autre citoyen plus fortané que lui-même, et, si on lui demande conseil, il garde devers lui ce qu'il a de meilleur dans l'esprit, à

moins d'être un homme de très-rare vertu. Mais un ami étranger sympathise d'ordinaire de cœur avec le bonheur d'un autre étranger, et lui donne le meilleur avis possible sur tout ce qu'ou lui demande.

battre, laissant le détroit libre et sans défeuse. La nouvelle de leur détermination causa une grande consternation parmi les habitants de l'Eubœa; qui prièrent Eurybiadès de conserver sa position pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'ils Fassent le temps d'éloigner leurs familles et leurs biens :mais même ce délai fut jugé dangereux et refusé. Enrybiades était sur le point de donner l'ordre de la retraite, quand les Eubœens expédièrent leur envoyé Pelagon à Themistoklès avec l'offre de trente talents, à condition que la flotte conserverait son poste et risquerait un engagement pour défendre l'île. Themistoklês employa l'argent avec adresse et bonhenr; il doma cinq talents à Eurybiades, avec des presents considérables en outre aux principaux chefs. Le plus intraitable d'entre eux fut le Corinthien Adeimantos, qui commença par menacer de partir avec sa propre escadre seule, si les autres Grecs étaient assez insensés pour rester. l'u présent de trois talents fit taire sa crainte, si elle ne la tranquillisa pas (1).

Quelque scandalisé que puisse être Plutarque de ces révélations peu glorieuses que nous à conservées Hérodote relativement aux intrigues secrètes de cette mémorable lutte. il n'v a pas lieu de révoquer en doute la corruption décrite ici. Mais Themistoklès sans doute fut seulement tenté et mis en état, au moyen de l'argent eubœen, de faire ce qu'ilaurait désiré, et ce qu'il aurait probablement essayé d'accomplir sans l'argent, - à savoir d'amener un combat naval à Artemision. Il était absolument essentiel à la conservation des Thermopylæ et au plan général de défense que le détroit Eubœen fut défendu contre la flotte persane; et les Grecs ne pouvaient espérer aucune position plus favorable pour combattre. Nous pouvous présumer avec raison que Themistoklės, distingué non moins par son audace que par sa sagacité, et le grand créateur de l'énergie maritime dans sa patrie, concourait contre son gré à l'abandon projeté d'Artemision. Mais sa haute capacité intellectuelle n'exclusit pas

T. VII.

<sup>(</sup>I) Plutarque, Themistokiës, c. 7; Hérodote, VIII, 5, 6.

cette corruption pécuniaire qui fit que les présents des Eubœens furent à la fois regus et bien venas, — toutefois
encore mieux venus pour lui peut-être, en ce qu'ils lui fouruissaient le moyen d'entrainer les autres chefs opposants et
'aminra's partiate (1). En conséquence, on décida finalement
qu'on resterait, et, s'il le fallait, qu'on hasarderait un engegement dans le détroit Eubeen, mais en tout cas on résolut
de donner aux habitants de l'île un court intervalle pour éloigurer lours familles. Si ces Eubeens avaient écouté les oracles
(dit Hérodote) (2), ils auraient emballé leurs biens et éloigné
leurs familles longtemps auparavant; car un texte de Bakis
leur en donnait l'avis exprés; mais, comme ils avaient hegligé les écrits sacrés, les jugeant indignes de crédit, ils
étaient maintenant ponis évérement d'une telle présomption.

Dans la flotte persane à Aphetae, d'autre part, le sentiment qui dominait était une vive espérance et une grande conflance dans son nombre supérieur, formant un contraste prononcé avec le découragement des Grees à Artemision. Si elle avait attaqué ces derniers immédiatement, quand les deux flottes se virent pour la première fois de leurs stations opposées, elle aurait remporté une victoire facile; car la flotte greque aurait fui, comme le général était sur le point d'en donner l'ordre, même sans une attaque. Mais ce n'était pas assez pour les Perses, qui désiraient enlever à tous les vaisseaux de l'ennemi tout moyen de fuir et d'échapper (3).

<sup>(1)</sup> L'expression d'Hérodote est tant soit peu remarquable: Οὐτοί τι δη πληγέντες δάροισε (Ευτγολιαθές, Αδείmantos, etc.) ἀναπταισμένοι ἡσαν, καὶ τοῖαι Εύβοισει ἐκεγάριστο · αὐτός τι ὁ Θεμιστοιλέης ἐκεράριτε, ἐλάνθανε δὶ τὰ λοιπά ἐγρον.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VIII, 20. ΟΙ γὰρ Εὐδούες παραχρησάμενοι τὸν Βάκιδος χραφιάν ὰς οἰδέν ἰξτοντα οὐτε τι ἐξε κομίσωντο οὐδέν, οὐτε προεσάξαντο, ῶς παρεσομένου σερ πολέμου περιπετία δὶ ἐποιήσωντο σφίσι αὐτοῖσι τὰ

πρήγματα · Βάκιδι γάρ, ώδε έχει περί

Φράζεο βαρδαρόφωνων δταν ζυγὸν εἰς [εῖα βάλλη, Βύδλινον, Εὐδοίης ἀπέχειν πολυμη-Ικάδας αίνας

Τούτοισι δε ούδεν τοίσι έπιση χρησαμένοισι έν τοίσι τότι παριούσι τι και
προσδοχίμοισι κακοίσι, παρήν σφι συμφορή χρήσθαι πρός τὰ μέγιστα.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VIII, 6. Καὶ ἔμελλον δήθεν ἀκρεύξεσθαι (οἱ Ἑλληνεή· ἐδει δὲ μηδὲ πυρτόρον, τῷ ἐκείνων (Παρσῶν) λόγω, περεγενέσθαι.

En conséquence, ils détachèrent deux cents vaisseaux pour faire le tour de l'île d'Eubea et pour remonter le détroit Eubeen par le sud, sur les derrières des Grecs; ils différèrent leur attaque de front jusqu'au moment où cette escadre serait en état d'intercepter les Grecs en retraite. Mais, bien qu'on dissimulat la manœuvre en envoyant l'escadre autour et en debros de l'île de Skitathos, elle fut connue immédiatement parini les Grecs, grace à un déserteur, et Explisia de Skioné. Cet homme, le meilleur ungeur et le meilleur plongeur de son temps, et engagé alors comme d'autres Grecs thraces dans le service des Perses, passa à Artemision et communiqua aux commandants grecs et les détails de la dernière tempete destructive, et l'envoi de l'escadre chargée de les intercepter (1).

Il paratt que ses communications, relativement aux effets de la tempète et à l'état de la flotte persane, rassurèrent quelque peu les Grecs, qui résolurent de partir la nuit suivante de leur station d'Artemision dans le dessein de surprendre l'escadre détachée de deux cents vaisseaux, et qui. sous les inspirations de Themistoklès, devinrent même assez hardis pour sortir et offrir la bataille au gros de la flotte, près d'Aphetæ (2). Ayant besoin d'acquérir quelque connaissance pratique, qui manquait encore tant aux chefs qu'aux soldats, de la manière dont les Phéniciens et les autres dans la flotte persane maniaient et manœuvraient leurs vaisseaux. ils attendirent jusqu'à la dernière heure de l'après-midi, quand il ne restait que peu de jour (3). Leur hardiesse en avançant ainsi, avec un nombre inférieur et même avec des vaisseaux inférieurs, étonna les amiraux persans et inquiéta les Ioniens et les autres Grecs sujets de l'empire qui les servaient comme auxiliaires contre leur gré. Aux uns et aux autres il semblait que la flotte persane, qu'on fit prompte-



<sup>(1)</sup> Hérodete, VIII, 7, 8. On racontait des histoires étomantes relativement à la bravoure de Skyllias comme plongeur.

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 12.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VIII, 9. Δείλην δήτην γινομένην τῆς ἡμέρης φυλάξαντες, αὐτοὶ ἐπανέπλωσν ἐπὶ τοὺς βαρδάρους, ἀπόπειραν αὐτολν ποτήσασθαι βουλόμενοι τῆς τα μάγης καὶ τοῦ δεμκπλόου.

ment avancer pour combattre, et qui était assez nombreuse pour entourer les Grecs, remporterait une victoire certaine aussi bien que complète. Les vaisseaux grecs furent d'abord rangés en cercle, avec leurs poupes à l'intérieur, et présentant leurs proues de front à tous les points de la circonférence (1). Placés ainsi et resserrés dans un espace étroit, ils semblaient attendre l'attaque de l'ennemi, qui formait un large cercle autour d'eux : mais à un second signal donné, leurs vaisseaux prirent l'offensive, sortirent du cercle intérieur pour attaquer directement les vaisseaux de l'ennemi qui les environnaient, et n'en prirent ou mirent hors de combat pas moins de treute : dans l'un d'eux, Philaon, frère de Gorgos, despote de Salamis en Kypros, fut fait prisonnier. Cette audace inattendue déconcerta d'abord les Perses, qui cependant se rallièrent et causèrent aux Grecs des dommages et des pertes considérables. Mais l'arrivée prochaine de la nuit mit fin au combat, et chaque flotte se retira dans sa première station : les Perses à Aphetæ, les Grecs à Artemision (2).

Le résultat de ce combat du premier jour, bien qu'indécis en soi, surprit les deux armées et contribua à exalter la confiance des Grecs. Mais les événements de la muit suivante le frent plus encore. Une autre terrible tempête fut envoyée par les dieux à leur aide. Bien qu'on fût au milieu de l'été, — saison où il pleut rarement dans le climat de la Grèce, — la pluie, le tonnerre et le vent régnèrent avec la plus grande violence pendant toute la nuit, soufflant droit au rivage contre les Perses à Aphéte, et ne cansant ainsi que peu de gêne aux Grecs sur le côté opposé du détroit. Les marins de la flotte persane, à peine remis de la première tempête à Aktê Sèpias, furent presque jetés dans le déserpir par cette répétition du même péril; surtout quand ils

<sup>(1)</sup> Cf. la description dans Thucyd. II, 84, de la bataille navale entre la flotte athénienne, sous Phormion, et la flotte lacédemonienne, où les vaisseaux de ces derniers étaient ran-

gés dans le même ordre de batnille, (2) Hérodote, VIII, 11. Πολλόν παρά δόξαν άγωνισάμενοι — έτεραλχέως άγωνι ζομένους, etc.

trouvèrent les proues de leurs vaisseaux entourées et le jeu de leurs rames empêché par les cadavres et les mâtereaux que le courant poussait vers leur rivage. Si cette tempête fut dommageable au gros de la flotte à Apheta, elle causa la ruine entière de l'escadre détachée pour faire le tour de l'Eubœa, et qui, surprise par elle près de la dangereuse côte orientale de cette lle (appelée les Cavernes de l'Eubœa), fut jetée sur les rochers et brisée. La nouvelle de cette seconde conspiration des éléments, ou intervention des dieux, contre les desseins des envahisseurs, fut extrêmement encourageante pour les Grecs; et l'arrivée opportune de cinquantetrois nouveaux vaisseaux athéniens, qui les renforça le lendemain, les porta à un degré encore plus haut de confiance. Dans l'après-midi du même jour ils marchèrentcontre la flotte persane à Aphetæ, et attaquèrent et détruisirent quelques vaisseaux kilikiens même amarrés; la flotte avant été trop endommagée par la tempête de la nuit précédente pour sortir et combattre.(1).

Mais les amiraux persans n'étaient pas d'un caractère à endurer ces insultes, - encore moins à les laisser parvenir à la connaissance de leur maître. Le jour suivant, vers midi. ils se dirigèrent avec toute leur flotte près de la station grecque à Artemision et se formèrent en demi-lune, tandis que les Grecs restèrent près du rivage, de sorte qu'ils ne pouvaient être entourés et que les Perses ne pouvaient employer toute lenr flotte; les vaisseanx s'abordant, et ne trouvant pas d'espace pour attaquer. Le combat continua tout le jour avec fureur et acharnement, et avec des pertes et un dommage considérables des deux côtés : les Égyptiens remportèrent la palme de la valeur parmi les Perses, les Athéniens parmi les Grecs. Bien que les pertes éprouvées par les Perses fussent de beaucoup les plus grandes, et que les Grecs, étant près de leur propre rivage, devinssent maitres des cadavres aussi bien que des vaisseaux désemparés et des fragments flottants, - néanmoins ils subirent eux-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 12, 13, 14; Diodore, XI, 12.

mêmes des dommages et reçurent des avaries dans une proportion plus grande, eu égard à leur nombre inférieur : et les vaisseaux athéniens en particulier, les plus avancés dans le précédent combat, trouvèrent qu'une moitié d'entre eux était hors d'état de le renouveler (1). Les Égyptiens seuls avaient pris cinq vaisseaux avec leurs équipages entiers.

Dans ces circonstances, les chefs grecs et Themistoklès avec eux, à ce qu'il semble. - décidérent qu'ils ne devaient plus se hasarder à tenir la position d'Artemision, mais qu'ils devaient rentrer plus lom dans les eaux grecques (2), bien que ce fut dans le fait abandonner le défilé des Thermopylæ, et que le déplacement que les Eubœens se hataient de faire ne fut pas encore terminé. Ces infortunés furent forcés de se contenter de la promesse que leur fit Themistoklès de faire escorter leurs embarcations et leurs personnes, et ils abandonnèrent leurs moutons et leur bétail pour la consommation de la flotte; plutôt que de les laisser devenir la proje de l'ennemi. Tandis que les Grecs étaient ainsi occupés à organiser leur-retraite, ils recurent une nouvelle qui rendit cette retraite doublement nécessaire. L'Athénien Abronychos, qui stationnait avec son vaisseau près des Thermopylæ, afin de conserver la communication entre l'armée et la flotte, apporta la désastrense nouvelle que Xerxès était déià maître du défilé, et que la division de Léonidas était ou détruite ou en fuite. Alors la flotte abandonna Artemision sans retard, et remonta le détroit Eubœen; les vaisseaux corinthiens à l'avant-garde, les Athéniens fermant la marche. Themistoklès, qui conduisait cette arrière-garde, s'arrêta assez longtemps aux diverses aiguades et aux divers lieux de débarquement pour inscrire, sur quelques pierres voisines, des invitations adressées aux contingents ioniens qui servaient sous Xerxès, et dans lesquelles il les conjurait de ne pas servir contre leurs pères, mais de déserter, s'il était possible, ou du moins de se mettre en avant et de combattre aussi peu

Hérodote, VIII, 17, 18.

<sup>[2]</sup> Hérodote, VIII, 18. Δρησμόν δή εδούλευον έσω ές την Έλλάδα.

qu'is le pourraient. Themistoklès espérait, par ce stratagème, détacher peut-ètre quelques-uns-des loniens du côté des l'Perses, ou, en tout cas, les rendre un objet de méfiance, et ainsi diminuer leur force (1). Sans tarder plus longtemps qu'il ne le fallait pour faire ce sinscriptions, li suivit le reste de la flotte, qui fit le tour de la côte de l'Attique, et ne s'arrêta, pas avant d'avoir atteint l'Ile de Salamis.

La nouvelle de la retraite de la flotte grecone fut promptement portée par un citoven d'Histigea aux Perses à Aphetse. qui d'abord ne le crurent pas, et retinrent le messager jusqu'à ce qu'ils eussent envoyé s'assurer du fait. Le lendemain, leur flotte se dirigea vers le nord de l'Eubœa, et s'empara d'Histiga et du territoire environnant; de là un grand nombre d'entre eux, avec la permission ou même sur l'invitation de Xerxès, franchirent la mer pour se rendre aux Thermopylæ et pour voir le champ de bataille et les morts. Relativement au nombre de ces derniers, on assure que Xerxès en imposa aux spectateurs de propos délibéré: il fit ensevelir tons ses morts, à l'exception de 1.000 dont les corps furent laissés sur le sol. - tandis que le nombre total des Grecs qui avaient péri aux Thermopylæ, s'élevant à 4.000, resta exposé tout entier et en un monceau pour faire croire que leurs pertes avaient été beaucoup plus sérieuses que celles des Perses. De plus, les corps des ilotes tués furent compris dans le monceau, passant tous pour Spartiates ou Thespieus dans l'estimation des spectateurs. Toutefois, nous ne sommes pas surpris d'apprendre que ce tour, évident et public comme il a dù l'ètre, ne trompa en réalité que très-peu de gens (2). Suivant le renseignement d'Hérodote, 20,000 hommes furent tués du côté des Perses, estimation qui n'a rien de déraisonnable, si nous considérons qu'ils ne portaient guère d'armure défensive et qu'ils combattirent pendant trois jours. Le même historien porte

ταύτα πρήξας περί τοὺ; νεκρούς τοὺς ἐωύτρῷ · καὶ γάρ δὰ καὶ γελοίον ` ἦν, etc.

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII. 19, 21, 22; Plutarque, Themistoklès, c. 9.

<sup>(2)</sup> Hérodoté, VIII, 24, 25. Οὐ μὴν οὐδ' ἐὐἀνθανε τοὺς διαδεδηκότας Ξέρξης

à 4.000 le nombre des cadavres grecs : si ce nombre est exact, il doit renfermer une proportion considérable d'ilotes.. puisqu'il n'y avait d'hoplites présents le dernier jour que les-300 Spartiates, les 700 Thespiens et les 400 Thébains. Quelques hoplites furent naturellement tués dans les combats des deux premiers jours, bien qu'apparemment en petit nombre. Le total de ceux qui dans l'origine vinrent à la défense du défilé semble avoir été d'environ 7,000 (1); mais l'inscription composée peu après, et gravée dans l'endroit par ordre de l'assemblée amphiktyonique, transmettait à la postérité la vanterie formelle que 4.000 guerriers « du Péloponèse avaient combattu ici avec 300 myriades ou 3 millions d'ennemis (2). » Relativement à ce prétendu total des Perses, nous avons déjà fait quelques remarques : le renseignement au sujet de 4,000 guerriers venus du Péloponèse doit indiquer tous ceux qui partirent primitivement de cette péninsule sous Léonidas. Cependant l'assemblée amphiktyonique, quand elle dicta les termes destinés à rappeler ce mémorable exploit, n'aurait pas dù immortaliser les Pé-Joponésiens séparément de leurs camarades n'appartenant pas à la péninsule, et qui les égalèrent complétement en mérite; surtout les Thespiens, qui se sacrifièrent avec le même héroïsme que Léonidas et ses Spartiates, sans y avoir été préparés par la même discipline minutieuse autant que rigoureuse. Cette inscription était destinée à rappeler l'exploit en général, mais il y en avait une autre à côté d'elle, également simple et touchante, réservée aux morts spartiates seuls : " Étranger, dis aux Lacédæmoniens que nous reposons ici pour avoir obéi à leurs ordres. » Sur le monticule, dans le défilé, où cette troupe dévouée recut ses

Sur le nombre des Grecs aux Thermopylæ, cf. Hérodote, VII, 202;
 Diodore, XI, 4; Pausanias, X, 20, 1,
 4; Sparta de Manso, vol. II, p. 303,
 Beylage, 24 ste.

Isokrate parle d'environ mille Spartistes, avec un petit nombre d'alliés,

Panegyr, Or. IV, p. 59. Il mentionne aussi seulement soixante vaisseaux de guerre athéniens à Artemision; dans le fait, ses assertions numériques méritent peu l'attentioh.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 228.

blessures mortelles, on érigea un monument, avec un lion de marbre, en l'honneur de Léonidas, orné apparenment d'une inscription due au poête Simonidès. Ce génie distingué composa du moins une ode, dont il ne reste maintenant qu'un magnilique fragment, pour célébrer les gloires des Thermopyla; en outre, plusieurs inscriptions, dont l'une était consacrée au prophéte Megistias, « qui, quojqu'il connût bien le sort qui l'attendait, ne voulut pas abandonner les chefs spariates. »

## CHAPITRE II

BATAILLE DE SALAMIS. - RETRAITE DE XERXÊS

Surprise et terreur des Grees immédiatement après le combat des Thermopyles. -Nul plan ultérienr de défense n'est formé, - on ne peut trouver ancune nouvelle position capable de défendre l'Attique. - Les Péloponésiens affluent pour fortifier l'isthme de Corinthe. - Situation désespérée des Athéniens; - ancune mesure n'était prise encore pour éloigner leurs familles de l'Attique. - Les Athéniens abandonnent l'Attique, - ils emmèneut leurs familles et leurs biens à Salamis, à Ægina, à Trœzen, etc. - Précipitation et souffrances inévitables des émigrants. - Energie des Athéniens et unanimité de leurs chefs. - Themistoklês propose le rappel d'Aristoides exilé. - Nombre et composition de la flotte grecque combinée à Salamis. - Xerxês occupe Athènes et l'Attique. -La flotte persane entre dans la rade de Phalèron. - L'armée persane ravage les municipes phokiens en se rendant des Thermopyla en Attique; - pillage dn temple d'Abre. - Division persane détachée contre le temple de Delphes. - Échec, fuite et destruction du détachement. - Xerxès avec les Pisistradides à Athènes: - l'akropolis tient bon, - elle est prise et saccagée. - Visite expiatoire des Pisistradides à l'akropolis ruinée. — Xerxès passe sa flotte en revue à Phalèron; — débat sur la question de savoir a'il est politique de livrer nn combat naval à Salamis. - Conseil prudent de la reino Artemisia. -Résolution prise par Xerxês de combattre à Salamis. - Dissensions parmi les Grecs de la flotte à Salamis. - Résolution prise d'élolgner la flotte et de la conduire à l'istlume. - Conséquences ruineuses, si cette résolution avait été exécutée. — Themistoklês s'oppose à la résolution; — il persuade Eurybiadês, et le décide à rouvrir le débat. - Conseil des chefs grees convoqué de nouveau. - Themistoklês s'efforce de faire casser la première résolution : - les Péloponésiens y consentent, - paroles de colère. - Themistoklês menace de se retirer avec l'escadre athénienne, à moins qu'on ne livre bataille à Salamis. - Eurybiadês prend sur lui d'adopter cette mesure. - Les chefs péloponésions, réduits pour le moment au silence, refusent ensuite d'obéir. - Convocation d'un troisième conseil, - disputes renouvelées; - la majorité opposée à Themistoklès et déterminée à se retirer à l'isthme. - Stratagème désespéré de Themistoklês; — il euvoie un message particulier à Xerxês pour lui conseiller d'entourer la flotte grecone pendant la nuit, et de rendre ainsi la retraite impossible. - Hate impatiente de Xerxès d'empêcher aucun des Grecs de s'échapper,

- Sa flotte eufermo les Grecs pendant la nuit. - Aristeides viout d'. Egina de nuit à la flotte grecque; - il informe les chefs qu'ils sont enfermés, et qu'il est impossible de s'echapper, - Position de Xerxès, - ordre des flottes et plan d'attaque. - Bataille de Salamis, - confusion et défaite complète des Perses. - Vaillance remarquable de la reine Artemisia. - Les Grocs s'attopdeut à ce que la Intte soit renouvelée; - eraintes de Xerxes pour sa sûreté personnelle; - il renvoie sa flotte en Asio. - Xorxès se décide à retourner en personne en Asie; - avis et recommandation de Mardouios, qui est laissé derrière en qualité de général pour achever la conquête de la Grèce. - Les Grees poursuivent la flotte persane jusqu'à Andros. — Second stratagème de Themistoklès au moyen d'un message secret envoyé à Xerxès. — Themistoklès avec la flotte. - il lève de l'argent dans les Cyclades. - Xerxès évaene l'Attique et retonrho par terre dans son pays, avec la plus grande partie de son armée. - Marcho de rotraite de Xerxês jusqu'à l'Hellespout. - Souffrances de ses troupes. - Il trouve le pont rompu, et il franchit le détroit sur un vaisseau pour gagner l'Asie. - Joie des Grecs; - distribution des honneurs et des prix. llonneurs rendus à Themistoklês.

Le sentiment, à la fois durable et unanime, avec lequel les Grecs des temps postérieurs considérèrent le combat des Thermopylæ, et qu'ils ont communiqué à tous les lecteurs subséquents, c'était celui d'une juste admiration pour le courage et le patriotisme de Léonidas et de sa troupe. Mais, narmi les Grecs contemporaius, ce sentiment, bien qu'éprouvé sincèrement sans doute, ne fut nullement prédomihant. Il fut surpassé par les émotions plus pressantes de désappointement et de terreur. Les Spartiates et les Péloponésiens crovaient avec tant de confiance à la possibilité de défendre les Thermopylæ et Artemision, que quand la nouvelle du désastre leur arriva, pas un soldat n'avait encore été mis en mouvement : la saison des jeux était passée. mais on n'avait pris aucune mesure active (1). Cependant l'armée d'invasion de terre et de mer était en marche vers l'Attique et le Péloponèse qui se trouvaient être sans le moindre préparatif, - et, ce qui était pire encore, sans aucun plan combiné et concerté, - pour défendre le cœur de la Grèce. Les pertes éprouvées par Xerxès aux Thermopylæ, insignifiantes en proportion de son immense effectif, étaient plus que compensées par les nouveaux auxiliaires

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 40, 71, 73,

grecs qu'il acquérait maintenant. Non-seulement les Maliens, les Lokriens et les Dôriens, mais encore la grande masse des Bϙtiens, avec Thèbes, leur capitale, tous, excepté Thespiæ et Platée, se joignirent alors à lui (1). Demaratos, son compagnon spartiate, se rendit à Thèbes pour renouer un ancien lien d'hospitalité avec le chef oligarchique thèbain Attaginos, tandis qu'Alexandre de Macédoine envova de petites garnisons dans la plupart des villes bϙtiennes (2), aussi bien pour les sauver du pillage que pour s'assurer de leur fidélité. D'autre part, les Thespiens abandonnèrent leur ville et s'enfuirent dans le Péloponèse, tandis que les Platæens, qui avaient servi à bord des vaisseaux athéniens à Artemision (3), furent débarqués à Chalkis quand la flotte se retirait; ils devaient se rendre par terre dans leur ville et emmener leurs familles. Ce n'était pas seulement l'armée de terre de Xerxès qui avait été ainsi fortifiée. Sa flotte avait aussi recu quelques renforts de Karystos en Eubœa, et de plusieurs des Cyclades, - de sorte que les pertes causées par la tempête à Sépias et les combats à Artemision, si elles n'étaient pas comblées complétement, étaient du moins réparées en partie, tandis que la flotte restait encore prodigieusement supérieure en nombre à celle des Grecs (4).

Au commencement de la guerre du Péloponèse, près de cinquante ans après ces événements, les envoyés corinthiens rappèlerent à Sparte qu'elle avait donné à Xerxès le temps d'arriver de l'extrémité de la terre au seuil du Péloponèse avant de prendre aucune précaution suffisaute contre lui, reproche vrai presque à la lettre (5). Ce fut seule-

<sup>(</sup>I) Hérodote, VIII, 66. Diodore appelle le combat des Thermopyle une rictoire Kadmeinne pour Nersès, ce qui n'est vrai qu'à la lettre, et non dans l'esprit. Sans doute il perdit dans le délié un plus grand nombre d'hommes que les Grees; mais l'avantage qu'il gagna fut prodigieux (Diodore, XI, 12); et Diodore lui-même expose la terreur

des Grecs après l'événement (XI, 13-

<sup>(2)</sup> Plutarque, De Herod. Malignit.
p. 864; Hérodote, VIII, 34.
(3) Hérodote, VIII, 44, 50.
(4) Hérodote, VIII, 66.

<sup>(5)</sup> Thucydide, Ι, 69. Τόν τε γάρ Μήδον αύτοὶ ίσμεν ἀπό περάτων γή; πρότερον ἐπὶ Πελοπόννησον έλθόντα,

ment quand la nouvelle de la mort de Léonidas les réveilla et les terrifia que les Lacédæmoniens et les autres Péloponésiens commencèrent à déployer leur force entière. Mais alors il était trop tard pour accomplir la promesse faite à Athènes de prendre position en Bœôtia, de manière à protéger l'Attique. Défendre l'isthme de Corinthe était tout ce à quoi ils songenient alors, et vraisemblablement tout ce qui alors leur était possible. Ils y coururent avec toute leur population propre à combattre sous la conduite de Kleombrotos, roi de Sparte (frère de Léonidas), et se mirent à faire des fortifications en travers de l'isthme, aussi bien qu'à détruire la route skironienne de Megara à Corinthe, avec tous les signes d'une énergie inquiète. Les Lacédæmoniens, les Arkadiens, les Eleiens, les Corinthieus, les Sikyoniens, les Epidauriens, les Phliasiens, les Trœzéniens et les Hermioniens y furent tous présents en nombre complet; de nombreuses myriades d'hommes (corps de 10,000 hommes chacun) travaillant et portant des matériaux nuit et jour (1). Comme défense personnelle contre une attaque par terre. c'était une excellente position : îls la considéraient comme leur dernière chance (2), et abandonnaient tout espoir de résistance heureuse sur mer. Mais ils oubliaient qu'un isthme fortifié n'était pas une protection même pour eux contre la flotte de Xerxès (3), tandis qu'il était évident que non-seulement l'Attique, mais encore Megara et Ægina restaient ainsi en dehors. Et ainsi de la perte des Thermopylæ naquit un nouveau péril pour la Grèce : on ne put trouver une autre position qui, comme ce mémorable défilé, comprit et protégeat à la fois toutes les cités séparées. La désunion ainsi produite les mit à deux doigts de leur perte.

Si les causes d'alarme furent grandes pour les Péloponésiens, la position des Athéniens parut encore plus désespérée. S'attendant, d'après une convention, à ce qu'il y

πρὶν τὰ ππρ' ὑμῶν ἀξιως προαπαντήσαι. (I) Πέποδοτε, VIII, 71. Συνδραμόντες ἐπ τῶν πολίων.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VIII, 74. (3) Hérodote, VII, 139.

aurait une armée péloponésienne en Bœôtia prête à soutenir Léonidas, ou en tout cas à concourir à la défense de l'Attique, ils n'avaient pas pris de mesures pour éloigner leurs familles ou leurs biens. Mais ils virent avec un désappointement plein d'indignation aussi bien qu'avec effroi, en se retirant d'Artemision, que le vainqueur, venant des Thermopylæ, était en pleine marche, que la route de l'Attique lui était ouverte et que les Péloponésiens étaient exclusivement absorbés dans la défense de leur isthme et de leur existence séparée (1). La flotte d'Artemision avait recu l'ordre de se rassembler au port de Trœzen, pour y attendre tous les renforts qui pourraient être réunis; mais les Athéniens supplièrent Eurybiades de faire halte à Salamis, de manière à leur donner quelques moments pour se consulter dans l'état critique de leurs affaires et à les aider à transporter leurs familles. Tandis qu'Eurybiades était ainsi arrêté à Salamis, plusieurs autres vaisseaux qui avaient atteint Træzen vinrent le rejoindre, et par là Salamis devint pendant un certain temps la station navale des Grecs, sans aucune intention calculée à l'avance (2).

Pendant ce temps, Themistoklès et les marins athéniens débarquèrent à Phalèron et firent leur triste entrée dans Athènes. Sombre comme le paraissait la perspective, il n'y

<sup>(1)</sup> Phitarque, Themistoklês, c. 9. "Αμα μὲν ὀργή τῆς προδοσίας είχε τοὺς 'Αθηναίους, ἄμα δὲ δυσθυμία καὶ κατήφετα μεμονωμένους.

Héradota, VIII, 40. Δοιένντες γάρ εθρήσειν Πελαποννησίους πανδημεί εν τη Βοιαντίς μισκανημένους το βαρίσαρον, τών μελν εύρον οιόδει δόν, οί δί απινάδονοτο τόν Τόπμένα όικούς τειχέοντας ές την Πελαπόνησον, περι πλείστου δέ ποιουμένους περιένει, καί των την έχοντας έν φυλαπβ, τά τε άλλα σπάνοκα.

Thucydide I, 74. Ors your nare (nous Athénieus), tr. osos, où mapsyévegês (Spartiates).

Lysias (Oratio, Funeb. c. 8) et Inokrate tirent vanié de ce fuit, que la Athéniens, bien que trainis ainsi, au Athéniens, bien que trainis ainsi, au vave Nerrâs (Panegyr, Or. IV, p. 60). Mais il n'y a pas lien de croise que Xera® leur aurnit accord des conditions séparées : évait contre eux qu'était dirigés sa vengeance partieulierles/rate e confondu dans son esperi la conduite des Athéniens quand lis réunsérunt les offese da Mardonios, l'enlevant les offese da Mardonios, l'enlevant les offese da Mardonios, loulaire conduite avant la basilia de Salamis centre Nerra la basilia de Salamis centre Nerra la basilia de Salamis centre Nerra la la basilia de Sala-

<sup>(2)</sup> Hérodote, VIII, 40-42.

avait guère lieu de différer d'opinion (1) et encore moins de tarder. Les autorités et l'assemblée du peuple publièrent aussitôt une proclamation enjoigment à tout Athénien d'emmener sa famille hors du pays de la meilleure manière qu'il pourrait. Nous pouvons concevoir l'état de tumulte et de terreur qui suivit cette proclamation inattendue, quand nous réfléchissons qu'elle devait être mise en circulation et ses ordres exécutés d'un bout à l'autre de l'Attique, de Sunion à Orône, dans le court espace de moins de six jours ; car il ne s'écoula pas un plus long intervalle avant que Xerxès arrivat réellement à Athènes, où, dans le fait, il aurait pu arriver même plus tôt (2). Toute la flotte grecque fut sans doute employée à transporter les exilés sans espoir; pour la plupart à Trœzen, où les attendaient une réception bienveillante et un appui généreux (la population trœzénienne étant vraisemblablement à demi jonjenne et avant d'anciennes relations de religion aussi bien que de commerce avec Athènes). - mais en partie aussi à Ægina : il v en ent cependant beaucoup qui ne purent ou ne voulurent pas aller plus loin que Salamis. Themistoklès persuada à ces infortunés qu'ils ne feraient qu'obéir à l'oracle, qui leur avait ordonné d'abandonner la cité et de chercher un refuge derrière les murs de bois; et sa politique, ou l'abattement des esprits à cette époque, mit en circulation d'autres histoires donnant à entendre que même les habitants divins de l'akropolis la quittaient pour un certain temps. Dans l'ancien temple d'Athènè Polias, sur ce rocher, habitait, ou du moins on le crovait, comme gardien du sanctuaire et serviteur familier de la déesse, un serpent sacré, pour la nourriture duquel on plaçait un gâteau de miel une fois par mois. Jusque-là le gâteau avait été régulièrement consommé : mais, à ce moment fatal, la prêtresse annonca qu'il restait.

<sup>(1)</sup> Platon, Leg. 11I, p. 699. (2) Hérodote, VIII, 66, 67. Il n'y cut donc que pen de temps pour enlever et emporter les meubles, ce à quoi Thucy-

dide fait allusion, Ι, 18. — Διανοςθέντες έχλιπεϊν την πόλιν και άνασκευασάμενοι, etc.

intact: le gardien sacré avait ainsi donné l'exemple de quitter l'akropolis, et il appartenait aux citoyens de suivre cet exemple, en se fiant à la déesse elle-même pour le retour et le rétablissement futurs.

Le départ de tant de vieillards, de femmes et d'enfants du une scène de larmes et de misère qui ne le cédait qu'à celle qu'aurait amenée la prise réelle de la ville (1). Un petit nombre d'individus, trop pauvres pour espérer de trouver Jes moyens de subsistance, ou trop vieux pour se soucier de la vie, ailleurs, — confiants, en outre, dans leur propre interprétation (2) du mur de bois que la Pythie avait déclaré

(1) Hérodote, VIII, 41; Plutarque, Themistoklés, c. 10,

Dans les années 1821 et 1822, pendant la lutte qui précéda la délivrance de la Grèce, les Athéniens furent forcés de quitter le pays et de chercher un refuge à Salamis, à trois reprises différentes. Ces incidents sont esquissés d'une manière à la fois intéressante et instructive par le D' Waddington, dans sa tournée en Grèce (London, 1825, Letters VI, VII, X). Il dit, p. 92: · Trois fois les Athéniens ont émigré en corps, et cherché un refuge contro le sabre dans les rochers sans abri de Salamis, Dans ces occasions, m'assuret-on, beaucoup d'entre eux ont habité des cavernes, et beaucoup de misérables huttes, construites sur le flanc de la montagne de leurs débiles mains. Plus d'un a péri aussi pour être exposé aux intempéries du climat; beaucoup sont morts de maladies causées par le dégoût de leurs habitations ; beaucoup de faim et de misère. Lors, de la retraite des Turcs, les survivants retournèrent dans leur patrie. Mais quelle patrie allaient-jls retrouver? Une terre de désolation et de famine; et dans le fait, lorsque Athènes fut occupée de nouveau pour la première fois, après le départ d'Omer-Brioni, on sait que plusieurs personnes subsistèrent d'herbes pendant quelque temps, jusqu'à l'arrivée su Pirée d'une provision de ble venant de Syra et d'Hydra,

Il y a un siècle et demi, égulement, dans la guerre entre les Tures et les Vénitions, la population de l'Attique fut forcee d'émigrer à Salamis, à Egina et à Corinthe. M. Buchon fait observer : Los troupes albans ises, euvovées en 1688 par les Tures (dans la guerre contre les Vénitiens) se jetèrent sur l'Attique, mettant tont à feu et à sang. En 1688, les chroniques d'Athènes racontent que ses malheureux habitants furent obligés de se réfugier à Salamine, à Egine et à Corinthe, et que ce ne fut qu'après trois ans qu'ils purent rentrer en partie dans leur ville et dans lours champs. Beancoup de villages de l'Attique sout encore habités par les descendants de ces derniers envalussours, et avant la dernière révolution on n'y parlait que la langue albanaise : mais leur physionomie diffère autant que leur langue de la physionomie de : la race grecque » (Buchon, la Grère continentale et la Morée. Paris, 1843, ch. 2, p. 82).

(2) Pausanias semble regarder cos pauvres gens comme quelque pen présomptieux pour préteisère comprendre l'oracle mienx que Themistoklès. — "Advyssiuv voic niéou « de rio yprequioà de participation de l'acceptant ètre inexpugnable, — s'enfermèrent dans l'akropolis avec les administrateurs du temple, barrant l'entrée ou façade occidentale avec des portes ou des palissades de bois (1), Quand nous lisons quelles grandes souffrances endura la population de l'Attique environ un demi-siècle plus tard, resserrée dans les sparienses fortifications d'Athènes qui lui servaient de refuge, lorsque la guerre du Péloponèse celata pour la première fois (2), nous pouvons nous former une faible idée de la misère incomparablement plus grande qui accablait une population émigrante, courant, sans savoir oit, pour échapper au long bras de Xerxès. Il semble qu'elle est peu de chance de revoir jamais ses foyers, si ce n'est comme resclave du monarque étranger.

Au milieu de circonstances aussi calamiteuses et aussi menacantes, ni les guerriers ni les chefs d'Athènes ne perdirent leur énergie : ils s'étaient montrés au physique et au moral au point le plus élevé de la résolution humaine. Les dissensions politiques furent suspendues; Themistoklės proposa au peuple un décret qui obtint sa sanction et qui rappelait tous ceux qui étaient sous le coup d'une sentence de bannissement temporaire ; de plus, non-seulement il v comprit, mais même il désigna spécialement parmi eux son grand adversaire Aristeides, alors dans sa troisième année d'ostracisme. Xanthippos, l'accusateur de Miltiades, et Kimon, fils de ce dernier, furent associés dans la même émigration. On vit celui-ci, que son degré de fortune mettait au nombre des cavaliers de l'Etat, et ses compagnons, traverser gaiement le Kerameikos pour dédier leurs brides dans l'akropolis et pour emporter quelques-unes des armes sacrées qui y étaient suspendues, donnant ainsi l'exemple et montrant qu'ils étaient prêts à servir à bord des vaisseaux, au lieu de servir à cheval (3). Il était absolument nécessaire d'obtenir des secours d'argent, en partie pour aider les exilés plus pauvres, mais plus encore pour équiper la flotte; cependant

Hérodote, VIII, 50.
 Thuoydide, 11, 16, 17.

<sup>(3)</sup> Plutarque, ThemistokPs, c. 10,

il n'y avait pas de fonds dans le trésor public. Mais le sénat de l'Aréopage, composé alors en partie d'hommes des classes les plus riches, mit en avant toute son autorité publique aussi bien que ses contributions particulières, et, en donnant l'exemple aux autres (1), réussit par là h lever la somme de huit drachmes pour chaque soldat qui servait.

Dans le fait, ce fut à l'inépuisable esprit de ressource de Themistoklès que fut dû en partie ce secours opportun: celui-ci, dans la précipitation de l'embarquement, découvrit ou prétendit que la tête de Gorgone de la statue d'Athêne était perdue, et ordonnant sur-le-champ que l'on fit des recherches dans le bagage de chaque homme, il appliqua au service public tous les trésors que de simples citoyens pouvaient emporter avec eux (2). Grâce aux efforts les plus énergiques, ce petit nombre de jours importants purent suffire à éloigner toute la population de l'Attique; - ceux qui étaient propres au service militaire gagnèrent la flotte à Salamis, - les autres, quelque lieu de refuge, - avec la quantité de bien que le cas leur permettait d'emporter. Le pays fut si complétement abandonné, que l'armée de Xerxes, quand elle en devint maîtresse, ne put saisir ni emmener plus de cinq cents prisonniers (3). De plus, la flotte ellemême, qui avaît été ramenée d'Artemision en Attique mise en partie hors de combat, fut promptement réparée, de sorte qu'au moment où arriva la flotte des Perses, elle se trouva à peu près en état de combattre.

La flotte combinée qui se trouvait alors rassemblée à Salamis consistait en 366 visseaux. — forces beaucoup plus grandes qu'à Artemision. Dans ce nombre, il n'y avait pas moins de 200 attleins, dont 20 cependant étaient prêtés aux Chalkidiens et montés par eux. 40 vaisseaux cortithiens, 30 æginétains, 20 mégariens, 16 lacédemoniens, 15 sikyoniens, 10 épidauriens, 7 d'Ambrakia et autant

Est-ce la l'incident anquel songenit Aristote (Politic. V, 3, 5)? c'est ce que nous ne pouvons déterminer,

<sup>(2)</sup> Plutarque, Themistokles, c. X. (3) Hérodote, IX, 99.

d'Eretria, 5 de Træzen, 3 d'Hermionè et le même nombre de Leukas, 2 de Keos, 2 de Styra et 1 de Kythnos, 4 de Naxos, envoyés comme contingent à la flotte persane, mais amenés à Salamis par la volonté de leurs capitaines et de leurs matelots: - toutes ces triremes, avec une petite escadre de navires inférieurs appelés pentekonters, formaient le total. Des grandes cités grecques en Italie il ne vint ou'une seule trirème, volontaire, équipée et commandée par un éminent citoyen nommé Phayllos, trois fois vainqueur aux ieux Pythieus (1). La flotte entière était ainsi un peu plus considérable que les forces combinées (358 vaisseaux) réunies à Ladè par les Grecs asiatiques, quinze années auparavant, pendant la révolte ionienne. Nous pouvons douter cependant que ce total, emprunté d'Hérodote, ne soit pas plus grand que celui qui combattit réellement peu de temps après à la bataille de Salamis, et qui, selon l'assertion nettement prononcée d'Æschyle, consistait en 300 voiles, outre 10 principaux vaisseaux d'élite. Ce grand poète, lui-même un des combattants, et parlant dans un drame représenté seulement sept an's après la bataille, est une meilleure antorité sur ce point qu'Hérodote lui-même (2).

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 48-48.

<sup>(2)</sup> Essilyle, Perax, 347; Hérodote, VIII, 18; VI, 9; Paussaina, I, 14. 4. Le total qu'annouce Hérodote est trois cent soixante ints-huit; mais les articles qu'il donne, étant additionués, ne montent qu'à trois cent soixante-six. Il semble qu'il n'y ait pas moyen da concilier cette différence, si ce n'est as moyen d'un clangement violent que nous na sommes pas autorités à faire.

Ktêsies dit que le nombre des vaisseaux de guerre persans à Salamis dépassait mille, celui des vaisseaux grecs sept cents (Persica, c. 26).

Selon l'orateur athénien dans Thucydide (l. 71), le total de la flotte grecque is Salamis « était d'environ quatre cents raisseaux, et le contingent athénien un peu moins que deux parties de ce total

Le Scholiaste, avec l'oppo et la plus part des commentateurs de ce passage. regardent των δύο μοιρών comme signifiant incontestablement les deur tiers : et si c'était la le sons, je serais d'accord avec le De Arnold pour considérer l'ussertion comme une simple exagération de l'orateur, n'impliquant pas du tout l'autorité de Thucydide lui-même, Mais je ne puis croire que nous soyons reduits ici à une telle nécessité : est l'explication de Didot et de Goeller thien que le D' Arnold la déclare « nue «rreur nullement doutouse .), me parate parfaitement admissible. Ils soutlennent que al ôve pospai ne signifie pas nécessairement deux parties de trofidans Thueydide: I, 10, nous fronyous

"A peine la flotte était-elle ra'ssemblée à Salamis et la population aghiènieme. élòiguée. que Xerxàs et son armée dévastérent le pays abandonné, sa flotte occupant la rade de Pladèron avee la rade adjacente. Son armée de terre s'était nise en mouvement sous la conduite, des Thessaliens, deux, ou trois jours après le combat des Thermopylac; et quelques Arkadiens qui vinnent demander du service l'assurérent que les l'éloponésiens étaient, à ce moment même, occupés à célèbrer les jeax Olympigues. Quel prix reçoit le via queur - demanda-t-il. Quand il ent été répondu que le prix n'ésuit, rien de plus qu'un raineau d'olivier sauvage, Tritantechnies, fils d'Artabanos, l'oncle du monarque, s'écria, diteon, manobstant le mécontentement et du monarque les mème et des assistants : c'ell, Mardonios, quelle sorte de

rajes Iklontovázov tön náyt tác dopojež vájovat, oh les móts verientdibe deux períses de-cing. Or; dans le passago qui noas-occupe, nons avonà -200 piv ya ič tác trapazodaž dátyo Bástova tön dob nogodu; et Dido, et icoller, prietadent, que dans le mot trapazodaž est impliquée une division quaternaire de tout le nombre, quatre côndo a quatri entitemes parties; de sorte que l'euxemble da sens sernit :—

· A l'agrégat de quatre ceuts vaisseaux nous contribudines pour un pen moins de deux. . Le mot rerognosias, équivalant à ricempa; funrovrada;, renferme naturellement l'idée générale de τέσσαρα; μοιρές : et ecci mettrait le passage dans une analogie exacte avec celui qui est cité plus haut, - των πέντε τὰς δύο μοιράς. Tout en respecnold sur un auteur qu'il a étudié si longtemps, je ne puis admettre les raisons sur losquelles il a déclaré que cette interprétation de Didot et de Goeller était « une errenr indubitable, « Elle a l'avantage de mettre l'assertion de l'orateur dans Thucydide en harmonie avec Hérodote, qui dit que les Atheniens fournirent cent quatre-vingts valseeaux à Salamis.

Toutes les fois qu'un tel accord pent être assuré par une explication admissible des mots existants, c'est un incentestable avantage, et qui devrait servir de raison dans le cas, s'il y avait un donte entre deux explications différentes. Mais, d'autre part, je proteste contre l'altération de renseignements uumériques dans un auteur, simplement pour le faire accorder avec un autre, et sans quelque raison réelle dans le texte lui-même. Ainsi; par exemple, dans ce même passage de Thucydide, Bloomfield et Poppo proposent de changer τετρακοσίας υπ τριακοσίας, afin que Thucydide puisse être d'accord ayec Eschyle et avec d'autres auteurs, si non avec llérodote; tandis que Didot et Goeller voudraient changer rosaxoσίων en τετραχοείων dans Demosthène (De Corona, c. 70), pour que Démosthène puisse être d'accord avec Thucydide. De telles corrections me paraissent inadmissibles en principe s nous ne devons pas mettre divers temoins forcement d'accord en retouchant laura reaseignements.

gous sont ces hommes contre lesquels tu nous as conduix pour combattre! Des hommes qui luttent non pas pour l'argent, mais pour l'honneur! (1) - Que ce mot soit une re-inarque faite réellement ou une explication dramatique imaginée par quelque contemporain d'Hérodote, il n'est pas moins intéressant comme offrant un trait caractéristique de la vie hellenique, qui contraste non-seulement avec les mours des Orientaux contemporains, mais même avec celles des Grees primitifs pendant les temps homériques,

Parmi tous les divers Grecs qui habitaient entre les Thermopylæ et les frontières de l'Attique, il n'y en eut aucun qui fut disposé à refuser la soumission, à l'exception des Phokiens; et ceux-ci ne la refusèrent que parce que l'influence prédominante des Thessaliens, leurs ennemis acharnés, leur fit perdre l'espoir d'obtenir des conditions favorables (2). Ils ne voulurent pas même entendre une proposition des Thessaliens, qui, se vantant de pouvoir guider à leur gré les terreurs de l'armée persane, offrirent d'assurer un traitement doux au territoire de la Phokis, pourvu qu'on leur payat une somme de cinquante talents (3). La proposition étant refusée avec indignation, ils conduisirent Xerxès par le petit territoire de la Doris, qui médisait et échappa au pillage dans la vallée supérieure du Kephisos, au milien des villes des inflexibles Phokiens. Toutes se trouvèrent abandonnées; les habitants avaient fui auparavant et s'étaient retirés soit surle large sommet du Parnassos, appelé Tithorea, soit même eucore plus loin, en franchissant cette montagne, dans le territoire des Lokriens Ozoles. Dix ou douze petites villes phokiennes, dont les plus considérables étaient Elateia et Hyampolis, furent saccagées et détruites par les envahisseurs. Même la ville d'Abæ, avec son temple et son oracle d'Apollon, ne fut pas mieux traitée que les autres; on pilla tous les trésors sacrés et on la brûla ensuite. De Panopeus, Xerxès

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 26. Παπαὶ, Μαρδόνιε, χοίους ἐπ' ἀνδρας ἤγαγες μαχησομένους ἐμέας, οῖ σὺ περὶ χρημάτων τὸν

άγῶνα ποιεύνται, άλλα περὶ ἀρέτης.
(2) Hérodote, VIII, 30.
(3) Hérodote, VIII, 28, 29.

détacha un corps d'hommes pour piller Delphes; quant à lui, avec le gros de l'armée, il traversa la Beotia, dont il trouva toutes les villes disposées à se soumettre, excepté Thespie et Platée, qui toutes deux avaient été désertées, par leurs citoyeus et furent alors brûles. De là il conduisit son armée dans le territoire abandonné de l'Attique, et il arriva sans résistance jusqu'au pied de l'akropolis d'Athènes (1).

Très-différent fut le sort de la division qu'il avait envoyée

de Panopeus contre Delphes, Ici Apollon défendit son temple avec plus de vigueur qu'à Aba. La cupidité du roi persan était stimulée par les récits des richesses immenses accumulées à Delphes, et en particulier parc e que l'ou disait des dons faits par Crésus avec profusion. Les Delphiens, dans leur alarme extrême, chercherent leur propre salut en se réfugiant sur les hauteurs du Parnassos et celui de leurs familles en les faisant passer en Achaia, de l'autre côté du golfe; en mème temps ils demandèrent à l'oracle s'ils devaient, emporter ou enterrer les trésors sacrés. Apollon leur ordonna de laisser les trésors sacrés. Apollon leur ordonna de laisser les trésors sans y toucher, et di qu'il était en état lui-nême de veiller sur son propre bien. Soixante Delphiens osèrent seuls rester, avec Akèratos, les superieur religieux; mais les preuves d'une aide surhumânie parquer

bieutit pour les encourager. On vit couchées devant la porte du temple les armes sacrées suspendues dans la cellule intérieure, et auxquelles il n'était jamais permis à une main mortelle de toucher; et quand les Perses, qui suivaient la route appelée Schistè, en remontant un sentier raboteux situé au pied des rochers escarpés du Parnassos et qui conduit à Delphes, eurent atteint le templé d'Athène Pronas,—un tonnerre soudain et terrible se fit entendre, — deux vastes rocs de la montagne se détachèrent et se précipiterent sur enx avec un bruit étourdissant, écrasant et faisant périr un bon nombre d'hommes; — en même temps on entendit le crie geurre qui partait de l'utérieur du temple entendit or de geurre qui partait de l'utérieur du temple

<sup>(1)</sup> Herodote, VIII, 32-34.

d'Athènè. Saisis d'une panique, les envahisseurs tournèrent le dos et s'enfuirent, poursuivis non-seulement par les Delphiens, mais encore (comme ils l'affirmaient eux-mêmes) par deux guerriers armés, avant une taille surhumaine et un bras destructeur. Les Delphiens triomphants confirmèrent ce rapport, en ajoutant que les deux auxiliaires étaient les héros Phylakos et Autonoos, dont les enceintes sacrées étaient toutes voisines; et Hérodote lui-même, quand il visita Delphes, vit dans le terrain sacré d'Athène les mêmes masses de rochers qui avaient écrasé les Perses (1). C'est. ainsi que le dieu repoussa ces envahisseurs de son temple de Delphés et de ses trésors, qui restèrent intacts pendant cent trente années, après lesquelles ils furent pillés par les mains sacriléges du Phokien Philomèlos, Dans cette occasion, comme on le verra bientot, les protecteurs réels des trésors furent les vainqueurs de Salanis et de Platée.

Quatre mois s'étaient écoulés depuis le départ de l'Asie, quand Xerxès atteignit Athènes, le dernier terme de sa marche. Il amenait avec lui les membres de la famille Pisistratide, qui sans doute regardaient leur rétablissement comme déjà certain, — ainsi qu'un petit nombre d'exilés athéniens attachés à leur fortune. Bien que le pays fut complétement abandonné, la poignée d'hommes réunie dans

<sup>(</sup>l) Hérodote, VIII, 38, 39; Diodere, XI, 14; Pansanias, X, 8, 4.

<sup>(</sup>C. le récit douné duns Pausaines, X., 23) de l'échoe susyà pius tard per Brennus et par les Gamiois danaleur attuned dirigie contro Delpher; dans son récit, l'échee n'est pas usus exclusivement l'ouvrage des dierx que dans de l'Hérolete; il y a une troupe plus nomant l'ouvrage des dierx que dans parties de condition de l'échoe n'est pas une troupe plus nomant assistés par l'intervention d'intej. Il y a must des peries de deuts, côtés. On mentionne également des roclers descondant du sommet.

Voir pour la description de la route que suivirent les Perses, et le terme

extrême de leur marche, Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenlaud, ch. 4, p. 46; ch. 10, p. 146.

On peut voir encore près de l'endroit plus d'un grand bloc de pierre et de roc qui a roulé du sommet, et qui rappelle ces passages au voyageur.

ces passages au volgener.

L'attaque que l'on rapporte ici avoir été d'irigée par ordre de Xeraès coutre temple de Delphes, ne semble pas facilé à concilier avec les moss de Mariante, 1, 1, 4, 2; escore moins pent-celle l'être avec l'assertion de Plataque (Numa, c. 9), qui dit, que le temple delphien fint brâlé par les Micles.

l'akropolis se hasarda à le braver; et tous les conseils persuasifs des Pisistratides, désireux de préserver le saint lieudu village, ne purent les engager à se rendre (1). L'akropolis athénienne. - rocher escarpé qui s'élève brusquement à une hauteur de près de 45 mètres avec un sommet plat, long d'environ 300 mètres de l'est à l'ouest, et large de 150 du nord au sud. - n'avait d'accès praticable que du côté de l'ouest (2); de plus, de tous les côtés où il semblait qu'il fat possible de grimper, elle était défendue par l'ancienne fortification appelée le mur pélasgique. Obligée de prendre la place de force. l'armée persane fut postée autour, du côté septentrional et du côté occidental, et commenca ses opérations en prenant pour point de départ l'éminence immédiatement adjacente au nord-ouest, appelée Areiopagos (3); de là les Perses bombardèrent (si nous pouvons nous permettre cette expression) avec des projectiles brûlants l'ouvrage de bois qui barrait les portes; d'est-à-dire qu'ils lancèrent dessus une grande quantité de flèches garnies d'étoupé enflammée. Les palissades de bois et les planches prirent bientôt. feu et furent consumées; mais quand les ennemis essayèrent de monter à l'assaut par-la route occidentale menant à la porte, l'intrépide petite garnison les mit encore aux abois, avant entassé des pierres énormes, qu'elle fit rouler sur eux pendant qu'ils montaient. Durant un certain temps, il parut vraisemblable que le Grand Roi serait réduit à la

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 52.

<sup>(2)</sup> Pamanius, I, 22.4. Krass, Helba, Vol. II, ch. 6, p. 76. Ernst Curtius (Die Akropolis von Athena, p. 5. Bern, 1846), dit que le plateau de l'akropolis nes èlère pas tont à fat de quatre cents pieda au-dessus de la ville ; Féel-ler, qu'il est à mille soivant-chuit pieda de-dessus de riversu de la mer (Ideisa durch das Koenigweich (Griechenius), direction de la Carte (Grieche

of Athens « du colouel Leake, je no trouve aueune indication distincte relativement à la hauteur de l'akropolis. Nous devons comprendre que celle de Kruse (si lui et Curtius sont tous deux exacts) so rapporte seulement à la partic escarpée et impraticable de tout le rocher.

<sup>(3)</sup> L'ue légeude athéuleune représentait les Amazoues comme s'étant postées sur l'Areiopagos et l'ayant fortifié comme moyen d'attaquer l'akropolis, — ἀντιπύργωσαν (¿Eschyl. Eumenid, 630).

longue opération d'un blocus; mais enfin quelques hommes aventureux parmi les assiègeants essavèrent d'escalader le rocher escarpé qu'ils avaient devant eux du côté du nord, tout près du temple ou de la chapelle d'Aglauros, qui se trouvait presque en face de la position des Perses, mais derrière les portes et la rampe occidentale. Ici le rocher était rendu si inaccessible par la nature, qu'il était complétement dépourvu de garde, et vraisemblablement même de fortifications (1); en outre, l'attention de la petite garnison était toute concentrée sur l'armée qui faisait face aux portes. C'est ce qui permit aux soldats séparés qui escaladaient le rocher d'accomplir leur tentative sans ètre remarqués, et d'atteindre le sommet sur les derrières de la garnison, dont les hommes, privés de leur dernière espérance, ou se précipitèrent du haut des murs, ou cherchèrent leur salut dans l'intérieur du temple. Ceux qui avaient escaladé avec tant de succès ouvrirent les portes à toute l'armée persane, et toute l'akropolis fut bientôt en leur pouvoir. Ses défenseurs furent tués, ses temples pillés, et toutes ses demeures et tous ses hatiments, sacrés aussi bien que profaues, furent livrés aux flammes (2). La citadelle d'Athènes tomba entre les mains de Xerxès par une surprise tout à fait semblable à celle qui avait mis Sardes dans celles de Cyrus (3).

προσθε ών πρό της άκροπόλιος, όπισθε δέ τουν πύλεων καί της άνόδου, τη δη ούτε τις έφύλασσε, ούτ' αν έλπισε μή κοτέ τις κατά ταυτα άναθαξη άνθρώπων, ταύτη ἀνέθεσάν τινες κατά το Ιρόν τῆς: Κάχροπος θυγατράς, 'Αγλαύρου, καί-τοιπερ άποχρήμνου έόντες του χώρου. Il paratt ëtabli clairement que l'Aglanrion était sur le côté nord de l'akropolis, V. Leake, Topography of Athena, ch. 5, p. 261; Kruse, Hellas, vol. II, ch. 6, p. 119; Forchhammer, Topographic Athens, p. 365, 366; dans Kieler Philologische Studien, 1841. Siebelis (dans le plan d'Athènes mis en tête de son édition de Pausanias, et dans sa note sur Pansanias, I. 18, 2)

Hérodote, VIII, 52, 53. .... \*Eµ-

place par erreur l'Aglaurion sur le côté oriental de l'akropolis.

Les expressions (angaged expt rigspages), a la consistent en rapperter à la position de l'armée persane, qui occupatin saturellement la face supérentrionule et la face occidentale de l'aktroposition par le mord et que le côté occidental présentait le seul accès régutier. Le colline appeale Auropages position, l'evolutament expression d'une manière peu attificasate.

(2) Hérodote, VIII, 52, 53. (3) Hérodote, I, 84.

Ainsi fut accomplie la prophétie divine : l'Attique passa entièrement dans les mains des Perses, et l'incendie de Sardes fut vengé sur les foyers et la citadelle de ceux qui l'avaient prise, comme il le fut aussi sur leur temple sacré d'Eleusis. Xerxès envoya immédiatement à Suse la nouvelle de cet événement, qui, dit-on, excita des démonstrations immodérées de joie, en paraissant confondre les sombres prédictions de sou oncle Artabanos (1). Le surlendemain, les exilés athéniens de sa suite recurent de lui l'ordre, ou peut-être ils obtinrent la permission, d'aller offrir un sacrifice au milieu des ruines de l'akropolis, et d'expier, s'il était possible, la souillure imprimée au lieu. Ils découvrirent que l'olivier sacré près de la chapelle d'Erechtheus, don spéciale de la déesse Athênê, bien que brûlé jusqu'au sol par les flammes récentes, avait déjà poussé un nouveau rejeton d'une coudée de long; du moins la piété d'Athènes rétablie ajouta foi dans la suite à cet encourageant présage (2), aussi bien qu'à ce qu'avait vu, disait-on, Dikmos (compagnon athénien des Pisistratides) dans la plaine thriasienne. C'était alors le jour réservé pour la célébration des mystères Eleusiniens; et bien que dans cette année de deuil il n'v eut ni célébration, ni aucun Athenien dans le territoire. Dikmos s'imagina encore voir la poussière et entendre le chant retentissant de la multitude, qui avait coutume d'accompagner dans les temps ordinaires la procession d'Athènes à Eleusis. Il aurait même révélé le fait à Xerxès, si Démaratos ne l'en eut détourné; il l'expliquait comme une preuve que les déesses ellesmêmes passaient en venant d'Eleusis pour porter secours aux Athéniens à Salamis. Cependant, quoi qu'on ait pu admettre dans les temps postérieurs, certainement à ce moment personne ne pouvait croire qu'Athènes conquise redeviendrait promptement une cité libre; nième eut-on vu le présage de l'olivier brûlé repoussant soudain avec une vigueur surna-

Hérodote, V, 102; VIII, 53-99;
 IX, 65. "Εδες γάρ κατά το θεοπρόπιου

πάσαν την 'Αττικήν της έν τη ήπειρω γενέσθαι ύπο Πέρσησι. (2) Hérodote, VIII, 55-65.

turelle; tant l'état des Athèniens paraissait alors désespéré, non moins à leurs alliés réunis à Salamis qu'aux Perses victorieux.

Vers le temps de la prise de l'akropolis, la flotte persane arriva aussi saine et gauve dans la baie de Phalèron, renforcée des vaisseaux de Karystos aussi bien que de cœux des diverses Cyclades, de sorte qu'Hérodote calcule qu'elle était aussi forte qu'avant la terrible tempête d'Akté Sépias, estimation certainement inadmissible (1).

Bientôt après son arrivée, Xerxès en personne descendit sur le rivage pour l'inspecter, aussi bien que pour tenir conseil avec les divers chefs sur l'opportunité d'attaquer ·la flotte ennemie, maintenant si voisine de lui dans le detroit resserré entre Salamis et les côtes de l'Attique. Il les invita tous à sièger dans une assemblée où le roi de Sidon occupait la première place et le roi de Tyr la seconde. La question fut posée à chacun d'eux séparément par Mardonios; et en apprenant que tous se prononcèrent en faveur d'un engagement immédiat, nous pouvons être persuades que l'opinion décidée de Xerxès a du être bien connue d'eux auparavant. Il ne se trouva qu'une seule exception à cette unanimité, - Artemisia, reine vi Halikarnassos en Karia, à laquelle Hérodote prête un discours de quelque longueur, où elle repousse toute idée de combattre dans le détroit resserré de Salamis; où elle prédit que, si l'armée de terre était, portée en avant pour attaquer le Péloponèse, les Péloponésiens qui se trouvaient dans la flotte de Salamis retourneraient pour protéger leurs propres fovers, et qu'ainsi la

<sup>(</sup>i) Hérodote, VIII, 66. Le colonel Leake fait observer, an sigiet de ce viassignement (Atlieas and the Demi of Atlica, App. vol. II, p. 259): ¿Enriron mille caisseux, c'est la plus grande exactitude à laquelle nous puissions prétendre, en exposant la force de la flotte persane à Nahmit; et il en faut déduire, en estimant le nombre des vaisseux engagés dans la bataille,

ceux qui furent envoyés pour occupér le détroit Mégarique de Salamis, au nombre de deux cents.

L'estimation du colonel Leake parait un peu au-dessons de la réalité probable. Je ne crois pas non plus l'assertion de Diodere, qui dit que des vaisseaux farent détachés pour occuper le détroit Mégarique. Voir une note qui viendra pen sprès,

flotte se disperserait, d'autant plus qu'il n'y avait que peu ou point de nourriture dans l'île, - et où elle laisse percer en outre un grand mépris pour l'efficacité de la flotte et des marins persans en tant que comparés aux Grecs, aussi bien que pour les contingents sujets de Xerxès en général. Que la reine Artemisia ait donné ce prudent conseil, il n'v a pas lieu d'en douter; et il se peut que l'historien d'Halikarnassos ait eu le moyen d'apprendre les motifs sur lesquels se fondait son opinion. Mais j'ai de la peine à croire qu'elle puisse ayoir exprimé publiquement une telle appréciation des sujets maritimes de la Perse, appréciation non-seulement blessante pour tous ceux qui l'entendaient, mais à ce moment injuste, - bien qu'elle eut fini par se rapprocher de la vérité à l'époque où écrivait Hérodote (1), et que la reine Artemisia elle-même ait pu vivre pour en avoir la conviction dans la suite. Quelles qu'aient pu être ses raisons, l'historien nous dit qu'amis aussi bien que rivaux furent étonnés de la hardiesse avec laquelle elle dissuadait le monarque d'une bataille navale, et s'attendirent à ce qu'elle fût mise à mort, Mais Xerxès entendit l'avis de très-honne humeur, et même n'en estima que beaucoup plus la reine karienne, bien qu'il décidat on'on se conformerait à l'opinion de la majorité. c'est-à-dire à la sienne propre. En conséquence, l'ordre fut donné à la flotte d'attaquer le lendemain (2), et à l'armée de terre de s'avancer vers le Péloponèse.

Taudis que sur le rivage de Phalòron une volonté toutes puissante arrachait une unanimité apparente et empédat toute délibération réelle, grand dans le fait était le contrasté que présentait l'armement grec voisin à Salamis, parmi les membres duquel, avaient régné des dissensions sans bornes. Nous avons déjà dit que la flotte grecque s'était réunie primitivement amprès de cotte lle, non pas dans la pensée d'ên

<sup>(</sup>i) Le tableau tracé dans la Cyropædie de Xénophon représente les sujets de la Perse comme dénués de courage et non exercés à la guerre (Δνάλ-κλέει καὶ ἐσύντακτού, et même mainte-

nus dans cet état à dessein, formant un contraste avec les Perses indigènes (Xénophon, Cyrop, VIII, 1, 45). (2) Hérodote, VIII, 68, 69, 70,

faire one station navale, mais simplement pour convrir of aider l'émigration des Athéniens. Ce but étant atteint, et Xerxès étant déià en Attique, Eurybiades convoqua les chefs pour examiner quelle position était la plus convenable pour un engagement naval. La plupart d'entre eux, et particulièrement ceux du Péloponèse, furent opposés à l'idée de rester à Salamis, et proposèrent que la flotte fût transportée à l'isthme de Corinthe, où elle serait en communication immédiate avec l'armée de terre du Pélopopèse, de sorte qu'en cas de défaite sur mer les vaisseaux trouveraient protection sur le rivage, et les hommes se réuniraient au service de terre; tandis que, si l'on était vaincu dans une action navale près de Salamis, ils seraient enfermés dans une île d'où il n'y avait pas espoir de s'echapper (1). Au milieu du débat, arriva un messager avec la nouvelle de la prise et de l'incendie d'Athènes et de son akropolis par les Perses. La terreur qu'elle causa fut telle, que quelques-uns des chefs, sans même attendre la fin du débat et le vote final. quittèrent aussitôt le conseil et se mirent à hisser les voiles ou à préparer leurs rameurs pour partir. La majorité vota formellement le départ pour l'isthme : mais comme la nuit. approchait, le mouvement réel fut différé jusqu'au lendemain matin (2).

Alors on seutit le besóin d'une position telle que celle des Thermopyle, qui avait servi de protection à tous les Grees à la fois, de manière à empêcher que les craintes et les intérêts séparés ne prissent de tro grandes proportions? Nous ne pouvons guère nous étonner que les chefs péloponésiens, — les Corinthiens en particulier, qui fournissaient un contingent naval si considérable, et sur le territoire desquels la bataille sur terre à l'isthme semblait sur le point d'être litrée, — que ces chefs, disons-nous, manifestassent une répugnance si obstinée à combattre à Salamis, et insistassent pour gagner une position oil, dans le cas d'une défaite sur mer, lis pourraient aider leurs propres soldats sur faite sur mer, lis pourraient aider leurs propres soldats sur

terre, et être aidés par eux. D'autre part, Salamis, à cause de son détroit resserré, était non-seulement la position la plus favorable pour le nombre inférieur des Grecs, mais elle ne pouvait être abandonnée sans que l'unité de la flotte alliée fut rompue; puisque Megara et Ægina resteraient ainsi à découvert, et que les contingents de chacune d'elles se retireraient immédiatement pour aller défendre leurs propres fovers: - tandis que les Athéniens; dont une grande partie avaient leurs familles expatriées dans Salamis et Ægina, seraient également distraits des efforts maritimes combinés à l'isthme. Si la flotte était transportée à ce dernier endroit. les Péloponésiens eux-mêmes ne seraient probablement pas restés réunis en un seul corps; car les escadres d'Epidauros. de Trœzen, d'Hermiene, craignant chacune que la flotte persane ne fit une descente sur l'un ou sur l'autre de ces ports séparés, retourneraient dans leur patrie pour repousser une telle éventualité, malgré les efforts d'Eurybiades pour les conserver réunies. C'est pourquoi l'ordre de quitter Salamis et de se retirer à l'isthme n'était rien moins qu'une sentence de ruine pour toute defense maritime combinée : et il devint ainsi doublement odieux à tous ceux qui, comme les Athéniens, les Æginètes et les Mégariens, étalent également amenés par leur propre sureté séparée à s'attacher à la défense de Salamis. Toutefois, malgré toute cette opposition et la protestation de Themistoklès, la détermination obstinée des chefs péloponésiens emporta le vote de retraîte, et chacun d'eux se rendit à son vaisseau afin de le préparer pour partir le lendemain matin.

Quand Themistoklės refourna à son vaisseau, l'ame pleine du découragement causé par cette triste décision, réduit à la nécessité de pourvoir à l'éloignément des familles athéniennes expatriées et réfugiées dans l'Île. aussi bien qu'à celui de l'escadre, il trouva un aui athénien, nommé Mnésiphilos, qui lui demanda ce qu'avait décidé le conseil des chefs. Relativement à ce Mnésiphilos, que l'on signale en général comme un philosophe pratique plein de sagacité, noûs n'avons malheureussement aucum détail; mais il n'a pas dè ètre un homme orliniaire celui que la renommée choisit.

à tort ou à raison, comme le génie inspirateur de Themistoklès. En apprenant la décision prise, Mnèsiphilos éclata en remontrances sur la ruine totale que léguerait son exécution; il n'v aurait bientôt plus ni flotte combinée pour combattre, ni cause, ni patrie collective à défendre (1). Il pressa vivement Themistoklês de rouvrir la discussion, et d'insister fortement par tous les moyens en son pouvoir sur un rappel du vote en faveur de la retraite, aussi bien que sur une résolution positive de rester à Salamis et d'y combattre. Themistoklès avait déjà essayé en vain d'imposer la mème idée; mais, bien que découragé par le mauvais succès, les remontrances d'un ami respecté le frappèrent d'une manière assez forte pour l'engager à renouveler ses efforts. Il se rendit à l'instant au vaisseau d'Eurybiadès, demanda la-permission de lui parler, et, étant admis à son bord, il rouvrit avec. lui seul tout le sujet de la discussion précédente, insistant sur ses propres vues avec autant d'énergie qu'il·le put. Dans cette entrevue particulière, on pouvait présenter les arguments à l'appui du cas avec beaucoup moins de ménagement qu'il n'avait été possible de le faire dans une assemblée des chefs, qui se seraient regardés comme insultés si on leur ent dit ouvertement on'il était vraisemblable ou'ils abandonneraient la flotte, une fois partis de Salamis. Parlant aiusi librement et confidentiellement, et parlant à Eurybiades, seul. Themistoklès put le convaincre en partie, et même ilobtint de lui qu'il convoquerait une nouvelle assemblée. Aussitôt qu'elle fut réunie, avant même qu'Eurybiades en ent expliqué l'objet et qu'il eut ouvert la discussion dans les formes. Themistoklès s'adressa à chacun des chefs séparément, épanchant librement ses craintes et son inquiétude au sujet de l'abandon de Salamis : si bien que le Corinthien Adeimantos le blama en disant : " Themistoklês, ceux qui dans les luttes publiques des fêtes se levent avant le signal

Ηέτοδοτε, VIII, 57. Ούτοι άρα ἐν ἀπαίρωσι τὰς νέας ἀπό Σαλαμίνος, περί οδεμίπε ἐτι πατοίδος ναυμαγότι

σεις · κατά γάρ πόλις ἔκαστοι τρέψονται, etc. Comp. VII, 139, et Thucydide I, 73.

voulu sont fonettés. — C'est vrai, répliqua l'Athénien; mais ceux qui tardent après le signal donné ne remportent pas de couronnes (1). »

(1) Hérodote, VIII, 58, 59. Le récit ous fait Hérodote de ces mémorables débats qui précédèrent la bataille de Salamis est eu général clair, instructif et logique. Il est plus probable que celui de Diodore (XI, 15, 16), qui dit que Thenlistoklès réussit à convaincre entièrement Eurybindes et les chefs péleponésions de la convenance de combattre à Salamis, mais que, malgré tous leurs efforts, l'armement ne leur občit pas, et Insista potrafler à l'isthme, Et il mérite encore plus notre estime, si nous le comparons aux récits ragues et négligés de Plutarque et de Cornélius Nepos, Comme Plutarque (Themist. e. 11) décrit la scène, Eurybiades rtait la personne qui désirait arrêter l'empressement et l'éloquence de Themistoklès, et qui, tlaps cette intention, hi fit d'abord l'observation que je donne dans mon texte en l'emprintant d'Hérodete, et à laquelle Themistokles fit In même réponse, - qui cusnite leva son båton pour frapper Themistoklas, ce qui provoqua de la part de ce dernier l'observation si connue - - Frappe. mais éconte « (llárafos uh, axousov či). Larcher exprime sa surprise qu'Hérolote dit supprime une assectote si franpante que cette dernière. Mais nous pouvon's voir distinctement par la teuenr de son récit qu'il ne peut l'avoir entendu raconter. Dans le récit d'Hérodote, Themistoklês ne fait nus d'offense à Eurybiades, et celui-ci n'est nullement mécontent de lai. Qui plus est, Eurybiadës est même entralné par les paroles persuasives de Themistoklês, et disposé à tomber dans son sens. Les personnes qu'Hérodote représente course irritées contre Themistoklés cont les chefs péloponésiens, particulièrement Adeimantos le Corinthien. Ils sout irrités aussi (il faut ajouter), . .

non sane une raison plausible : un vote en forme vient d'être rendu par la majorité, après une discussion approfondie, ef voici le chef de la minorité qui persuade à Eurybiades de rouvrir tout la débat : cause assez raisonnable de mécontentement. De plus, c'est Adeimantos, non Eurybiades; qui adresse à Themistoklés la remarque que · les personnes qui se leveut avaut le signal vonfin sont fouettées. - Et il fait la rémarque parce que Themisteklês continue de parler aux divers chefs, et triche de les persuader, arant que la délibération de l'assemblée ait été enverte dans les formes. Themistoklês s'attire le blame en péchant contre les formes de la délibération, et su parlant avant le temps voulu. Mais. Plutarque mes la remarque dans la bouche d'Eurybindes, sans ascune eirconstance antericure pour la justifier, et sans ancuneconvenance. Son ricit représente Eurybiades comme étant la personne qui désire et transférer les vaisseaux à l'isthme, et empêcher Themistoklês de faire de l'opposition à cette mesure ; bien que cette tentative faite pour arrêter ane apposition en formé d'argumeut de la part du commandant de l'escadre athénienne ne soit nullement crovable.

Lo D Blomfield (al. Riechy). Pera-239) imagine que "blateire relação Larybialdê mandçant Themispokité de son lation naquit de Phinteire de qu'ello est rapportée dans Hérodom, tim qu'ilferdeale in-simo ne la colora para pas, de na pois croire que cos sois caces, purique l'històrie ne s'adapte pas au révit de out historien y ella mi accorde pas avos as concepțion derelations existant entre Eurybindes et Themistokles.

Eurybiades expliqua alors au conseil que des doutes s'étaient élevés dans son esprit, et qu'il le réunissait pour examiner de nouveau leur résolution antérieure : après ces mots. Themistoklės ouvrit la discussion. Il insista vivement sur la nécessité de combattre dans la mer resserrée de Salamis et non dans les eaux ouvertes de l'isthme, - aussi-bien que de préserver Megara et Ægina; soutenant qu'une victoire navale à Salamis ne serait pas moins efficate pour la défense du Péloponèse que si elle était gagnée à l'isthme; tandis que, si la flotte était dirigée vers ce dernier point, elle ne ferait qu'attirer les Perses après elle. De plus, il n'oublia pas d'ajouter que les Athéniens avaient une prophétie qui leur assurait la victoire dans cette île, leur propriété. Mais son discours fit pen d'impression sur les chefs péloponésiens, qui furent même exaspérés d'être convoqués une seconde fois pour rouvrir un débat déjà fermé, - et fermé d'une manière qu'ils jugeaient essentielle à leur sureté. Dans le cœur du Corinthien Adeimantos en particulier, ce sentiment de colère dépassa toutes les bornes. Il dénonça avec aigreur la présomption de Themistoklès, et lui ordonna de se taire comme un homme qui n'avait pas alors de cité libre grecque à représenter, - Athènes étant au pouvoir de l'ennemi. Qui plus est, il alla jusqu'à soutenir qu'Eurybiades n'avait pas le droit de compter le vote de Themistoklès jusqu'à ce que celui-ci eut produit une cité libre qui l'accréditat auprès du conseil. Une telle attaque, à la fois peu généreuse et insensée, dirigée contre le chef de plus de la moitié de toute la flotte, démontre l'extravagante impatience qu'avaient les Corinthiens d'emmener leur flotte à leur isthme. Elle provoqua une amère répônse que leur adressa Themistoklès, qui leur rappela qu'ayant autour de lui deux cents vaisseaux bien montés en hommes, il pourrait se procurer partout et une cité et un territoire aussi bons ou meilleurs que Corinthe. Mais il vit alors clairement qu'il fallait desespérer de songer à imposer sa politique par le raisonnement, et que rien ne réussirait, si ce n'est le langage direct de l'intimidation. Se tournant vers Eurybiades, et s'adressant à lui personnellement, il dit : " Si tu veux rester ici, et combattre

bravement, tout tournera bien; mais si tu ne veux pas rester, tu ruineras la Hellas (1). Car, pour nous, tous nos moyens de guerre sont contenus dans nos vaisseaux. Laisse-toi encore persuader par moi; sinon, nous, Athéméns, nous émigrerons avec nos familles à bord, tels que nous sommes, à Siris en Italie, qui est à nous depuis longtemps, et que, suivant les prophèties, nous devons coloniser un jour. Alors vous autres chefs, quand vous serez prives d'alliés comme nous, vous vous rappellèrez bientôt ce que je vous dis maintenant. -

Eurybiades avait été presque convaincu auparavant par le plaidoyer éloquent de Themistokles. Mais cette dernière menace directe fixa sa détermination, et probablement réduisit au silence même les opposants corinthiens et péloponésiens : car il n'était que trop évident que, sans les Athéniens, la flotte était impuissante. Toutefois, il ne remit pas la question aux voix, mais il prit sur lui d'annuler la première résolution et de donner l'ordre de rester à Salamis pour combattre. Tous acquiescèrent à cet ordre, bon gré mal gré (2). L'aurore suivante les vit se préparer au combat et non à la retraite, et invoquer la protection et la compaguie des héros Æakides de Salamis, - Telamôn et Ajax ; ils envoyèrent même une trirème à Ægina pour implorer Æakos lui-même, et les autres Æakides. Il parait que ce fut aussi dans ce même jour que la résolution de combattre à Salamis fut prise par Xerxês, dont on vit la flotte en mouvement vers la fin du jour, préparant l'attaque pour le lendemain

Mais les Péloponésiens, bien que n'osant pas désobéir à Pordre de l'amiral sparitaite, conservaient encore entières leurs premières craintes et leur ancienne répugnance, qui, après un court intervalle, recomencèrent à l'emporter sur la formidable menace de Themistokles, et furent encore

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 61, 62. Σὐ εἰ μενέεις αὐτοῦ, καὶ μένων ἔσεκι ἀνήρ ἀγαθός · εἰ δὲ μὴ, ἀνατρέψεις τὴν Ἐλλές.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VIII, 64. Οστω μέν οί περί Σαλαμίνα, έπεσι άκροδολισάμενοι, έπεί τε Εύρυδίαδη έδοξε, αὐτοῦ παρεσκευάζοντα ὡς ναυμαχήσοντες.

argmentées par les avis venus de l'isthme. Les messagers, de ce côté, dépeignaient la terreur et l'effroi qu'éprouvaient leurs frères absents, tout en construisant à ce point leur mur transversal pour résister à l'invasion imminente par terre. Pourquoi, eux aussi, n'y étaient-ils pas pour unir leurs bras et aider à la défense, du moins sur terre, même s'ils étaient vaincus sur mer, - au lieu de consumer leurs efforts pour défendre l'Attique, déià au pouvoir de l'ennemi? Telles étaient les plaintes qui passaient de bouche en bouche, avec maintes exclamations amères coutre la folie d'Eurybiadès; enfin le sentiment commun éclata en une manifestation publique et mutine, et un nouveau conseil de chess sut demandé et convoqué (1). Ici on vit se renouveler le même débat plein de colère et la même différence d'opinion inconciliable; les chefs péloponésiens demandant à grands cris un départ immédiat, taudis que les Athéniens, les Æginètes (2) et les Mégariens demandaient avec autant d'instances qu'on restat pour combattre. Il était évident pour Themistoklès que la majorité des votes, parmi les chefs serait contre lui, malgré l'ordre d'Eurybiadès; et la crise désastreuse destinée à priver la Grèce de toute défense maritime combinée paraissait imminente. - quand il eut recours à un dernier stratagème pour faire face à la circonstance désespérée en rendant la fuite impossible. Imaginant un prétexte pour s'en aller du conseil, il fit passer le détroit à un messager de confiance chargé d'une communication secrète pour les généraux persans. Sikinnos, son esclave. - vraisemblablement un Grec asiatique (3) qui comprenait

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 74. Έως μὲν δὴ αὐταν ἀνὰρ ἀνδρὶ παρίστατο, θωύμα ποιεύμενοι τὴν Εὐρυδιάδωω άδουλίην τίλος δὶ, ἐἰτρόσγο ἐς τὸ μέσον, σύλογός, τι δὴ ἐγίνετο, καὶ πολλὰ ἐλέγετο περὶ τῶν αὐτῶν, etc. Cf. Plutarque, Thomist, c. 12.

<sup>(2)</sup> Lykurgue (cont. Leokrat. c. 17, p. 185) compte les "Eginètes parmi cenx qui désiraient s'échapper de Salamis pendant la nuit, et qui n'en furent

empèchés que par le stratagème de Thomistoklès. C'est une grande errenr, comme dans le fait ces orateurs ingent perpétuellement mai les faits de leur aucienne histoire. Les Æ ginètes avaient un intérêt non moins fort que les Athénieus à garder la flotte réunie et à combattre à Salamis.

<sup>(3)</sup> Plutarque (Themistoklès, c. 12) appelle Sikinnos un Perse de naissance, ec qui ne pent être vrai.

le persan'et avait peut-être été vendu pendant la dernière révolte ionienne, mais dont les qualités supérieures sont prouvées par ce fait, qu'il avait eu à soigner et à instraire les enfants de son mattre. - Sikinnos, dis-je, recut comme instruction de les informer secrètement au nom de Themistoklès, qui était représenté comme avant à cœur le succès des Perses, que la flotte grecque était non-seulement dans la dernière alarme et méditait une fuite immédiate; mais que ses diverses parties étaient dans une dissension si violente, qu'elles étaient plutôt disposées à combattre les unes contre les autres que contre un ennemi commun. Une magnifique occasion (était-il ajouté) se présentait ainsi aux Perses, s'ils voulaient en profiter sans retard, d'abord de les cerner et d'empêcher leur fuite, et ensuite d'attaquer un corps désuni, dent un grand nombre, au commencement du combat, épouserait ouvertement la cause des Perses (1).

Telle fut l'importante communication envoyée par Thenistokle's travers le détroit resserré (soulement un quart de mille (≃ 400 métres) en largeur à la partie la plus étroite) qui separe Salanis du contient voisin, sur lequel était posté. l'ennemi. Cet ordre fut exécuté avec assez d'adresse pour produire l'impression exacte que le chief athénien voulait faire, et, à cause du glorieux succès que le ament, elle passa pour un magnifique stratagème; si on eit essuyé une défaite, sou nom aurait été couvert d'infamie. Ce qui nous étonne le plus, c'est qu'après en avoir recneilli un honneur signalé aux yeux des Grees en le donnant pour un stratagème, Thénistoklès s'en fit honneur plus tard, pendant l'exil de ses derniers jours (2), comme d'on service capital rehdu au mo-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 75.
(2) Thucydide, 1, 137. Il est curieux de comparer ceci avec Æschyle, Persee, 351, sqq. V. ausai Hérodote, VIII, 109,

Isokrate pouvait bien faire remarquer, an sujet des dernières récompenses données par les Perses à Thomistoklès': — θεμιττακλεά δ', δς ύπερ

της 'Ελαδος πύτους κατεναυμάχησης, τών μεγίστων δωρέων ήξιωστε (Γάμερς, Οτ. IV. p. 74), — quoique cet orateur parle comme s'il ne savait rien du stratagème par loquel Themistoklės förça los Greca è combattre à Salamia contra leur volonté. V. le même Discours, c. 27, p. 61.

narque persan. Il n'est pas improbable, si nous réfléchissons à l'état désespéré des affaires grecques à ce moment, que cette facilité d'une double interprétation l'ait engagé en partie à envoyer le message.

Il paraît qu'il fut communiqué à Xerxès peu après qu'il avait donné ses ordres pour combattre le lendemain matin : et il entra si avidement dans l'idée, qu'il ordonna à ses généraux de fermer le détroit de Salamis des deux côtés pendant la nuit, au nord aussi bien qu'au sud de la ville de Salamis, au péril de leurs têtes, s'ils laissaient une ouverture par laquelle les Grecs pussent s'échapper (1). La station de la nombreuse flotte persane était le long de la côte de l'Attique; - son quartier général était dans la baie de Phalèron, mais sans doute des parties de cette flotte occupaient ces trois ports naturels, non encore améliorés par l'art, qui appartenaient au dême de Peiræeus, - et s'étendaient peut-être en outre jusqu'à d'autres portions de la côte occidentale au sud de Phalèron; tandis que la flotte grecque était dans le port de la ville appelée Salamis, dans la partie de l'île faisant face au mont Ægaleos, en Attique. Pendant la nuit (2), une por-

<sup>(</sup>I) Eschyle, Perse, 370.

Hérodoit su parie pas de cette mance faite sus ginéraux, et il memerionna: même pas l'intervention personale de Nareste en saccus maniere, pour tout ce qui regarde le motrement la communication de Sikinno comme ayant êté faite aux généraux Perana; et le mouvement de nuit comme entre-pris par env. L'assertien du poête con-temporais emble à plus probable des fait en de l'accus de l'ac

<sup>(2)</sup> Diodore (XI, 17) dit que l'escadre égyptienne de la flotte de Xerxés fut détachée pour fermer l'issue entre Salamis et la Megaris, c'est-à-dire pour donbler l'extrémité sud-ouest de l'île

jusqu'au détroit situé au nord-ouest, où l'extrémité nord-ouest de l'île est séparée de Megara par un détroit resserré, près de l'endroit où fut placé plus tard le fort de Budoron, peudant la guerre du Péloponèse.

guerre du Peloponese.

Hérodos ne du cé monseliferados ne du cé monliferados ne diremplique évidenment que la flotte grecque fait enferment que la flotte grecque fait enferment an ord de la ville de Salamis,
Paile droite persone évênt novement
exte ville et Essais, Le monvement
et improbable. Si l'occadre degrifieme
avait dei placeis le, elle evit éte dans le
fait très-eloignée du théâtre de Paction,
auxil de placeis de le, elle evit éte dans le
fait très-eloignée du théâtre de Paction,
mons pouvous le veile, qu'elle avait peis
event de l'une de l'essais le le le evit de l'est de l'este
event de l'essais le le avec le reste (VIII, 100), la bassille avec le
reste (VIII, 100), la bassille avec le

tion de la flotte persane, partant de Peirreeus vers le nord, le long de la côte cocidentale de l'Attique, s'approeha autant que possible du nord de la ville et du port de Salamis, de manière à fermer l'issue septentrionale du détroit du côté d'Eleusis, tandis qu'une autre portion barra l'autre issue entre Peirreeus et l'extrémité sud-est de l'Ille, débarquant un détachement de troupes dans l'Ille déserte de Psyttaleia, près de cette extrémité (1). Ces mesures furent toutes priess pen-

(1) Hirmstote, VIII, To. Takri či ok mera ipirace i držudičena, mera ipirace princi pri verešta ripi. Vurvežiane, prieždi Šialpinice, se rugujeny selecti, irilgiou, maliode tidi Higodiou držuiščianus. vojec iš, teredi primere učasa vojecu, držujeni pri ve diri. držujeni pri vijecu, držujeni pri verijeni, pri užaje, zavodijeniou niede tivi Nadapinia. držujeno čia oli nijeli vije Kov te uzi vije kvodenovoje verajujeniou, sartizje ve prigo. Mosovojim, marca tidi mogpoliv vijet vijeci.

Il avait indiqué antérieurement Phaleron comme la principale station de la flotte persane; sans vouloir dire uécessairement qu'elle y fût tout entière. Le passage que je viens de transcrire donne a entendre ce que firent les Perses pour necomplir leur projet d'entourer les Grees dans le port de Salamis: et la première partie de co passage, où il parle de l'aile occidentale (plus proprement nord-ouest), ne présente pas de difficulté extraordinaire, bien que nous ne sachions pas jusqu'où s'étendait l'aile occidentale avant le commencement du mouvement. Probablement elle s'étendait jusqu'au port de Peiræeus, et elle commença de la son monvement de nuit le leug de la côte de l'Attique pour aller au delà de la ville de Salamis. Mais il n'est pas facile de comprendre la seconde partie du passage on il dit que - ceux qui étaient stationnés autour de Keos et de Kynosura se mirent aussi en mouvement, et occupirent avec leurs vaisseaux tout le detroit jusqu'à Munychia. . Quels endroits étalent Keos et Kynosura, et où étaient-il» sitnés? Les seuls endroits connns portant ces noms sont l'île de Kees, uon loin du sud dn eap Sunion, en Attique, - et le promontoire Kynosura, sur la côte nord-est de l'Attique, immédiatement au nord de la baie de Marathôn. Il ne semble guère possible de supposer qu'Hérodote voulût parler' de ce dernier promoutoire, trop éloigné pour rendre le mouvement qu'il décrit aucunement praticable; même l'île de Keos est exposée, bien qu'à un moins haut degré, à la même objection, à savoir, qu'elle est trop éloignée. Austi Barthélemy, Kruse, Bachr et le De Thirlwall appliquent-ils les noins de Keos et de Kynosura à deux promoptoires (le plus méridional et le plus au sud-est) de l'île de Salamis ; et Kiepert a appliqué leur idée dans ses cartes nouvellement publiées. Mais en premier lieu, on ne produit aucuno autorité en donnant ces noms à deux promoutoires de l'île, et les critiques ne le font que parce qu'ils diseut qu'il est nécessaire d'assurer un sens raisonnable à ce passage d'Hérodote. En second lien, si nous admettons leur suppositiou, nons devous supposer qu'arant que ce mourement de nuit fut commencé, la flotte persane était déjà stationnée en partie à la hanteur de l'He de Salamis ; ce qui me paratt extrêmement improbable. Quelque station que la flotte occupât avant le monvement de nuit, nons ponvons être très-sûrs que ce n'était pas dans l'île possédée alors par l'ennemi;

dant la nuit, pour empêcher la fuite anticipée des Grecs, et ensuite pour les attaquer le lendemain matiu dans le détroit ressérré tout près de leur port.

Cependant cette violente controverse entre les chefs grecs, au milieu de laquelle Themistokles ayait expédié son messager secret, continuait sans affaiblissement et sans décision. Il était de l'intérêt du général athénien de prolonger le débat et d'empêcher tout vote définitif, jusqu'à ce que l'effet de son stratagème eut rendu la retraite impossible. Une telle prolongation n'était nullement difficile dans un cas si critique, où la majorité des chess était d'un côté et celle de l'armée navale de l'autre. - surtout en ce qu'Eurybiadès lui-même était favorable à l'idée de Themistoklès. En conséquence, le débat n'était pas encore terminé à la chute du . jour, et ou bien il continua toute la nuit, ou il fut ajourné à une heure avant l'aurore du lendemain matin. - quand un incident, intéressant aussi bien qu'important, vint lui donner un nouveau tour. Aristeides, l'exilé par ostracisme, arriva d'Ægina à Salamis. Depuis la révocation de sa sentence, - révocation proposée par Themistoklès lui-même, - il n'avait pas eu occasion de retourner à Athènes, et il rejoignait alors pour la première fois ses compatriotes dans leur exil à Salamis; il n'était pas sans être informé des dissensions furieuses qui les divisaient et de l'impatience que montraient les Péloponésiens de se retirer à l'isthme, Il fut le premier à apporter la nouvelle que cette retraite était. devenue impraticable par suite de la position de la flotte persane, que son propre vaisseau en venant d'Egina n'avait

c'étais quelque part sur la côte de l'Attique, et les noms de Keo et de Xyaosara deix'eni appartenir à quelques points inconams de Pattique, non de Salamis, de ne peux done pas adopter la supposition de cos critiques, bire que, d'un antre côté, Larcher soit peu satisfaisant dans la tentaire qu'il fait pour écarter les objections qui s'appliquent à la supposition de Keos et de Kyno-

sum, tellies qu'on les comprend ordinnde rountes II est difficile dans ce casde conclière l'assertion d'Herodote avecles considerations geographiques, et je presente principal que dans cette creation principal de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant desir de trouver l'arnel de l'acceptant desir de l'acceptant évitée qu'à la faveur de la nuit. Il fit prier Themistoklès de sortir du conseil assemblé des chefs; et après un généreux exorde où il lui exprima son espérance que leur rivalité ne serait dans l'avenir qu'une lutte de services dans l'intérêt de leur commune patrie, il lui apprit que le nouveau mouvement des Perses enlevait tout espoir de parvenir maintenant à l'isthme, et rendait inutile tout débat ultérieur. Themistoklės exprima sa joie à cette nouvelle, et il lui fit connaître son message secret, par lequel il avait lui-même fait opérer ce mouvement, afin que les chefs péloponésiens fussent forcés de combattre à Salamis même contre leur gré. De plus, il demanda à Aristeides de se rendre lui-même dans le conseil et de lui communiquer la nouvelle, car, si elle sortait de la bouche de Themistoklès, les Péloponésiens la traiteraient d'invention. En effet, leur incrédulité était si opiniatre qu'ils ne voulaient pas l'admettre comme vraie, même sur l'assertion d'Aristeides; ce ne fut qu'à l'arrivée d'un vaisseau Ténien, qui désertait de la flotte persane, qu'ils finirent par ajouter foi eux-mêmes à la situation réelle des affaires et à l'absolue impossibilité de se retirer. Une fois convaincus de ce fait, ils se préparèrent à l'aurore pour la bataille maintenant imminente (1).

Après avoir fait ranger son armée de terre le long du rivagé opposé à Salamis, Xerxès avait dressé pour lui-nême un siège élevé, ou trône, sur une des pentes avancées du mont Ægaleos, — près de l'Hèrakleion et surplomblant la mer (2), — d'où il pourrait voir distinctement toutes les

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 79, 80.

<sup>(</sup>I) Herostote, VIII, 79, 90.
Herostote (di, sans donte exacement, pp. Aristotele). Inmediatement properties of the prope

persuadé : c'étaient les chefs péloponésiens qui résistaient.

On trouvers partout les détails d'Hérodote à la fois plus croyables et plus logiques que ceux de Plutarque et des ferivains plus récents.

écrivains plus récents.

(2) Æschyle, Persae, 473; Hérodote, VIII, 90. Le trône à pieds d'argent, sur lequel Xerxès s'était assis, fint conservé longtemps dans l'akroplis d'Arbènes; — il avait été abandonné lors

phases du combat et la conduite de ses troupes sujettes. Il était persuadé qu'elles n'avaient pas fait de leur misux à Artemision, par suite de son absence, et que sa présence leur inspirerait une nouvelle ardeur; de plus, ses secrétaires royaux étaient à ses côtés, prêts à enregistrer les noms et des braves et des laches parmi les combattants. A l'aile droite de sa flotte, qui se rapprochait de Salamis du côté d'Eleusis, et était opposée aux Athéniens sur l'aile gauche des Grecs. - se trouvaient placés les Phéniciens et les Egyptiens; à son aile gauche les Ioniens (1), - se rapprochant du côté de Peiræeus et opposés aux Lacédæmoniens, aux Æginètes et aux Mégariens. Toutefois les marins de la flotte persane avaient été à bord toute la nuit, occupés à faire ce mouvement qui les avait placés dans leur position actuelle, tandis que les marins grecs commençaient maintenant sans fatigue antérieure, encore sous l'impression des harangues animées de Themistoklès et des autres chefs. Au moment même où ils montaient sur leurs navires, ils furent rejoints par la trirème qu'on avait envoyée à Ægina pour apporter à leur aide Æakos avec les autres héros Æakides. Honorée de ce précieux secours, qui contribuait tant à animer le courage des Grecs, la trirème æginétaine arrivait alors juste à temps pour prendre son poste dans la ligne, après avoir évité la poursuite de l'ennemi, qui lui barrait le passage (2).

de sa retraito. Harpokration, 'Αργυρόπους δίρρος.

Un écrivain anquel s'en réfere Plinarque. A Mextodòros, a faffirmati que le siège de Xeraès était dressé, non ap pied du most. Egalose, mais beaucoup plus lois au nord-ouest, sur les frontières de Plátique et de la Megaria, au pied des montagnes appeles lois Keras (Plataque, Themistold-18). Si cet écrivain comaissait la topographie de Plátique, nona devons supris de Plátique, mona devons supropour qu'il attribuait à Xeraès une vue écanomente longue. Mais nous pouvonammente longue. Mais nous pouvonamment longue. Mais nous pouvonamment longue. Mais nous pouvonamment longue.

probablement voir dans cette assertion un exemple de cette négligence en géographie qui se remarque dans tant d'auteurs anciens. Ktèsias reconnalt l'Hèrakleion (Pessies, c. 26).

(1) Hérodote, VIII, 85; Diodore,

(2) Hérodote, VIII, 63: Platarque (Themistoklês, c. 13; Aristeidês, c. 9; Pelopidas, c. 21). Platarque raconto une listoire d'après Phanias, relativement à un incident surveun au moment qui précéda l'action; et on aime à trouver une raison soffisante pour 'ho trouver une raison soffisante pour 'ho

Les Grecs s'avancèrent du rivage à force de rames pour attaquer, avec le pœan habituel, ou cri de guerre, auquel les Perses répondirent avec confiance. Dans le fait, ces derniers étaient les plus avancés des deux pour commencer le combat. Les marins grecs, à mesure qu'ils approchaient de l'ennemi, furent d'abord disposés à hésiter. - et même reculèrent pendant un certain temps : de sorte que quelquésuns d'entre eux touchèrent terre sur leur propre rivage. jusqu'à ce que ce mouvement rétrograde fut arrêté par une figure surnaturelle de femme planant au-dessus d'eux, qui s'écria d'une voix que toute la flotte entendit : « O braves! jusqu'où allez-vous encore en ramant à reculons? " Le fait seul que cette fable ait circulé atteste le courage incertain des Grecs au commencement de la bataille (1). Les braves capitaines athéniens Ameinias et Lykomèdès (le premier, frère du poëte Æschyle) furent les premiers à obéir soit à cette voix de femme, soit aux inspirations de leur propre ardeur; bien que, suivant la version qui avait cours à

rejeter. Themistoklês, avec le prophète Euphrantides, était en train d'offrir un sacrifice à côté de la galerie do l'amiral, quand on amena comme prisonniers trois beaux jennes gens, neveux de Xerxês. Comme le fen jeta précisément alors une lucur brillante, et qu'on entendit un éternûment du côté droit, le prophète enjoignit à Themistokles d'offrir ees trois prisonniers en sacrifice propitiatoire à Dionysos Omêstês; ee que les cris des assistants le foreèrent de faire contre sa volonté. C'est ce que Pintarque avauce dans sa vie de Themistoklês; dans sa vie d'Aristeides, il affirme que ces jeunes gens furent amenés prisonniers de Payttalein, quand Aristeides l'attaqua au commencement de l'action. Or Aristeides n'attaqua l'syttaleia quo quand le combut naval fut presque terminé, de sorte que des prisonniers n'ont pu être amenés de là au commencement de l'action. Il n'a dono pu y avoir de prisonniers

persans au sacrifice, et on peut écarter l'histoire commo une fiction.

(1) Hérodote, VIII, 84. Φανείσαν δὲ διακελεύσασθαι, ώστε καὶ άπαν ακούσαι το του 'Ελήνων στρατιπέθου, όνειδίσασαν πρότερον τάδε. 'Εὶ δαιμόνιον, μέχρι κόσου έτι πρύμναν άνακρούεσθε; 1

Æschyle (Pers. 396-415) décrit bien le cri de guerre des Grecs et la réponse des Perses. Pour de très-bounes raisons, il ne mentionnie pas la lâcheté que les Grecs montrèrent en commencant et au! Hérodoto nous expose.

Lo cri do guerro décrit ici par £5chyle, guerrie réellement engagé daus l'affaire, nous mentre la didférence entre un combat naval à cette époque est a tactique perfectionnée des Athéniens, cinquante nas plus tard, au commencement de la guerre du Péloponèse. Porminio surtout enjoint à ses hommes la nécessité du silence (Thueydide, 11, 80). Ægina, ce fat le vaisseau æginétain, chargé des héros Æstides, qui donna le premier cet honorable exemple (1). Le Naxien Demokritos fut célébré par Simonidès comme étant le troisième vaisseau qui entra en action. Ameinias, s'élan-cant hors de la ligne, chargea avec l'éperon de son vaisseau en plein contre un phénicien, et les deux navires devinrent tellement enchevètrés qu'il ne put se dégager; d'autres vaisseaux vinrent au secours des deux côtés, et l'action devint ainsi générale.

Hérodote, avec sa sincérité ordinaire, nous dit qu'il ne put se procurer que peu de détails sur l'action, si ce n'est sur ce qui concernait Artemisia, la reine de sa propre ville, de sorte que nous ne savons guere quelque chose de plus que les faits généraux. Mais il paralt que, à l'exception des Grecs ioniens, dont beaucoup (apparemment un nombre plus grand qu'Hérodote n'aime à le reconnaître) furent tièdes et quelques-uns même contraires (2), - les sujets de Xerxès se conduisirent en général avec une grande bravoure : Phéniciens, Kypriens, Kilikiens, Egyptiens rivalisèrent avec les Perses et les Mèdes servant comme soldats à bord, en essayant de satisfaire le monarque exigeant qui, assis sur le rivage, observait leur conduite. Leur défaite signalée ne fut pas dué à un défaut de courage. - mais, d'abord, à l'espace étroit, qui faisait que leur nombre supérieur était un obstacle plutôt qu'un avantage; ensuite à leur manque de ligne et de discipline régulières en taut que comparées à celles des Grecs: en troisième lieu, à ce fait que, des que la fortune sembla tourner contre eux, ils n'eurent ni fidélité ni attachement réciproque, et que chaque allié voulut en sa-

<sup>(1)</sup> Shnonide, Epigram. 138, Bergk; Plutarque, De Herodot. Malignit.

Salvant Piutarque (Themist. 12) et Diodore (XI, 17), ce fut le vaisseau de l'amigal persan qui fut le premier attaque et pris. Sil en avait été ainsi, Fachtel Parent maphicamen régissé

Aschyle l'anrait probablement spécifié.

(2) Hérodote, VIII, 85; Diodore,

XI, 16. Æschyle, dans les Perse, bèen qu'il donne une iongne liste des noms de ceux qui combattirent courtre Athènes, ne fait ancune allusion aux Grees ioniens ni à d'autres comme avant fait partie du cathlogue. V. Blorn-field ad Æschyl. Pers. 42. Ce silence s'excllous facilment.

crifier d'autres on même en couler bas, afin de s'échapper lui-même. Leur nombre et l'absence de concert les jetèrent dans la confusion et firent qu'ils s'abordèrent les uns les autres. Ceux de devant ne pouvaient reculer, ni ceux de derrière avancer (1) : les pales des rames furent brisées par le choc. - les timoniers ne purent plus diriger leurs vaisseaux ni disposer la marche du navire de manière à frapper avec l'éperon ce coup direct qui était essentiel dans l'ancienne manière de faire la guerre. Après quelque temps de combat, toute la flotte persane fut repotissée et devint complétement intraitable, de sorte que l'issue ne fut plus douteuse, et il ne resta rien que les efforts de la bravoure individuelle pour prolonger la lutte. Tandis que l'escadre athénienne à gauche, qui avait à surmonter la plus grande résistance, rompit et poussa devant elle l'aile droite des Perses, les Æginètes, à droite, interceptèrent la fuite des ennemis qui se sauvaient vers Phalèron (2). Demokritos. le capitaine naxien, prit, dit-on, cinq vaisseaux des Perses avec sa seule trirème. Le grand amiral Ariabignès, frère de Xerxès, attaqué par deux trirèmes athéniennes à la fois, succomba vaillamment en essavant d'aborder l'une d'elles. et le nombre de Persans et de Mèdes distingués qui partagèrent son sort fut très-considérable (3); d'autant plus que peu d'entre eux savaient nager, tandis que, parmi les marins grecs qui tombaient à la mer, la plupart étaient nageurs et avaient à leur portée le rivage ami de Salamis.

Il parait que les marins phéniciens de la flotte jetèrent le blame de la défaite sur les Grecs ioniens; et quelques-uns d'entre-eux, poussés à la côte peudant la chaleur de la bataille immédiatement aux pieds du trône de Xerxès, s'ex-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 86; Diodore, XI, 17. Le témoigrange du premier, tant an sujet du courage manifesté par la flotte persane, que de son manque complet d'ordre et de système, est décisif, atussi bien qu'an sujet de l'effet de la surreillance personnelle de Xerxès.

<sup>(2)</sup> Simonide, Epigr. 138, Bergk.
(3) Les nombreux noms de chefs persans qu'. Eschyle rapporte comme ayant été tivés, sont pour la plapart probablement des inventions personnelles, pour plaire à son auditoire. V. Blombold, Præfit ad Eschyl, Pers. p. XII.

cusèrent en dénonçant les autres comme traitres. Les têtes des chefs ioniens auraient été en danger, si le monarque n'avait vu de ses propres yeux un acte de bravoure étannante accompli par l'un d'eux. Une trirème ionienne de Samothrace chargea et désempara une trirème attique, mais fut elle-même presque immédiatement coulée bas par un vaisseau eginétain. L'équipage de la trirème de Samothrace, comme son navire restait désemparé sur l'eau, fit un si bon usage de ses armes de trait qu'il nettoya le pont du vaisseau eginétain, s'élança à bord et s'en rendit maitre. Cet exploit, se passant sous les yeux de Xerxès lui-même, le poussa à traiter les Phéniciens de làches calomniateurs et à leur faire couper la tête. Sa colère et son irritation (nous dit Hérodote) ne conurrent pas de bornes, et il sut à peine sur qui faire retomber ces sentiments (1).

Dans cette désastreuse bataille elle-même, comme dans le débat qui l'avait précédée, la conduite d'Artemisia d'Halikarnassos fut telle qu'elle le satisfit pleinement. Il parait que cette reine prit sa boune part dans le combat jusqu'à ce que le désordre fût devenu irrémédiable. Alors elle chercha à s'échapper, et fut poursuivie par le triérarque athénien Ameinias; mais elle trouva sa marche obstruée par le nombre des camarades fugitifs ou embarrassés qu'elle rencontra devant elle. Dans cette alternative, elle se préserva de la poursuite en attaquant un de ses propres camarades; elle chargea la trirème du prince karien Damasithymos de Kalyndos et la conla, de sorte que ce prince périt avec tout son équipage. Si Ameinias avait su que le vaisseau qu'il poursuivait était celui d'Artemisia, rien n'aurait pu le déterminer à renoncer à la poursuite. - car tous les capitaines athénieus étaient indignés à l'idée d'une femme venant envahir et attaquer leur ville (2). Mais il ne connaissait son

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 90.

<sup>(2)</sup> Comp, le langage indigné de Demosthène un siecle et quart après, relativement à la seconde Artemisia, reine de Karia, comme canomie

d'Athènes: — 'Υμείς δ' όντες 'Αθηναΐος βάρδαρον άνθρωπον, καΙ ταῦτα γυναΐκα, φοδηθήσεσθε (Demosth. De Rhodier. Libert. c. X, p. 197).

vaisseau que comme faisant partie de la flotte ennemie, et la-voyant ainsi charger et détruire un autre navire de l'ennemi, il en conclut que c'était un déserteur, tourna sa poursuite ailleurs et la laissa échapper. En même temps il se tronva-que la destruction du navire de Damasithymos s'effectua sous les yeux de Xerxès et des personnes qui l'entouraient sur le rivage, qui reconnurent le vaisseau d'Artemisia, mais supposèrent que le navire détruit était un vaisseau grec. Aussi lui dirent-elles: « Maître, ne vois-tu pas comme Artemisia combat bien et comme elle vient de couler bas un navire ennemi? » Assuré que tel était l'exploit qu'elle venait d'accomplir, Xerxès, dit-on, répondit : « Mes hommes sont devenus des femmes, et mes femmes des hommes. » C'est ainsi qu'Artemisia fut non-seulement sauvée, mais encore élevée à une plus haute place dans l'estime de Xerxês, par la destruction de l'un de ses propres vaisseaux, de l'équipage duquel il ne resta pas un seul homme pour dire l'histoire véritable (I).

Quand aux pertes totales éprouvées par l'une et par l'autre flotte, Hérodote ne nous donne pas d'estimation; mais Diodore porte à quarante le nombre des vaisseaux détruits du

(1) Hérodote, VIII, 87, 88, 93, L'histoire donnée iei par Hérodote, relativement au stratageme à l'aide duquel échappa Artemisia, semblo assez probable; et Il peut l'avoir enteudue de la bouche de concitovens à lui qui étaient à bord de sou vaissean. Bion que Plutarque l'accuse de disposition extravagante à complimenter cette reine, il est évident qu'il n'aime pas lui-mêmo l'histoire, et qu'il ne la considere pas comme un compliment, car lui-même Il insinue un doute, « Je ne sais si elle coula le navire kalyndien avec intention, ou si elle se heurta contre lui aceidentellement, » Puisque le choc fut si destructif que le navire kalyndien fut complétement enfoncé et coulé, quo tous les hommes de son équipage perireut, nous pouvons bien être sûrs

qu'il était intentionnel; et l'historien suggère simplement une hypothèse possible pour pallier un acto de grande ch'oyauth Cautolois, bien que l'histoire du vaisseau kalyndien coulé ait un air de vérité, nous ne pourous pase on d're autant de l'observation de Xerxès, et de Pattention qu'il prêta, diron, à cet acte. Tout ceci a bien l'apparence d'un roman.

Nous avous à regretter (comme le fait observer Pittarque, De Malign. Herodot, p. 873) qp Hérodote, qui nous parle beanconp d'Artemisia, nous dise si peu de chose au sujet des autres; mais sans doute, il entendait parier d'elle plus que du reste, et peut-être ses propres parents faisaieut-ils partie de son contingent.

coté des Grecs, et à deux cents du côté des Perses, indépendamment de ceux qui furent faits prisonniers avec tous leurs équipages. Aux pertes des Perses il faut ajouter la destruction de toutes ces troupes qui avaient été débarquées avant la bataille dans l'Ile de Psytaleia. Aussitot que la flotte persane fut mise en fuite, Aristeides transporta quelques hoplites grecs dans cette lle, accabla les ennemis et les tun jusqu'au dernier. Il paraît que cette perte fut fort' déplorée, en ce que c'étaient des troupes choisies, en grande partie des gardes persans indigènes (1).

Quelque grande et capitale que fut la victoire, il restait encore après elle une portion suffisante de la flotte persane pour continuer avec vigueur même une guerre maritime, sans mentionner la puissante armée de terre qui n'avait pas encore été affaiblie. Et les Grecs eux-mêmes, - immédiatement après avoir recueilli dans leur île, aussi bien qu'ils le purent, les fragments des navires et des cadavres, - s'apprétaient pour un second engagement (2). Mais ils furent délivrés de cette nécessité par la pusillanimité (3) du monarque envahisseur, que la défaite avait fait passer soudainement d'une confiance présomptueuse non-seulement à la rage et au désappointement, mais à une alarme extrême au sujet de sa sureté personnelle. Il était plein d'un sentiment mêlé de colère et de défiance contre son armée navale, composée entièrement de nations sujettes, - Phéniciens, Egyptiens, Kilikiens, Kypriens, Pamphiliens, Grecs ioniens, etc., avec un petit nombre de Perses et de Mèdes servant à borde dans une qualité probablement peu faite pour eux. Aucun de ces sujets n'avait d'intérêt dans le succès de l'invasion. ni d'autre motif de servir, si ce n'est la crainte; tandis que les sympathies des Grecs ioniens y étaient même décidément opposées. Xerxès en vint alors à suspecter la fidélité

<sup>(1)</sup> Hérodote: VIII, 95; Plutarque, Aristeid, c. 9; .Eschyl, Pers. 454-470; Diodore, XI, 19. (2) Hérodote, VIII, 96.

<sup>(3)</sup> Les victoires des Grecs sur les

Perses furent considérablement favorisées par la timidité personuelle de Xerxès et de Darius Codoman à Issus, et à Arbèles (Arrien, II, 11, 6; III,

ou à déprécier le courage de tous ces sujets maritimes (1). Il s'imagina qu'ils ne nouvaient pas résister à la flotte grecque. et craignit que cette dernière ne fit voile pour l'Hellespont, afin de rompre le pont et d'intercepter sa retraite personnelle : car c'était au maintien de ce pont qu'il attachait son propre salut, non moins que son père Darius, lors de la retraite de Scythie, avait attaché le sien à la conservation du pont sur le Danube (2). C'est contre les Phéniciens, de qui il avait attendu le plus, que sa rage éclata en menaces si violentes, qu'ils abandonnèrent la flotte pendant la nuit et partirent pour leur pays (3). Une désertion si capitale rendit une lutte navale ultérieure encore plus désespérée, et Xerxès, bien qu'il respirat d'abord la vengeance, et parlat de faire jeter un môle ou un pont immense en travers du détroit de Salamis, finit bientôt par donner l'ordre à toute la flotte de quitter Phalèron pendant la nuit, - non toutefois sans débarquer les meilleurs soldats qui servaient à bord (4). On leur commanda de se rendre incontinent à l'Hellespont et d'y garder le pont en attendant son arrivée (5).

(1) Voir ce sentiment surtout dans le langage de Mardonios à Xerxès (Hérodote, VIII, 100), anssi bien que dans celni que l'historien prête à Artemisia (VIII, 69), qui indique la conception ginérale de l'historien lui-même, née des divers renssignements qui lui parvensient.

(2) Hérodote, VII, 10.

(3) Ce fait important n'est pas avancé par Hérodote, mais il est distinctement donné dans Diodore, XI, 19. Il semble assez probable.

Si la tragedie de Phrynichos, intituice Pheniasz, avait été conservée, nous en saurions davantage sur la position et la conduite du contingent phénicien dans cette invasion. Elle fut représentée à Athènes seulement trois ans après la bataillé de Salamis, en 477 ou 476 avant J.-C., avec Themistokibs comme chorége, quatre sus avant le d'arante des Perses d'Eschyle, qui, gaidrame des Perses d'Eschyle, qui, gaivant l'affirmation de Glancus, fut imité d'elle (παραπεποιήσθαι) avec quelques changements. Le chœur dans les l'hœnissæ consistait en femmes phéniciennes, pent-être les venves de ces Phénicieus que Xerxès avait fait décapiter après le combat (Hérod, VIII, 99, comme le suppose Blomfield. Præf. ad .Esch. Pers. p. 1X), on sealement de Phéniciens absents pour l'expédition, Les fragments restant de cette tragédie, qui gagna le prix, sont trop peu abondants pour appuyer aucune conjecture quant à son plan et à ses détails (V. Welcker, Griechische Tragoed. vol. I, p. 26; et Droysen, Phrynichos, Æschylos, und die Trilogie, p. 4-6).

(4) Hérodote, IX, 32.

(5: Hérodote; VIII, 97-107. La terreur de ces marins faisant retraite fut telle qu'ils prirent, dit-on, pour des vaisseaux les falaises avancées du cap

Cette résolution fut suggérée par Mardonios, qui vit la terreur réelle à laquelle son maître était en proie, et v luit une preuve suffisante de danger pour lui-même. Quand Xerxès expédia à Suse la nouvelle de sa désastreuse défaite. le sentiment qu'on y éprouva ne fut pas seulement celui l'une peine violente de ce malheur, mais encore de crainte pour la sareté personnelle du monarque ; de plus, il fut aigri par la colère contre Mardonios, l'instigateur de cette ruineuse entreprise. Ce général savait très-bien qu'il n'y avait pas de sécurité pour lui (1) s'il retournait en Perse sous le poids de la honte d'un échec. Il valait mieux pour lui secharger de la chance de soumettre la Grèce, ce qu'il avait bon espoir de pouvoir encore faire, - et conseiller à Xerxès de retourner dans une résidence sûre et commode d'Asie. Ce conseil était éminemment du goût du monarque, alarmé comme il l'était alors; tandis qu'il ouvrait à Mardonios lui-même une nouvelle chance, non-seulement de sûreté, mais encore d'une augmentation de puissance et de gloire. En conséquence, il commença à rassurer son maître en lui représentant que le coup récent n'était pas sérieux, après tout: - qu'il n'était tombé que sur la partie inférieure de son armée et sur des esclaves étrangers sans valeur, tels que Phéniciens, Egyptiens, etc.; tandis que les troupes persanes indigènes restaient encore invaincues et invincibles, pleinement suffisantes pour accomplir la vengeance du monarque sur la Grèce; - que Xerxês pouvait maintenant très-bien se retirer avec le gros de son armée s'il v était disposé, et que lui (Mardonios) s'engageait à achever la conquête, à la tête de trois cent mille hommes d'élite. Cette proposition procurait en même temps une consolation à la

Zéstèr (à peu près à mi-chemin entre Poirzens et Sanion), et qu'ils reloublerent leur fuite précipitée comme si un ennemi était à leurs trousses, histoire que mous pouvons regarder comme n'étasit rien de plus qu'une sotte exagération des Athéniens de qui l'Érodoir ercevait ses renseignements. Ktësias, Pers. c. 16; Strabon, IX, p. 395. Ces deux derniers parlent de l'intention de jeter un môle en travers, du détroit de l'Attique à Salamis, comme si elle sût été conçue avons la bataille.

(1) Cf. Hérod, VII, 10.

vanité blessée du monarque et la sûreté à sa personne. Ses confidents persans et Artemisia elle-même étant consultés, approuvèrent la mesure. Cette dernière avait gagné sa confiance par l'avis qu'elle lui avait donné pour le détourner du récent et déplorable engagement, et elle avait maintenant toute raison pour encourager une proposition qui indiquait de la sollicitude pour sa personne, et qui la délivrait ellemême de l'obligation de servir plus longtemps, « Si Mardonios désire rester (dit-elle d'une manière méprisante) (1). n'hésite pas à lui laisser les troupes : s'il réussit, c'est toi qui seras le vainqueur; si même il périt, la perte de quelques-uns de tes esclaves est peu de chose, tant que tu restes sain et sauf et que ta maison garde la puissance. Tu as déjà atteint le but de ton expédition en incendiant Athènes. » Xerxès adopta ce conseil et ordonna le retour de sa flotte: en même temps il témoigna sa satisfaction à la reine halikarnassienne en lui confiant quelques-uns de ses enfants. avec recommandation de les transporter à Ephesos (2).

Les Grecs à Salamis apprirent avec surprise et joie que la flotte eunemie était partie de la baie de Phalèron, et ils se mirent immédiatement à sa poursuite; ils la suivirent jusqu'à l'île d'Andros, sans succès. On dit même que Themistoklès et les Athéniens désiraient pousser aussitôt sur l'Hellespont et v rompre le pont de bateaux, afin d'empêcher Xerxès de s'échapper, - s'ils n'avaient été retenus par les avertissements d'Eurybiadès et des Péloponésiens, qui leur représentèrent qu'il était dangereux de retenir le monarque persan dans le cœur de la Grèce. Themistoklès se laissa facilement persuader et contribua beaucoup à détourner ses compatriotes de cette idée ; tandis que lui-même envoya en même temps le fidèle Sikinnos une seconde fois à Xerxès' pour lui donner à entendre que lui (Themistoklès) avait arrêté les Grecs impatients de s'avancer sans délai et de brûler le pont de l'Hellespont, - et que, par amitié personnelle pour le monarque, il lui avait assuré une retraite tranquille (1). Bien que ceci soit rapporté par Hérodote, il nous et difficile de croire qu'avec la considérable armée de terre les Perses au cœur de l'Attique, on ait songé sériensement à une opération aussi éloignée que celle d'attaquer le pont de l'Hellespont. Il semble plus probable que l'intention fut une invention de Themistoklès, en vue d'effrayer complétement Xerxès, aussi bien que de se créer un droit personnel à sa reconnaissance en réserve pour des éventualités futures.

Ces manœuvres astuciouses et ces calculs à longue portée d'événements possibles semblent extraordinaires; mais les faits sont suffisamment attestés, - puisque Themistoklès vécut assez pour réclamer aussi bien que pour recevoir la récompense du service rendu. Bien qu'ils soient extraordinaires, ils ne parattront pas inexplicables, si nous songeons d'abord que a partie des Perses, même alors après la défaite de Salamis, non-seulement n'était pas désespérée, mais aurait parfaitement bien pu être gagnée si elle eût été jouée avec une prudence raisonnable; ensuite, qu'il y avait dans l'esprit de cet homme éminent une combinaison presque sans exemple d'éclatant patriotisme, de finesse à longue portée et de rapacité égoïste. Themistoklès savait mieux que personne que la cause de la Grèce avait paru entièrement désespérée, seulement quelques heures avant le dernier combat : un homme habile ainsi entaché de fantes constantes pouvait compter naturellement être un jour découvert et puni, même si les Grecs réussissaient.

Il occupa alors la flotte dans les îles des Cyclades, en vue de lever sur elles des amendes pour les punir d'avoir pris parti pour les Perses. Il mit d'abord le siège devant Andros

<sup>(4)</sup> Hérodote, VIII, 109, 110; Thu-cydide, I, 137. Les mots ħy ἀνεδας προσικοήσατο peuveut être compris probablement dans un sens un peu plus étendu que celui qu'ils ont naturellement dans Thucydide. En réalité, — uon-seulement il était faux que The-

mistoklės fūt la personne qui dissuada les Grees d'aller à l'Hellespont, — mais il était faux aussi que les Grees eussent jamais eu une intention sérieuse d'y aller. Cf. Cornelius Népos, Themist. e. 5.

et dit aux habitants qu'il venait leur demander leur argent, en apportant avec lui deux grandes divinités. - Persuasion et Nécessité. A ces paroles, les Andriens répondirent " qu'Athènes était une ville grande et favorisée par d'excellents dieux; mais que, pour eux, ils étaient misérablement panyres, et qu'il y avait deux divinités malveillantes qui restaient toujours avec eux et ne voulaient jamais quitter l'île, - Pauvreté et Impuissance (1). C'était dans ces dieux que les Andriens mettaient leur confiance en refusant de donner l'argent demandé; car la puissance d'Athènes ne pourrait iamais triompher de leur défaut de moyens. - Tandis que la flotte était engagée dans une lutte contre les Andriens et leurs tristes divinités protectrices, Themistoklès envoya vers diverses autres cités, leur demandant des sommes d'argent particulières avec la promesse de les garantir d'une attaque. Il extorqua ainsi de Karvstos, de Paros et d'autres endroits des présents pour lui-même, séparément des autres généraux (2); mais il paraît qu'Andros se trouva improductive, et, après une absence assez courte, la flotte fut ramenée à Salamis (3).

L'avis sepret envoyé par Themistoklès eut peut-ètre pour effet de hater le départ de Xerxès, qui ne resta en Attique qu'un petit nombre de jours après la bataille de Salamis, et ensuite fit retirer son armée par la Bosòtia en Thessalia, où Mardonios choisit les troupes qu'il devait garder pour ses futures opérations. Il retint avec lui tous les Perses, les Nièces, les Sakæ, les Baktriens et les Indiens, cavalerie aussi bien qu'infanterie, avec des détachements d'élite pris dans les autres contingents, faisant en tout, suivant Hérodote, trois cent mille houmes. Mais comme on était alors au

Hérodote, VIII, 11]. Έπεὶ Άνδρίους γε είναι γειοπείνας ἐι τὰ μέγεστ ἀνήκαντας, καὶ θεοὺς ἀδιο ἀχράστους οἰα ἐκλείπειν σφέων τὴν νῆσον, ἀλλ' ἀεὶ φιλογωρέτεν.... Πενέην τε καὶ Άμκγανίχν.

Cf. Alcee, Fragm. 90, ed. Bergk, et Hérodote, VII, 172. (2) Hérodote, VIII, 112; Plutarque, Themistoklès, c. 21, — qui cite quelques vers amera du poète contemporain Timokreon.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VIII, 112-121.

commencement de septembre, et que soixante mille hommes de son armée, sous Artabazos, étaient destinés à escorter Xerxès lui-même jusqu'à l'Hellespont, Mardonios proposa d'hiverner en Thessalia et de remettre au printemps suivant les opérations militaires ultérieures (1).

Après avoir ainsi laissé la plupart de ses troupes sous les ordres de Mardonios en Thessalia, Xerxès partit avec le reste pour l'Hellespont, par la même route qu'il avait prise dans sa marche peu de mois auparavant. Il circulait, relativement à sa retraite, une grande quantité d'histoires incompatibles entre elles, imaginaires et même incroyables (2).

(1) Hérodote, VIII, 114-126.

(2) Le récit donné par Æschyle de cette marche de retraite me parait exagéré, et dans plusieurs points incroyable (Persæ, 482-513). Il est sans doute vrai que les Perses souffrirent considérablement du manque de provisions, et que beauconp d'entre eux moururent de faim. Mais nous devons considérer en déduction : - 1. Que cette marche s'effectua dans les mois d'octobre et de novembre, conséquemment non pas trèslongtemps après la moissou; 2. Que Mardonios nourrit une grande armée. en Thessalia pendant tout l'hiver et la mit en état de combattre an printemps; 3. Qu'Artabazos aussi, avec une autre division considérable, fut en opération militaire en Thrace tout l'hiver, après avoir escorté Xerxès et l'avoir mis en sûreté.

Si nous considérons ces faits, nous verrons que les assertions d'Æschyle, même quant aux souffrances par la famine, ne doivent être admises qu'avec de grandes réserves. Mais ce qu'il dit au sujet du passage du Strymôu me paraît incroyable, et je regrette de me trouver sur ce point en désaccord avec le Dr Thirlwall, qui regarde ce renseignement comme un fait indubitable (Hist of Greece, c. 15, p. 351, 2 éd.). · Le fleuve avait été gelé pendant la nuit assez fortement pour porter ceux qui

arrivèrent les premiers. Mais la glace eéda soudainement sous l'influence du soleil dn matin, et beaucoup périrent daus les caux. - - Voilà ce que dit le D' Thirlwall, d'après Æsebyle, et il ajonto dans nue note : « Il est un peu surprenant qu'ilérodote, en décrivant les misères de la retraite, ne signale pas ce désastre, qui est si saillant dans le récit du messager persau d'Æschyle. Il ne peut cependant y avoir de doute quant au fait : et il se peut qu'il fournisse un avertissement utile de ne pas trop insister sur le silence d'Hérodote, comme étaut un motif pour rejeter des faits même importants et intéressants qui sont mentionnés seulement par dos écrivains plus récents, etc. »

Qu'un fleuve aussi considérable qu'est le Strymon près de son embouchure (large de 164 mètres, et à environ 40° 50' latitude N.), à une époque qui n'a pu être plus avancée que le commencement de novembre, ait été gelé en une uuit assez fortemeut ponr permettre à une partie de l'armée de mareher sur la glace à l'aurore, - avant que le soleil devint chaud, - c'est la une assertion qui a surement besoin d'un témoin plus responsable qu'.Eschyle pour l'affirmer. Dans le fait, il décrit le phénomème comme nue « gelce hors de saisou » (ystuciv άωρον), produite par une intervention L'imagination grecque, chez le poëte contemporain Æschyle. aussi-bien que chez les moraliseurs latins. Sénèque ou Juvénal (I), se plut à traiter cette invasion avec le maximum de lumière et d'ombre; elle grossit la misère et l'humiliation destructives de la retraite, de manière à faire un puissant contraste avec l'orgueil surhumain de la première marche, . et elle expliqua cette antithèse avec une licence illimitée de détail. Les souffrances causées par le manque de provisions furent sans doute cruelles, et elles sont décrites comme effrovables et meurtrières. Les magasins accumulés, remplis pour la marche en avant, avaient été épuisés; de sorte que l'armée, dans sa retraite, fut alors forcée de s'emparer du blé du pays par lequel elle passait, - subsistance insuffisante suppléée par des feuilles, de l'herbe, l'écorce des arbres et autres misérables objets servant à remplacer la nourriture. La peste et la dyssenterie aggraverent sa misère, et firent qu'un grand nombre des soldats furent laissés derrière dans les villes dont on traversait le territoire en se retirant :

spéciale des dieux. A lo croire, aueuu des fugitifs ne fut sauvé, à l'execption de ceux qui furent assez beureux pour traverser le Strymôu sur la glace, pendant l'intervallo qui s'écoula entre l'aurore et la chaleur du soleil. On s'imaginerait qu'il y avait un ennemi à leur poursuite sur leurs traces, ne leur laissant que peu de temps pour s'échapper; tandis qu'en fait il n'y avait pas d'ennemi à combattre, - rien que la difficulté de trouver à subsister. Pendant la première marche de Xerxês, nu pont de bateaux avait été jeté sur le Strymou: et l'on ne peut donner aucuno raisou qui prouve que ce pont n'existât pas eucore; Artabazos doit l'avoir repassé après avoir accompagné le monarque jusqu'à l'Hellespont. J'ajouterai que la ville et la forteresse d'Eion, qui commandait l'embouchure du Strym6n, resta comme une place forte importante des Perses quelques années aprés cet événement, et qu'elle fut prise sculement, après une résistance désespérée, par les Athéniens et leurs alliés sous Kimôu.

Les auditeurs athéniens des Perseno critiqualent pas séverement la erédibilité historique de ce que leur disait Eschyle au sujet des souffrances de leur ennemi pendant sa retraite, ni sa erédibilité géographique quand il plaçait le mont Pangwos sur le côté en dech du Strymôn, pour des personnes venant de Grèce (Persæ, 494). Mais je dois avouer qu'à mes yeux tout le récit de la retraite est marqué an cachet du poëte et de l'hemme religieux, et nou dn témoiu historique. Et ma confiance dans Hérodote s'accroît quaud je le compare sur ce point avec Æschyle, mussi bien pour ce qu'il dit que pour er qu'il ne dit pas.

(1) Juvenal, Satir. X, 178.

Ille tamen qualis rediit, Salamiue [relicta. In Caurum atque Eurum solitus su-[viro flagellis, etc. Xerxès donnant des ordres sévères pour que ces villes eussent à les nourrir et à les soigner. Après une marche de quarante-cinq jours à partir de l'Attique, il se trouva enfin à l'Hellespont, où sa flotte, venant de Salamis, était arrivée longtemps avant lui (1). Mais le pont éphémère avait déià été mis en pièces par une tempête; de sorte que l'armée fut transportée sur des navires en Asie, où elle trouva pour la première fois bien-être et abondance, et où le passage de la privation à l'excès engendra de nouvelles maladies. Du temps d'Hérodote, les citoyens d'Abdêra montraient encore le cimeterre et la tiare dorés dont Xerxès leur avait fait présent pendant qu'il s'était arrêté chez eux dans sa retraite, comme gage d'hospitalité et de satisfaction. Ils allaient même jusqu'à affirmer que jamais, depuis son départ de l'Attique, il n'avait dénoué sa ceinture avant d'avoir atteint leur cité, tant, était fertile l'imagination grecque, à grossir la terreur de l'envahisseur repoussé! Celui-ci rentra dans Sardes, avec une armée abattue et un courage humilié, huit mois seulement après qu'il l'avait quittée comme vainqueur présumé du monde occidental (2).

Cependant les Athéniens et les Péloponésieus, délivrés de la présence immédiate de l'ennemi soit sur terre, soit sur mer, et passant d'une extrème terreur à une tranquillité et à une sécurité soudaines, s'abandounérent au bonheur complet de cette victoire inespérée, en s'en félicitant eux-mèmes. La veille de la bataille, la Grèce avait semblé perdue sans remède : elle était maintenant sauvée contre tout espoir ral-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 130.

<sup>(2)</sup> Voir le récit de la restraite de X-rexè dans Hérodote, VIII, 115-120, avec maintes histoires qu'il mentionne seulement pour les rejeter. La description donnée dans les Perses d'Aschyle (v. 186, 515, 570) est conque dans le même esprit. Le ton atteint son plus haut point dans Justin (II, 13, qui nous dit que Kerzès fit obligé de traverser le détroit dans un bateau pêteur. - Ipse cum paucie Abydon con-leur. - Ipse cum paucie Abydon con-

tendit. Ubi cum solutum pontem laibernis tempestatibus offendisset, piscatoriis seaphi repulius tapicit. Erat res spectaculo digna, et., astimatione sortis humane, reuru varietate miranda, — in exigno latentem videre navigio, quem paulo anto vix sequor omuse capiebat; carentem etiam omui servorum ministerio, cujus exercitus propter multitudinem terris graves ernat.

sonnable, et le nuage terrible qui la menacait était dissipé (1). Lors du partage du butin, on décida que les Ægiuetes s'étaient distingués le plus dans l'action, et qu'ils avaient droit au lot de choix, tandis que divers autres tributs de reconnaissance furent aussi mis à part pour les dieux. De ce nombre furent trois trirèmes phéniciennes, que l'on consacra à Aiax à Salamis, à Athênê à Sunion, et à Poseidon à l'istlime de Corintlie. On envoya d'autres présents à Apollon à Delphes; et le dieu, quand on lui demanda s'il était satisfait, répondit que tous avaient fait leur devoir à son egard, excepté les Æginètes; il exigea d'eux une munificence additionnelle en raison du prix qui leur avait été accordé, et ils furent obligés de consacrer dans le temple quatre étoiles d'or sur un bâton d'airain, qu'Hérodote luimême y vit. Après les Æginètes, la seconde place d'honneur fut accordée aux Athéniens; l'Æginète Polykritos et les Athéniens Eumenès et Ameinias, étant placés au premier rang parmi les combattants individuels (2), Relativement à la conduite d'Adeimantos et des Corinthiens dans le combat, les Athéniens du temps d'Hérodote en traçaient le tableau le plus défavorable; ils disaient qu'ils avaient fui au commencement et qu'ils n'avaient été ramenés que par la nouvelle que les Grecs étaient en train de remporter la victoire. Si l'on considère le caractère des débats qui avaient précèdé, et l'empressement impatient manifesté par les Corinthiens à combattre à l'isthme plutôt qu'à Salamis, une pareille lenteur de leur part, quand ils furent forcés d'entrer en lutte à ce dernier endroit, ne serait pas en elle-même improbable. Toutefois, dans le cas actuel, il semble que non-seulement les Corinthiens eux-mêmes, mais encore la voix générale de la Grèce, contredisaient la version athénienne et soutenaient qu'ils avaient montré dans leur conduite de la bravoure et de l'ardeur. Nous devons nous rappeler qu'à

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 109, Ἡμεῖς δὲ, εύρημα γάρ εὐρήκαμεν ἡμέας αὐτούς καὶ τὴν Ἑλλάδα, μὴ διώκωμεν ἀνδρα; φεύγοντας.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VIII, 93-122; Diodore, XI, 27.

l'époque où Hérodote recueillit son renseignement, un sentiment amer de haine régnait entre Athènes et Corinthe, et Aristeus, fils d'Adeimantos, était au nombre des plus grands ennemis de la première (1).

Outre le premier et le second prix de valeur, les chefs à l'istlime entreprirent d'adjuger entre eux-mêmes le premier et le second prix d'habileté et de sagesse. Chacun d'eux déposa deux noms sur l'autel de Poseidon; et quand on en vint à examiner les votes, on trouva que chaque homme avait voté pour lui-même comme méritant le premier prix, mais que Themistoklès avait une majorité considérable de votes pour le second (2), Le résultat de ce vote ne donnait à personne le droit de prétendre au premier prix, et les chefs ne pouvaient pas non plus donner le second prix sans le premier: de sorte que Themistoklês se vit frustré de la récompense, bien que son renom en général s'en accrut d'autant, peut-être à cause de ce mécompte même. Il se rendit bientôt à Sparte, où il recut des Lacédæmoniens des honneurs tels qu'il n'en fut jamais accordé de pareils, ni avant ni après, à aucun étranger. Une couronne d'olivier fut, en effet, donnée à

Hérodote, VIII, 94; Thucyd. I,
 103. Τό στοδρόν μέσος de Corinthe
 l'égard d'Athènes. Sur Aristeus,
 Thncyd. II, 67.

Plutarque (De Herodoti Malignit. p. 870) emploie plus d'nne expression de colère pour réfuter cette calomnie athénienne, que l'historien lui-même ne soutient pas comme vraie. Dion ('hrysostome (Or. XXXVII, p. 456) avance qu'Hérodote demanda une récompeuse aux Corinthiens, et que, sur lenr refus, il inséra ce récit dans son histoire, afin de se venger d'eux ; mais cette allégation ne mérite aucune attention, si elle n'est pas appuyée de quelque prenve raisonnable : l'assertion de Divilos, qui nons dit qu'il recut dix talents des Athéniens comme récompense pour son histoire, serait beaucoup moins improbable, quant au fait d'une récompense ricuniaire, signaviment de la grandour de la nomme; mais cocia niavi basoin de preuves. Dion Chrysostome ne se contente pas de rejeter ce releit des Athéniens, mais il va jusqu'a affirmer que les Cornitines remperèrent la pelme de la victore. Les épigrammes de la victore de la victore. Les épigrammes de la victore de la vi

(2) Hérodote, VIII, 123. Plutarque (Themist, c. 17); (Cf. De Herodot. Malignit, p. 871) dit que chaque chef indiciduellement donna son second vote à Themistoklès. Plns nous éprouvons Hérodote en le comparant à d'antres, plus nous le trouvons exempt de l'esprit d'exagération.

Eurybiades comme premier prix, mais une même couronne fut en même temps décernée à Themistoklès comme récompense spéciale pour sa sagacité sans égale, avec un char, le plus beau que la ville pût donner. De plus, à son départ, les trois cents jeunes gens d'élite appelés Hippeis, qui formaient la garde et la police actives du pays, l'accompagnèrent tous en corps comme escorte d'honneur jusqu'aux frontières de Tegea (1). Ces démonstrations furent si étonnantes de la part des Spartiates hautains et insensibles, que quelques auteurs les attribuèrent à leur crainte que Themistoklès ne fût offensé s'il était privé du prix commun; et ou dit même qu'elles excitèrent tellement la jalousie des Athéniens, qu'on lui ôta sa charge de général, à laquelle Xanthippos fut nommé (2). Il n'est pas vraisemblable que ni l'un ni l'autre de ces rapports soient vrais, et ils ne sont pas confirmés par Hérodote. Le fait que Xanthippos devint général de la flotte l'année suivante est dans le cours régulier du changement des officiers chez les Athéniens, et n'implique pas de jalousie particulière à l'égard de Themistoklês.

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 124; Plutarque, (2) Diodore, XI, 27. Cf. Hérodote, Themist. e. 17. VIII, 125, et Thucyd. I, 74.



## CHAPITRE III

BATAILLES DE PLATÉE BT DE MYKALÉ, -- ÉCHEC DÉFINITIF DES PERSES

La flotte persane, après avoir quitté la Grèce, hiverne à Kymê, ot se réunit au printemps à Samos. - 479 avant J.-C. - La flotte grecque se rassemble au printemps à . Egina. - Attachement général des Grees médisonts à Mardonios : - révolte de Potidea, - qui est assiégée en vain par Artabazos. - Mardonios, après avoir hiverné en Thessalia, reprend les opérations au printemps en Buôtia, Il consulte les oracles burotiens. - Mardonios envoie à Athènes Alexandre de Macédoine, pour offrir les conditions de paix les plus honorables. - Athènes est tentée d'accepter cette offre : - les Lacédamonieus craignent qu'elle ne l'accepte; - envoyés laeédæmoniens expédiés à Athènes ponr l'empêcher. -Réponse résolue des Athéniens, et détermination de faire la guerre, malgré les grandes souffrances actuelles. - Indifférence évolste manifestée par Sparte et les Péloponésiens à l'égard d'Athènes. — Les Spartiates, ayant fortifié l'Isthme, laissent l'Attique sans défense: Mardonios occupe Athènes une seconde fois. - Seconde migration des Athéniens à Salamis ; - leur amer désappointement et leur violente colère contre Sparte qui les abandonnait. - Seconde offre de Mardonios anx Athéniens, - refusée de nouveau. Résolution énergique qu'ils montreut. - Remontrance adressée à Sparte par les Athénieus, - lentenr peu généreuse des Spartistes. - Forces spartiates considérables réunies à l'Isthme sous Pausanias. - Mardonios, après avoir ravagé l'Attique, se retire en Borôtia. - Découragement dans l'armée de Mardonios en général; Thorsandros d'Orchomenos an banquet : jalousies entre Mardenies et Artabazos le commandant en second. Zèle et ardeur des Thébains. - Nombre des Grece réunis sous Pausanias. - Pausanias franchit le Kitheron et entre en Bœ6tia. - 11 est attaqué par la cavalerie persane sons Masistios, et fort harcelé. - Les Athéniens se montreut supérieurs à la cavalerie. - Masistios est tué. - Les Grecs abandonnent la protection des pentes de la montagne et preunent une position plus rapprochée de Platée, le long de l'Asopas. -Mardonios change de position, et se place presque vis-à-vis des Grocs de l'antre côté de l'Asôpos. - Répugnance des deux armées à commencer l'attaque ; les prophètes des deux côtés détournent d'nne première agression. - Mardonios este les Grecs avec sa cavalerie, et intercepts leurs approvisionnements à l'arrière-garde. - Impatience de Mardonios ; - malgré la résistance d'Artabazos et d'antres officiers, il décide nne attaque générale ; - il tâcho de prouver

que les prophéties lui sont favorables. - Son intention communiquée anx Athéniens pendant la nuit par Alexandre de Macédoine. - Pausanias change les plans dans la ligne entre les Spartiates et les Athéniens. - Mardonios les attaque de nouveau avec sa cavalerie. - Par suite du mal causé par la cavalerie persane, Pausanias se détermine à changer la unit de position pour aller dans l'Ile, - Confusion de l'armée grecque en exécutant ce mouvement de nuit. -Refus du lochagos spartiate Amompharetos d'obéirà l'ordre donné pour la marche de nuit. - Dénance à l'égard de Pausanias et des Spartiates, manifestée nar les Athéniens. - Pausanias se met en mouvement sans Amompharetos, qui se hâte de le suivre. - Étonnement de Mardonios en découvrant que les Grees s'étaiens retirés pendant la nuit; - il les poursuit et les attaque avec une impatience désordonnée. - Bataille de Platée. - Grande bravoure personnelle des Porses. - Ils sont totalement défaits, et Mardonios est tué. - Les Athéniens à l'aile gauche défont les Thébains. - Artabazos avec un corps persan considérable abandonne la lutte et se retire de la Gréce : - le reste de l'armée des Perses prend position dans le camp fortifié. - Faible proportion des deux armées de channe côté qui combattit réellement. - Les Grecs attaquent et emportent le camp fortifié. - Pertes des deux côtés. - Obsèques faites par les Grees. -Monuments, - Cadavre de Mardonios; - distribution du butin. - Pausanias somme Thêbes ét demande que les chefs lui soient livrés. - ('eux-ci se rendent eux-mêmes et sont mis à mort. - Honneurs et distinctions parmi les guerriers grees. - Tribut de respect rendn à Platée, comme théâtre de la victoire, et aux Platmens : on décrète que ces derniers célébreront des solennîtés périodiquement, en l'honneur des morts. - Les vainqueurs décrètent une confédération grecone permanente, dont les assemblées scraient tennes à Platée. - Opérations de la flotte grecque ; elle se met en monvement pour délivrer Samos des Perses. - La flotte persane abandonne Samos et se retire à Mykale en Iônia. - Défiance de la fidélité des loniens conçue par les généraux persans. - Les Grecs débarquent pour attaquer les Perses sur le rivage; - la révélation de la victoire de Platée, gagnée par leurs compatriotes le même matin, leur est communiquée avant la bataille. - Bataille de Mykale; - révolte des Ioniens dans . le camp persan ; - défaite complète des Perses, - L'armée persane défaite se retire à Sardes. - Répugnance des Spartiates à admettre les Ioniens continentanx dans leur alliance ; - proposition de les transporter par la mer Ægée dans la Grèce occidentale, - rejetéo par les Athéniens. - La flotte grecque fait voile vers l'Hellespont : les Spartiates retournent chez eux, mais les Athéniens restent ponr attaquer la Chersonèse. - Siège de Sestos ; - antipathie des habitants de la Chorsonèse contre Artayktês. - Prise de Sestos : - crucifiquent d'Artayktës. - Retour de la flotte à Athènes.

Bien que la défaite à Salamis enlevât aux Perses tout espoir d'attaquer de nouveau la Grèce par mer, ils espéraient encore du succès sur terre de la prochaine campagne de Mardonios. Leur flotte, après avoir traversé au delà de l'Hellespont Kerxès et son armée de terre qui l'accompaguait, alla hiverner à Kymè et à Samos; dans le dernier de ces endroits, de grandes récompenses furent accordées à Theomèstor et à Phylakos, deux capitaines samiens qui s'étaient distingués dans le dernier engagement. Theomèstor fut même nommé despote de Samos, sous la protection des Perses (1). Au commencement du printemps elle fut rassemblée, — au nombre de quatre cents voiles, mais sans les Phéniciens, — à la station navale de Samos, n'ayant loutefois que l'intention de veiller avec soin sur l'Ionia, et ne supposant gwier que la flotte greeque oserait l'attaquer (2).

Pendant longtemps, la conduite de cette flotte fut de nature à justifier une telle opinion chez ses ennemis. Réunie à Ægina au printemps, au nombre de ceut dix vaisseaux, sous le roi spartiate Leotychidès, elle s'avanca jusqu'à Dèlos, mais non pas plus loin à l'est; et toutes les paroles persuasives des envoyés de Chios et des autres contrées ioniennes, expédiés tant aux autorités spartiates qu'à la flotte, et promettant qu'une révolte éclaterait contre la Perse dès l'apparition de la flotte grecque, ne purent déterminer Leotychidès à une entreprise offensive. L'Iônia et les eaux orientales de la mer Ægée avaient été alors pendant quinze ans complétement au pouvoir des Perses, et si peu visitées par les Grecs, qu'un voyage dans ces parages paraissait, surtout au peu d'expérience qu'un roi spartiate avait de la mer, ressembler à une expédition aux Colonnes d'Hèraklès (3); non moins aventureux que le même voyage parut,

(3) Hérodote, VIII, 131, 132. Cf. Thueyd. III, 29-32.

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIII, 85. (2) Hérodote, VIII, 130; Diodore,

Ηάτοιδας dit que les envoyés de Chios eureut beaucoup de peine à amener Leotychildès à àvancer même jusqu'à Péles. — Τὸ γὰρ προσωτέρο πὰν δεινόν ήν οιδια Έλλης, οιδια τέλλης, οιδια τόλη κόρος αναφων άνους το καταγικής το πάντα πλέα Εδαλια είναι τόγο δελ Εάμου έπιστέχατο δόξη καὶ Πρακλέας στήλας Ιουν Απέχεις.

Cette dernière expression d'Hérodote a été expliquée à tort par quelques uns des commentateurs comme si c'était

une mesure de l'ignorance en géographie, soit d'Hérodote lui-même, soit de cenx dont il parle. A mon avis, on ne doit pas en tirer des conclusions de cette sorte; elle marque la crainte inspirée par un pays eunemi qu'ils u'avaient pas coutume de visiter, et ou ils ne pouvaient pas calculer le danger à l'avance, - plutôt qu'une comparaison sérieuse entre deux distances. Eu parlant de ceux de nos ancêtres qui avaient peu l'habitude de la mer, nous ponrrions dire : - . Un voyage à Bordeaux ou à Lisbouue leur semblait aussi lointain qu'un voyage aux Indes, « - et par la nous affirmerions seulement quelque chose quant à leur ma-

cinquante-deux ans plus tard, à l'amiral lacédæmonieu Alkidas, quand il hasarda pour la première fois sa flotte au milieu des eaux qui avaient été conservées à l'empire athénieu

Cependant la retraite précipitée et désastreuse de Xerxès avait produit moins de désaffection parmi ses sujets et ses alliés qu'on n'aurait pu s'y attendre. Alexandre, roi de Macédoine, les Aleuadæ thessalieus (1) et les chefs bœôtiens prétaient encore un concours dévoué à Mardonios; et il n'y en avait aucun, excepté les Phokiens, dont la fidélité lui parut douteuse, parmi tous les Grecs qui habitaient au nordouest des frontières de l'Attique et de la Megaris. Ce fut seulement dans la péninsule Chalkidique qu'il y eut une révolte réelle. Potidæa, située sur l'isthme de Pallênê, aussi bien que les villes voisines dans la longue langue de terre de Pallêne, se déclarèrent indépendantes; et la ville voisine d'Olynthos, occupée par la tribu à moitié grecque des Bottizens, fut sur le point de suivre leur exemple. Le général persan Artabazos, revenant d'escorter Xerxès jusqu'à l'Hellespont, entreprit de réduire ces villes, et réussit parfaitement avec Olynthos. Il prit la ville, tua tous les habitants et la remit à une nouvelle population, composée de Grecs chalkidiques sous Kritoboulos de Torônê. Ce fut de cette manière qu'Olynthos, ville dans la suite si importante et si intéressante, devint pour la première fois grecque et chalkidique. Mais Artabazos ne fut pas aussi heureux au siége de Potidæa, à la défense de laquelle contribuèrent des citoyens des autres villes de Pallênê. Un complot qu'il concerta avec Timoxenos, commandant des auxiliaires skionwens dans la ville, fut découvert accidentellement; un corps considérable de ses troupes périt en essayant de passer à marée basse sous les murs de la ville, qui étaient bâtis dans toute la largeur de l'isthme étroit rattachant la péninsule Pallénmenne au continent; et après trois mois de blocus, il fut forcé de



nière de sentir, et non quant à leurs (1) Hérodote, IX, 1, 2, 67; VIII, connaissances géographiques. 136.

renoncer à l'entreprise et d'emmener ses troupes pour rejoindre Mardonios en Thessalia (1).

Mardonios, avant de se mettre en mouvement pour la campagne du printemps, jugea utile de consulter les oracles grecs, surtout ceux qui se trouvaient dans les limites de la Bϙtia et de la Phokis. Il envoya un Karien, nommé Mys. familier avec la langue grecque aussi bien qu'avec la langue karienne, consulter Trophoniôs à Lebadeia, Amphiaraos et Apollon Isménien à Thèbes, Apollon au mont Ptôon près d'Akraphiæ, et Apollon d'Abæ en Phokis. Cette démarche fut faite probablement comme une sorte de respect fastueux pour les sentiments religieux d'alliés dont il dépendait beaucoup à ce moment. Mais ni les questions posées ni les réponses faites ne furent rendues publiques. Le seul fait remarquable qu'Hérodote eut appris, c'est que le prêtre d'Apollon Ptôien fit sa réponse en karien, ou du moins dans une langue qu'aucune personne présente ne comprit, si ce n'est le Karien Mys lui-même (2). Il paraît cependant qu'à cette époque où Mardonios cherchait une force nouvelle dans les oracles et établissait ses plans pour faire une paix et une alliance séparées avec Athènes contre les Péloponésiens, quelques personnes, dans ses intérêts, faisaient circuler des prédictions annoncant que le jour était proche où les Perses et les Athéniens chasseraient conjointement les Dôrieus du Péloponèse (3). Le chemin lui était ainsi frayé pour expédier un

(1) Herodote, VIII, 128, 129. (2) Herodote, VIII, 134, 135. Pausanias, IX, 24, 3.

(3) Ηέγοσότο, VIII, 141. Απατέστερδου δές πόφωνος δές πόφωνος δές πόφωνος δενίστες τών λογίων, δές σφεας χρεόν έστι άμα τοίσι άλλοισι Αφορεώσι έππίπτεν έπ Πελοπονήσου όπο Μήδου τε παὶ "Αθηναίον, πάρτα τε έδεισαν μή όμολογήσωσε τῷ Πέρση "Αθηναίοι, ετέο.

Ces oracles ont dû être produits par les espérances du parti médiaant en Grèce à ce moment particulier. Il n'y a pas d'autre instant anquel on les pourrais adapter en aucane façon, — nid'autre où l'on pouvait même songer à l'expulsion de tous les Dérieus du Peloponèse par les Perese et les Athéniens combinés. On dit tél, à la vérité, que les Laceleuroniens se rappelleur que les Laceleuroniens se rappelleur étaient naciemos, et non pas produites alors pour la première fais. Mais nous devon sous rappeller qu'un fabricateur de prophèters, du qu'un fabricateur de prophèters, du qu'un fabricateur de suite comme antiques; c'est à dire de suite comme faisant partie de quelque vielle envoyé à Athènes, Alexandre, roi de Macédoine, qui avait pour instructions de faire les offres les plus séduisantes,—de promettre réparation de tout le dommage fait en Attique, aussi bien que l'amitié future et active du Grand Roi, et d'offirir aux Athénieus une acquisition considérable de nouveau territoire comme prix de leur consentement à former avec lui une alliance à des conditions d'égalité et d'indépendance. (1). Le prince macédonien exprima en outre avec chaleur l'intérêt qu'il prenait personnellement au bonheur des Athéniens, et leur recommanda en ami sincére d'accepter des propositions avantageuses aussi bien qu'honorables, d'autant plus que la puissance persané devait finir par les accabler, et l'Attique rester exposée à Mardonios et à ses alliés grocs, sans être couverte par aucune défense commune

Cette offre, envoyée au printemps, trouva les Athéniens rétablis totalement ou en partie dans leur ville à moitié ruinée. Une simple promesse de merci et de traitement passable, si elle eut été expédiée par Xerxès des Thermopylas l'année précédente, aurait peut-être été jusqu'a les détacher de la cause de la Hellas; et même au moment actuel. bien que le poids d'une terreur accablante eut disparu, il v avait bien des raisons qui les engageaient à accéder à la proposition de Mardonios. L'alliance d'Athènes assurait au général persan un ascendant incontestable en Grèce, et à Athènes elle-même une protection contre des ravages ultérieurs aussi bien que l'avantage de jouer à coup sûr; tandis que sa force, sa position et ses alliances, même dans l'état actuel. menaçaient d'une guerre désastreuse et douteuse, dont l'Attique supporterait le principal choc. De plus, les Athéniens souffraient à cette époque des privations du caractère le plus cruel; car non-seulement leurs maisons et leurs temples

collection, telle que celle de Bakis ou de Musecos. Et Hérodote sans doute les croyait anciennes lui-même; de sorte qu'il faissit naturellement honneur aux Lacédemonieus de la même connais-

sance, et les supposait alarmés en • su rappelant les prophéties. • (1) Herodote, IX, 7. (2) Hérodote, VIII, 142.

ruinés avaient besoin d'être relevés, mais ils avaient perdu la moisson de l'année précédente avec les semailles du dernier automne (1). L'examen du cas que commandait la prudence étant ainsi plus favorable que contraire à Mardonios. et fortifié surtout par la détresse qui régnait à Athènes, les Lacédæmoniens redoutèrent tellement qu'Alexandre n'en arrivat à ses fins; qu'ils expédièrent des envoyés pour dissuader les Athéniens de l'écouter, aussi bien que pour leur offrir du secours pendant le dénûment actuel de la ville. Après avoir entendu les deux parties, les Athéniens rendirent leur réponse dans des termes d'une résolution solennelle et digne que leurs descendants se plaisaient à répéter. A Alexandre ils dirent : " Ne nous jette pas au visage que la puissance du l'ersan est bien des fois plus grande que la nôtre i nous aussi nous savons cela aussi bien que toi; mais néanmoins nous aimons assez la liberté pour lui résister le mieux que nous pourrons. N'entreprends pas la vaine tache de nous parler pour nous amener à faire alliance avec lui. Dis à Mardonios que, tant que le soleil suivra sa route actuelle, nous ne contracterons jamais alliance avec Xerxès. Nous nous rencontrerons avec lui pour notre propre défense, mettant notre confiance dans l'aide de ces dieux et de ces héros auxquels il n'a pas témoigné de respect, et dont il a brûlé les demeures et les statues. Ne reviens plus vers nous avec de semblables propositions, et ne nous engage pas, même dans un esprit de bon vouloir, dans des actes sacriléges : tu es l'hôte et l'ami d'Athènes, et nous ne voudrions pas que tu souffrisses d'injure de nous (2). »

<sup>(1)</sup> Heirodote, VIII, 142: Πιαξτομένοιτο μέντο, διμέν νουχοβιμές (disent les envoyés sparitates aux Athéniens), καὶ δτι αλομόδρησθε χρόνον βόη πολόδο. Si Pon considere que écei est did avant Pinvasion de Mardonios, la perte de éxur récelte dois comprendre les semailles de l'automne précédent; et l'avis de Themistoliès à pe compa-

triotes, — καί τις οἰκἶην τε ἀναπλασάσθω, καὶ σπόρου ἀνακῶς ἐχέτω (VIII, 109), a dû se trouver impossible à suivre dans la plupart des cas.

<sup>1</sup>a piupart des cas. (2) Lykurgue, l'orateur athénien, en faisant allusion à cet incident, un siècle et demi plus tard, représente les Athéniens comme ayant été « sur le point de lapider Alexandre » — μικροῦ δεῖν, κατεῖκῶναν (Lykurg, contra Leocrate)

La réponse des Athéniens aux Spartiates eut un caractère également décidé : ils protestaient de leur dévouement invincible à la cause et aux libertés communes de la Hellas. et promettaient qu'aucune tentation imaginable, soit d'argent, soit de territoire, ne les amènerait à renoucer aux liens de la fraternité, d'un langage commun et de la religion. Tant qu'il survivrait un seul Athénien, jamais il ne serait fait d'alliance avec Xerxès. Ils remercièrent ensuite les Spartiates de l'aide qu'ils leur offraient pendant leurs privations présentes; mais, tout en déclinant ces offres, ils leur rappelerent que Mardouios, à la nouvelle que ses propositions étaient rejetées, s'avancerait probablement aussitôt, et qu'en conséquence ils désiraient vivement la présence d'une armée péloponésienne en Bœôtia pour les aider à défendre l'Attique (1). Les envoyés spartiates, promettant qu'il serait fait droit à cette requête (2) et contents de s'être assurés des sentiments d'Athènes, partirent.

Cette fidélité inébraulable que montrèrent les Athèniens à la cause générale de la Grèce, malgré des souffrauces présentes combinées avec des offres séduisantes pour l'avenir, fut l'objet de la juste admiration de leurs descendants et un thème fréquent d'eloge pour leurs orateurs (3). Mais, parmi les Grecs contemporains, elle fut saluée seulement comme un allégement au danger, et payée par un abandon égoiste

c. 17, p. 186), — spécimen eutre beaucoup d'autres de la manière négligée dont ces orateurs traitout l'histoire ancienno.

<sup>(1)</sup> Hérodoto, VIII, 143, 144; Plutarquo, Aristeidès, e. 10. Sclon Plutarque, e dit Aristeidès qui proposa et prépara la réponse à rendre. Mais, iei comme ailleurs, le style do Plutarque, vaguo ot exagérant les choses, contraste defavorablement aveo la simplieité et la droiture d'Hérodote.

<sup>(2)</sup> Hérodoto, 1Χ, 7. Συνθέμενὸι δὲ ημίν τὸν Πέρσην ἀντιώσεσθαι ἐς τὴν Βοιωτίην, etc.

Diodoro donne le récit de cette am-

bassado à Athènos en substance de la même manière; cependant il y joint quelques motifs erronés (ΧΙ, 28). (3) Hérodote, IV, 7. Ἐπιστάμενοί

<sup>(3)</sup> Πετομοία, Τν., 7. Επισταμένοι τε ότι κερόπλεωτερόν έστι όμολογέειν τώ Πέρση μάλλον ή πολεμέειν, etc.

Les orateurs ne se contentant pas toujours de roudre à Athèues Honneur qu'elle méritait réellement. Ils se permettent de représenter les Athéniens commes ayant réinsé cos offres brillantes faites, selon cut, par Xersès lors de la première invasion, et non par Mardonios Pétés suivant. Xoraès ne leur fit jamais aucune offre. V. Isokrate, Or. 1V, Panegyr. o. 27, p. 61.

et peu généreux. Le même sentiment d'indifférence à l'égard de tous les Grecs en dehors de leur isthme, sentiment qui avait si gravement compromis la marche des affaires avant la bataille de Salamis, se manifesta alors une seconde fois parmi les Spartiates et les Péloponésiens. Le mur en travers de l'isthme qu'ils avaient été si empressés à construire, et sur lequel ils avaient compté comme sur une protection contre l'armée de terre de Xerxès, avait été discontinué et laissé inachevé quand ce monarque se retira; mais on le reprit aussitôt qu'on s'attendit au mouvement de Mardonios en avant. Il n'était cependant point encore terminé à l'époque de l'ambassade du prince macédonien à Athènes, et cet état incomplet de leur défense spéciale était une des raisons qui leur faisaient craindre que les Athéniens n'acceptassent les conditions proposées. Ce danger étant détourné pour le moment, ils redoublèrent d'efforts à l'isthme; de sorte que le mur fut promptement mis dans un état suffisant de défense, et qu'on était en train de construire les créneaux le long de sa crête. Ainsi en sûreté derrière leur boulevard, ils ne songèrent plus à leur promesse de rejoindre les Athéniens en Bϙtia, et de les aider à défendre l'Attique contre Mardonios. Dans le fait, leur roi Kleombrotos, qui commandait l'armée à l'isthme, fut si effrayé d'une éclipse de soleil au moment où il sacrifiait pour s'assurer des dispositions des dieux au sujet de la prochaine guerre, qu'il crut même nécessaire de se retirer avec le gros de l'armée à Sparte, où il mourut bientôt après (1). Outre ces deux raisons. - indifférence et présages défavorables, - qui empêchaient les Spartiates de secourir l'Attique, il y en avait encore une troisième. Ils étaient occupés à célébrer la fête des Hyakinthia, et leur principal objet (dit l'historien) (2) était de sa-

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 10.

<sup>(2)</sup> Hérodote, IN, 7. ΟΙ γάρ Λακεδαιμόνιοι δρταζόν τε τούτον τόν χρόνον καί σεν ήν "Γακίνθια περι Πείεστον δ' ήγον τά τοῦ θεοῦ πορούνειν - διμα δὲ τὸ τείχος σεν τὸ ἐν τὸ Ἰσθμιρ ἐτείχεον, καὶ ἡδη ἐπάὶξεις ἐλθμιθοῦς.

Près d'un siècle après ceci, on nous dit que c'était toujours l'usage des hoplites anyklæens de retourner chez eux pour la célébration des Hyakinthia, dans quelque expédition qu'ils se trouvassent engagés (Nénoph. Hellen, 17, 5, 11).

tisfaire - les exigences du dieu. - Comme les Olympia et les Karneia dans l'année précédente, de même à ce moment la fête des Hyakinthia l'emporta sur les nécessités de la défense, et fit oublier à la fois les devoirs de la fidélité envers un allié exposé et l'engagement d'une promesse formelle.

· Cependant Mardonios, informé de l'accueil défavorable que ses propositions avaient trouvé à Athènes, mit aussitôt son armée en mouvement et partit de la Thessalia, rejoint par tous ses auxiliaires grecs et par de nouvelles troupes venues de Thrace et de Macedonia. Comme il traversait la Bϙtia, les Thèbains, qui épousaient sincèrement sa cause, s'efforcèrent de le détourner de nouvelles opérations militaires contre les forces combinées de ses ennemis, et l'engagèrent instamment à essaver la puissance des présents offerts aux principaux personnages des différentes villes, en vue de les désunir. Mais Mardonios, impatient de rentrer lui-même en possession de l'Attique, n'écouta pas leur avis. Environ dix mois après la retraite de Xerxès, il entra dans le pays sans rencontrer de résistance, et établit de nouveau le quartier général des Perses dans Athènes (mai ou juin -479 av. J.-C.) (1).

Avant son arrivée, les Athéniens s'étaient retirés une seconde fois à Salamis, rdans des sentiments de désappointement ameret de vive indignation. Ils avaient attendu en vain l'accomplissement de la parole des Spartiates qui leur avaient romis qu'une armée péloponésienne les rejoindrait en Bœòtia pour la défense de leur frontière; enfin, incapables de tenir tête seuls à l'ennemi, ils se trouvèrent dans la nécessité de transporter leurs familles à Salamis (2). La migration fut beaucoup moins terrible que celle de l'étà précédent, puisque Mardonios n'avait pas de flotte pour les harceler; mais elle fut plus gratuite et aurait été prévenne si les Spartiates avaient exécuté leur engagement, ce qui aurait fait que la

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 28; Hérodote, IX, .3, 17, Οἱ μὲν ἀλλοι πάντες παρείγον πρατιήν καὶ συνεσέδαλον ἐς ᾿Αθήνας

δσοιπερ έμήδιζον Έλλήνων των ταύτη οίχημένων, etc. (2) Hérodote, IX, 4.

bataille de Platée eût été livrée deux mois plus tôt qu'elle ne le fut réellement.

Mardonios, quoique maître d'Athènes, était si désireux de se concilier les Athéniens, qu'il s'abstint d'abord de commettre de dégât, soit dans la ville, soit dans la campagne, et il expédia un second envoyé à Salamis pour répéter les offres faites par Alexandre de Macédoine. Il pensait qu'elles seraient alors écoutées, puisqu'il pouvait offrir l'Attique exemptée de tout ravage comme tentation additionnelle. Murvchides, Grec de l'Hellespont, fut envoyé pour renouveler ces propositions au sénat athénien, à Salamis; mais il éprouva un refus, non moins formel que celui qui avait été fait à Alexandre de Macédoine, et presque unanime. Un malheureux sénateur. Lykidas, fit exception à cette unanimité. en hasardant le conseil d'accepter les propositions de Murychides. Si furieuse fut la colère, ou si fort le soupcon de corruption que provoqua son vote négatif unique, que les sénateurs et le peuple de concert le tuèrent en le lapidant; tandis que les femmes athéniennes à Salamis, apprenant ce qui s'était passé, allèrent de leur propre mouvement à la maison de Lykidas, et lapidèrent sa femme et ses enfants. Au point désespéré de résolution où étaient alors montés les Athéniens, un opposant passait pour un traître : l'unanimité, même arrachée par la terreur, était essentielle à leurs sentiments (1). Murychides, bien que ses propositions fussent rejetées, fut congédié sans outrage.

récit d'Hérodote est de beaucoup le plus probable. Lors de la migratien de l'année précédente, nons avons qu'en cerctain nombre d'Athéniens restřemut récliment derrière dans l'Atropolis, et Kyralika pouzait avoir été de ce nombre s'il l'avisi préféré. De plus, pas l'occasion de délibérer; tandic que les offres de Markonies ponviante que le offres de Markonies ponviante que le offres de Markonies ponviante par ictopen bien disposé.

Isokrate (Or. IV, Panegyr. s. 184,

<sup>(</sup>I) Hérodote, IV, 5. Je n'ose pas rejeter ette historie an sujet de Lykidas (V. Lykurgus cont. Lecent. c. 30, p. 222, bien que d'antres auteurs raccitent le même incident comme étant survenu à une personne du nom de survenu à une personne du nom de survenu à une personne du nom de Abbeinen quittèrent Athènes, V. De chief de la company de la comme de la

Pendant que les Athéniens donnaient ainsi de nouvelles preuves de leur ferme attachement à la cause de la Hellas. ils expédiaient en même temps, conjointement avec Megara et Platée, des envoyés pour reprocher aux Spartiates leur lenteur et leur manque de foi, et pour les prier même, à ce moment aussi avancé, de marcher aussitôt en avant et d'aller à la rencontre de Mardonios en Attique, non sans leur donner à eutendre que, s'ils étaient abandonnés ainsi, ils seraient réduits à la nécessité impérieuse, contre leur volonté, de traiter avec l'ennemi. Toutefois, les éphores spartiates étaient si indifférents à l'égard de l'Attique et de la Megaris, qu'ils négligèrent, pendant dix jours de suite, de donner réponse à ces envoyés, tandis que dans le même temps ils pressaient de tous leurs efforts l'achèvement de eurs fortifications à l'isthme. Et après avoir ainsi amusé les envoyés autant qu'ils le purent, ils auraient fini par les congédier avec une réponse négative. - tant était grande leur crainte de s'aventurer au delà de l'isthme, - si un Tégéen nommé Chileos, qu'ils estimaient beaucoup et auquel ils communiquèrent la demande, ne leur eût rappelé que des fortifications à l'isthme ne suffiraient pas pour défendre le Péloponèse, si les Athéniens devenaient les alhés de Mardonios et laissaient ainsi la péninsule ouverte par mer.

L'opinion puissante de ce Tégéen respecté prouva aux éphores que leur politique égoîste ne sorait pas secondé par leurs principaux alliés du Péloponèse, et les fit songer, probablement pour la première fois, que le danger par mer pourrait reparatire, bien que la flotte persane eut été battue l'année précédente et était actuellement loin de la Grèce. Elle changea leur résolution d'une manière aussi complète

e. 42) dit que les Athéniens condamnèrent plus d'ane personne à mort pour métime (par allusion sans doute à Themistoklés comme étant du nombre); mais il ajoute: — » Même aujourd'hui ils font des imprécations contre tout citoyen qui entre en négociation ami-

cale avec les Perses - Ένδὲ τοῖς συλλόγοις ἔτι καὶ του ἀρὰς ποιούνται, είτις ἐπικηρικτόεται Πέρσαις τῶν πολιτῶν. Ceci doit avoir êtê un ancien usage, continuê après qu'il avait cessé d'être appliqué à proposo ou approprié,

que soudaine; de sorte qu'ils envoyèrent sur-le-champ à l'isthme, pendant la nuit, cinq mille citoyens spartiates. chaque homme ayant sept ilotes attachés à sa personne. Et quand les envoyés athéniens, qui ignorajent ce changement soudain de politique, vinrent le lendemain notifier péremptoirement qu'Athènes n'endurerait plus une trahison aussi déloyale, mais prendrait sans tarder des mesures pour sa propre súreté et pour une pacification séparée, - les \* éphores affirmèrent avec serment que les troupes étaient déjà en marche, et qu'elles étaient probablement au moment même sorties du territoire spartiate (1). Si l'on considère que cette démarche était une expiation imparfaite, tardive et faite à regret pour un abandon et un manque de parole antérieurs, - les éphores ont pu probablement penser que le mystère de cette marche de nuit et la communication soudaine de ce mouvement comme fait réel aux envoyés, en manière de réponse, feraient une plus forte impression sur l'esprit de ces derniers, qui retournèrent à Salamis avec les bienheureuses nouvelles, et préparèrent leurs compatriotes à agir promptement. Cinq mille citovens spartiates, chacun avec sept ilotes armés à la légère comme serviteurs, étaient en marche pour se rendre sur le théatre de la guerre. Dans tout le cours de l'histoire grecque nous

<sup>(</sup>i) Hérodote, IX, 10, 11; Pintarque, Aristeidès, c. 10. Pintarque avait lu un décret attribué à Aristeidès, dans lequel Kimén, Xanthippos et Myronidès etaient nommés ambassadeurs à Sparte. Mais il est impossible que Xanthippos ait pu prendre part à l'ambassade, si on songe qu'il commandait la flotte en ce mouent.

Probablement les liotes doivent avoir suivi. On voit difficilement comment un nombre si considérable anrait été réuni en entiar soudainement et mis en marche en une seule unit, ancun préparatif n'ayant été fait à l'avance.

Le D' Thirlwall (Hist. Gr. ch. 16, p. 366) donte de l'exactitude du récit

d'Hérodote, sur des raisons qui na mo semblent pas convaincantes. Il me paraft, après tont, que le récit littéral est plus probable que tout ce que nous ponvons mettre à la place. La politique étrangère spartiate dépendait entièrement des cinq éphores. Il n'y avait ni discussion ni critique publiques. Or la conduite de ces éphores est logique et intelligible. - bien qu'égolste, étroite et insensible à tont danger, si ce n'est à ce qui est présent et manifeste, Je ne puis pas oroire non plus (avec le D' Thirlwall) que le mode de communication adopté finalement tienna de la plaisanterie.

n'entendons jamais parler d'un nombre de citoyens spartiates approchant de cinq mille mis au service étranger à la fois. Mais ce n'était pas tout : cinq mille Periœki lacedæmoniens, chacun avec un ilote armé à la légère, destiné à le servir, furent aussi envoyés à l'isthme pour prendre part à la même lutte. Ces efforts sans pareils donnent une mesure suffisante de l'alarme qui, bien que tardive, cependant réelle, régnait alors à Sparte. D'autres cités péloponésiennes suivirent cet exemple, et une armée considérable se trouva ainsi réunie sous le Spartiate Pausanias.

Il paraît que Mardonios était à ce moment en correspondance secrète avec les Argiens qui, bien que professant la neutralité, lui avaient, dit-on, promis d'arrêter la marche des Spartiates au delà de leurs propres frontières (1). S'ils firent jamais une telle promesse, la promptitude de la marche, aussi bien que le nombre imposant des forces, les empêcha de la remplir, et il se peut que telle ait été l'intention des éphores, dans l'appréhension qu'une résistance eut pu être faite par les Argiens. En tout cas, ces derniers furent forcés de se contenter d'informer sur-le-champ Mardonios du fait, par leur courrier le plus rapide. Cette nouvelle détermina ce général à évacuer l'Attique et à porter la guerre en Bϙtia, - pays à tous égards plus favorable pour lui. Il s'était pendant quelque temps abstenu de commettre des dévastations dans Athènes ou autour de la ville. dans l'espérance que les Athéniens seraient amenés à écouter ses propositions; mais les derniers jours qu'il passa dans le pays furent employés à brûler et à détruire tout ce qui avait été épargné par l'armée de Xerxès l'été précédent. Après une tentative infructueuse faite pour surprendre un corps de mille Lacédæmoniens, qui avaient été détachés en vue de protéger Megara (2), il retira toute son armée en Bϙtia, sans prendre la route étroite qui menait à Platée



<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 12. (2) Il y avait à Megara des histoires

courantes même du temps de Pausanias, relativement à quelques-uns de

ces Perses, que, disait-on, l'intervention d'Artemis avait fait périr (Pausan. I. 40, 2).

par Eleutheræ, ni celle qui menait à Thèbes par Phylè, routes qui toutes deux étaient montagneuses et incommodes pour la cavalerie, mais marchant dans la direction nord-est jusqu'à Dekeleja, où il rencontra quelques guides des régions adjacentes près du fleuve Asôpos, et conduit à Tanagra à travers le dême Sphendaleis. Il se trouva ainsi, après une route plus longue mais plus facile, en Bϙtia, dans la plaine de l'Asôpos, fleuve qu'il longea le lendemain à l'ouest jusqu'à Skôlos, ville située dans le territoire de Thêbes, vraisemblablement près de celui de Platée (1). Il prit alors position à une faible distance, dans la plaine sur la rive gauche de l'Asôpos; son aile gauche en face d'Erythræ, son centre vis-à-vis d'Hysiæ et sa droite dans le territoire de Platée; et.il occupa son armée à construire sur-le-champ un camp fortifié (2) de deux mille mètres carrés, défendu par des murs et des tours de bois, fournis par les arbres du territoire thébain.

Mardonios se trouvait ainsi avec sa nombreuse armée dans une plaine favorable à la cavalerie,— avec un camp plus ou moins défendable,— la ville fortifiée de Thèbes (3) sur ses derrières, et un fonds considérable de provisions aussi bien qu'un région amie derrière lui, d'où il pouvait en

(1) Herolote, JX, 18. a situation of diene attique Sphemålio Say Sphemålio Sphemålio Say Sphemålio Say Sphemålio Say Sphemålio Sphem

M. Fiulay (Oropus and Diakria, p. 38) dit que « Malakasa est le seul endroit sur cette ronte en un corps considentable de cavalerie pourrait faire halte commodémeut. « Il paratt que les Beoltiens du voisnage de l'Asopos étaieut nécessaires comme guides pour cotte route. Peutêtre même le territoire d'Orôpe faisaitil euccre, danc eo temps, partie de la Beoûtia: hous ne savens pas d'une manière certaine à quelle époque il fut conquis pour la première fois par les Athéniens.

Les cembats entro Athéniens et Besciteus se livrèreut, comme on le verra, le plus sonveut dans cette régieu sudest de la Besciia, — Tanagra, Œnophyta, Delion, etc.

(2) Hérodote, 1X, 15.
(3) La ville forte de Thèbes était pour lui d'un grand secours (Thneyd. I, 90).

tirer davantage. Cependant pen d'hommes dans son armés étaient ou dévoués sincèrement à sa cause ou assurés du succès (1); les Perses indigènes eux-mêmes avaient été découragés par la fuite du monarque l'année précédente et étaient remplis de tristes augures.

Un banquet splendide, auguel le chef thébain Attaginos invita Mardonios avec cinquante Perses et cinquante hôtes thébains ou bœotiens, offrit des preuves de ce sentiment d'abattement, preuves qui furent plus tard rapportées à Hérodote lui-même par un des hôtes présents, - un citoyen orchoménien de distinction nommé Thersandros. Le banquet étant disposé de manière que chaque lit fût occupé par un Persan et un Thébain, cet homme fut accosté en grec par son voisin persan, qui lui demanda à quelle ville il appartenait; et quand il eut appris qu'il était Orchoménien (2), il continua ainsi : " Puisque tu viens d'avoir avec moi part à la même table et à la même coupe, je désire te laisser quelque souvenir de mes convictions, surtout afin que tu sois averti toi-même et que tu puisses prendre les meilleures mesures pour ta propre sureté. Vois-tu ces Perses qui fout festin ici et l'armée que nous avons laissée là-bas campée près de la rivière? Encore un peu de temps, et de tous ces gens, tu en verras seulement bien peu survivre. . Thersandros entendit ces paroles avec étonnement, prononcées comme elles l'étaient avec une forte émotion et un flot de larmes, et il répondit : « Assurément tu dois révéler ceci à Mardonios et à ses conseillers intimes. . Mais le Persan répliqua : « Mon ami, personne ne peut détourner ce dont Dieu à décrété la venue: personne n'ajoutera foi à cette révélation, quelque

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 40, 45, 67; Plutarque, Aristeidês, c. 18.

<sup>(2)</sup> Hérodote, IX, 16. Thersandros, bien qu'Orchoménien, passe pour Thêbain:—Πίφσην τε καὶ θηβαϊον ἐν κλίνη ἐκάστη — preuve de l'intime connexion qui existait entre Thêbes et Orchomenos à cette époque, qui est encore expliquée par Pindare, Isthm. I, 51

<sup>(</sup>cf. les Scholies ed loc. et au commencement de l'Ode), relativement à la famille thébaine d'Ilferodotes et Asòpodores. L'ancienne querelle mythique paraît s'être assoupie, mais ou verra qu'il s'éleva dans des temps plus récents une haine mortelle outre oes deux

certaine qu'elle soit. Parmi nous autres Persans, plus d'un le sait bien, et ne sert ici que contraint par la nécessité. Et c'est là vraiment la plus odieuse de toutes les douleurs humaines, - c'est de savoir bien des choses et en même temps de ne pouvoir rien sur le résultat (1). " — " Ces paroles (fait observer Hérodote), je les ai entendues moi-même de l'Orchoménien Thersandros, qui me dit en outre qu'il avait cité le fait à plusieurs personnes autour de lui, même avant la bataille de Platée. » C'est certainement une des révélations les plus curieuses de toute l'histoire : non-seulement en ce qu'elle présente l'historien avec sa propre personnalité, communiquant avec un ami personnel des chefs thébains, et pourvu ainsi de bons movens d'information quant aux événements généraux de la campagne, - mais encore en ce qu'elle nous découvre, sur un témoignage qu'on ne peut suspecter, les dispositions réelles des Perses indigènes. et même des principaux chefs parmi eux. Si un si grand nombre de ces chefs étaient non-seulement apathiques, mais désespérés dans la cause, bien plus prononcée était la même absence de volonté et d'espérance dans leurs soldats et dans les alliés sujets. Suivre le monarque dans sa marche écrasante de l'année précédente, était agréable à bien des égards aux Perses indigènes; mais chacun était dégoûté de l'expédition maintenant qu'on était réduit à la faire sous Mardonios; et Artabazos, le commandant en second, n'était pas seulement lent à agir, il était encore jaloux de son supérieur (2). Dans cet état de choses, nous ne serons pas surpris tout à l'heure de voir l'armée entière disparaître sur-le-champ, aussitôt que Mardonios est tué.

(1) Hérodote, IX, 16, 17. La denière observation citée die est frappante et expressive — ½/6/6τη δὲ ὁδύνη ἐστὶ τοὶ το ἀνθερίπουτα αντής, πολλά γενοινώντα μηλίνος κρατάκν. Elle aura besoin d'útre examinée avec soin à une période plus avancée de cette histoire, quand nous en viendrous à toncher la vie scientifique des Groses et la philosophic.

phie du bonheur et du devoir telle que la conçoit Aristote. Développé complétement, ce principe est la négation directe de ce qu'Aristote pose dans ses Ethiques quant au bonhour supérieur du pice §usoprincé, ou vie d'observation et de réflexion scientifiques. (2) Hérodote, IX, 66.

Parmi les alliés grecs de Mardonios, les Thébains et les Bootiens étaient actifs et zélés; la plupart des autres étaient tièdes, et les Phokiens même d'une fidélité douteuse, Leur contingent de mille hoplites, sous Harmokydês, avait tardé à le rejoindre; il n'était arrivé que depuis qu'il avait quitté l'Attique pour passer en Bϙtia; et quelques-uns des Phokiens restérent même derrière dans le voisinage du Parnassos, poursuivant des hostilités manifestes contre les Perses. Instruit des sentiments de ce contingent, que les Thessaliens eurent soin de lui présenter sous un point de vue défavorable, Mardonios se détermina à lui donner une lecon d'intimidation. Il le fit mettre en corps séparé dans la plaine et cerner par sa nombreuse cavalerie, tandis que la Phêmê, ou impression soudaine et simultanée, courut dans les rangs des alliés grecs, aussi bien que des Phokiens euxmêmes, qu'il allait les faire périr sous les traits (1). Le général Harmokydès ordonna à ses hommes de se former en carré et de serrer leurs rangs, et en quelques mots il les exhorta à vendre chèrement leur vie et à se conduire comme des Grecs braves contre des assassins barbares; à ce moment la cavalerie se mit en mouvement comme pour charger, et s'avança tout près du carré, avec les javelines levées et les arcs'bandés; quelques flèches furent même réellement lancées. Les Phokiens, selon l'ordre, maintinrent leurs rangs serrés avec une ferme contenance, et la cavalerie tourna autour d'eux sans attaque ni mal réel. Après cette démonstration mystérieuse, Mardonios condescendit à complimenter les Phokiens sur leur courage, et à les assurer au moyen d'un héraut qu'il avait été très-mal renseigné à leur égard. En même temps il les exhorta à être désormais fidèles et empressés à servir, et il leur promit que toute bonne

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 17. Διεξήλθε φήμη, ώς κατακοντιεί σφέας. Relativement à φήμη, V. nne note un peu plus loin, à la bataille de Mykale, dans le même chapitre.

Comp. le cas des Dêliens à Adramyt-

tion, entourés et tués sous des traits par le satrape persan, bien qu'ils ne fussent pas ses ennemis - περιστήσας τούς έαυτοῦ κατηκόντισε (Thucydide. VIII, 108).

conduite serait amplement récompensée. Hérodote semble incertain, — tant il est difficile de faire la supposition, — si Mardonios n'eut pas d'abord l'intention de massacrer les Phokiens sur le terrain, et s'il ny renonça qu'en voyancombien il faudrait verser de samg pour l'accomplir. Quoi qu'il en soit, la scène elle-mème fut une réalité remarquable, et présenta une preuve entre beaucoup d'autres de la tiédeur et de la fidèlité suspecte de l'armée (1).

Conformément à la suggestion des Thébains, c'était en Bϙtia qu'on allait bientôt disputer les libertés de la Grèce; et non-seulement Mardonios avait pris position, mais encore il avait fortifié son camp avant que l'armée grecque combinée se fût approchée du Kithæron dans sa marche en avant après son départ de l'isthme. Lorsque ces forces complètes des Lacédæmoniens furent parvenues à l'isthme, elles eurent à attendre l'armée de leurs alliés péloponésiens et des autres confédérés. Les hoplites qui les rejoignirent furent comme il suit : de Tegea, 1.500; de Corinthe, 5.000, outre un petit corps de 300 de la colonie corinthienne de Potidæa; de l'arkadienne Orchemenos, 600; de Sikyôn, 3,000; d'Epidauros, 800; de Træzen, 1,000; de Lepreon, 200; de Mykênæ et de Tyrins, 400; de Phlionte, 1,000; d'Hermioné, 300; d'Eretria et de Styra, 600; de Chalkis, 400; d'Ambrakia, 500; de Leukas et d'Anaktorion, 800; de Palè en Kephallenia, 200 ; d'Ægina, 500. En se rendant de l'isthme à Megara, elles prirent en passant 3,000 hoplites mégariens, et aussitôt qu'elles furent parvenues à Eleusis dans leur marche en avant, l'armée fut complétée par la ionction de 8,000 hoplites athéniens et de 600 Platæens, sous Aristeidès, qui vinrent de Salamis en franchissant le détroit (2). Le nombre total des hoplites ou troupes pesam-

Ούκ έχω ἀτρεκίως εἰπεῖν, οὐτε εἰ ἢλθον μὰν ἀπολέοντες τοὺς Φωκέας, ἔτηθέντων τῶν Θεσσαλῶν, etc. (Hérodote, IX, 18).

Cot aven d'incertitude quant aux motifs et aux plans, établissant une distinction entre eux et les faits visibles

qu'Hérodote décrit, n'est pas saus importance en ce qu'il fortifie notre confiance dans l'historien.

<sup>(2)</sup> Comp. cette liste d'Hérodote avec l'énumération que Pausanias lut imcrite sur la statue de Zous, élevée à Olympia par les Greca qui prirent part

ment armées était ainsi de 38,700 hommes. Il n'y avait pas de cavalerie, et seulement très-peu d'archers; — mais, si nous ajoutons ceux qu'on appelle armés à la légère ou non armés en général, quelques-uns peut-être avec des javelines ou des épées, mais aucun avec une armure défensive, — le total général n'était pas moins de 110,000 hommes. De ces hommes armés à la légère ou non armés, il y avait, selon le calcul d'Hérodote. 53,000 au service des 5,000 citoyens spartiates et 31,500 au service des autres hoplites, avec 1,800 Thespiens qui étaient, à proprement parler, hoplite, mais si mal armés qu'ils ne comptaient pas dans les rangs (1).

Tel était le nombre des Grecs présents ou à la portée de la main au combat contre les Perses à Platée, qui fut livré un peu de temps après. Mais il semblait que les contingents n'étaient pas d'abord entièrement au complet, et que de nouvelles additions (2) continuaient d'arriver même peu de jours ayant la bataille, avec les convois de bétail et de provisions qui venaient pour la subsistance de l'armée. Pausanias marcha d'abord de l'istlime à Eleusis, où il fut rejoint

à la bataille de Platée (Pansan. V, 23, 1).

Pausanias trouva inscrit tous les mons indiqueis ign-Héroduce, excepté les Paleis de Kephallènia; et il trouva en plus les Eleines, les Kénst, les Kythniens, les Ténies, les Ténies, les Kythniens, les Ténies, les Ténies, les Naviens et les Méllens. Les éroid elemiers nous sont débiens de la configencie en voyés à Platée doivent en tous ca noir été bufaible, et il est surprenant d'apprendre qu'ils en sient même envoyé, — surtont si nous nous rappélens qu'il y avait une flotte grecque de service, à laquelle il était naturel qu'ils se jeinsennt de préference au service de

Quant au nom des Eleiens, le soupçon de Broendstedt est plansiblo, à savoir, que Pausanias peut par erreur avoir pris le nom de Paleis de Kephallenia pour le leur, et avoir eru lire EAAEIOI, quand il y avait écrit réellement IIA-AEIΣ, dans une juscription qui avait à cette époque six cents ans de date environ. L'endroit de la série où Pansanias place le nom des Eleieus confirme ce soupçon. A moins qu'on ne l'admette, nous serons forcé, comme l'alternative la plus probable, de supposer une fraude commise par la vanité des Eleiens, qui peut facilement les avoir amenés à changer un nom appartenant dans l'origine aux Paleis. Le lecteur se rappellera que les Eleiens étaient euxmêmes les surveillants et les adminiatrateurs à Olympia, Plutarque semble avoir lu la même

inscription que Pausanias (De Herodoti Malignit. p. 873). (1) Hérodote, IX, 19, 28, 29.

(2) Hérodote, 1X, 28, 29.

(2) Hérodote, 1X, 28. Οἱ ἐπιφοιτώντές τε καὶ οἱ ἀρχὴν ἐλθόντες Ἑλλήνων.

par les Athéniens de Salamis. A Eleusis, aussi bien qu'à l'isthme, les sacrifices se trouvèrent encourageants, et l'armée combinée franchit ensuite la chaîne du Kythærôn, de manière à arriver en vue des Perses. Quand Pausanias les vit occuper la ligne de l'Asôpos, dans la plaine au-dessous, il retint son armée sur la pente de la montagne, près d'Erythræ, sans vouloir s'aventurer sur le terrain plat. Mardonios, ne trouvant pas les Grecs disposés à engager la bataille en plaine, envoya pour les attaquer sa nombreuse et excellente. cavalerie sous Masistios, l'officier le plus distingué de son armée. Sur la plupart des points, le terrain était assez inégal pour l'empêcher d'approcher; mais le contingent mégarien, qui se trouvait être plus exposé que le reste, fut pressé si vivement, qu'il se vit forcé d'envoyer demander du secours à Pausanias. Il paralt non-seulement n'avoir pas eu de cavalerie, mais encore pas d'archers de trait, tandis que les Perses, archers excellents et très-habiles à lancer le trait, faisant usage de très-grands arcs et dressés à ces exercices des leur première enfance, chargeaient par escadrons successifs et accablaient les Grecs de traits et de flèches. - sans oublier des railleries méprisantes sur leur lacheté à ne pas descendre en plaine (1). La crainte qu'inspirait la cavalerie persane était si générale alors, que Pausanias ne put trouver aucun des Grecs, excepté les Athéniens. disposé à aller volontairement au secours des Mégariens Cependant un corps d'Athéniens, composé spécialement de trois cents hommes de troupes d'élite sous Olympiodoros, soutenus par quelques archers, se rendit aussitôt à l'endroit et engagea le combat avec la cavalerie persane. Pendant quelque temps, la lutte fut vive et douteuse; enfin le général Masistios, - homme renommé pour sa bravoure. d'une taille élevée, revêtu d'une armure remarquable et monté sur un cheval nismen avec des harnais dorés. - char-

l'emploi tant de l'arc que de la javeline (Xénoph. Anab. I, 8, 26; I, 9, 5 comp. Cyroped. I, 2, 4).

<sup>(1)</sup> Sur les armes de trait et l'adresse des Perses, V. Hérodote, I, 136; Xénophon, Anab. III, 4, 17.

Cyrus le jeune était éminent dans T. VII.

geant à la tête de ses troupes, eut son cheval frappé d'une flèche dans le flanc. L'animal se cabra immédiatement et jeta son maître à terre, tout près des rangs des Athéniens, qui, s'élançant en avant, saisirent le cheval et accablèrent Masistios avant qu'il put se relever. Toutefois, son casque et sa cuirasse (1) présentaient un obstacle si impénétrable. qu'ils eurent une peine considérable à le tuer, bien qu'il fat en leur pouvoir; enfin un soldat armé d'une lauce lui donna la mort en le percant à l'œil. Cette mort du général passa inapercue de la cavalerie persane; mais aussitôt qu'ils s'apercurent de son absence et qu'ils furent certains de sa perte, les Perses chargèrent avec fureur en une seule masse pour recouvrer le cadavre. D'abord les Athéniens, trop peu nombreux pour résister au choc, furent forcés pendant un certain temps de céder, en abandonnant le corps; mais bientôt, des renforts arrivant à leur appel, les Perses furent répoussés avec perte, et il finit par rester en leur pouvoir (2).

La mort de Masistios, jointe à cet échec final de la cavalerie qui laissait son corps entre les mains des Grecs, produisit un effet puissant sur les deux armées, en encourageant l'une autant qu'elle désespéra l'autre. D'une extrémité à l'antre du camp de Mardonios, la douleur fut violente et sans bornes, manifestée par des gémissements si forts qu'ils retentirent dans toute la Bϙtia, tandis qu'on coupa abondamment les cheveux des hommes, les crins des chevaux et le poil du bétail en signe de deuil. D'autre part, les Grecs furent enivrés de leur succès, placèrent le cadavre dans un charjot et le promenèrent autour de l'armée : même les hoplites sortirent de leurs rangs pour le voir, non-seulement le saluant comme un important trophée, mais admirant sa taille et ses proportions (3).

<sup>(1)</sup> V. Quinte-Curce, III, 11, 15; et la note de Mitzel. (2) Hérodote, IX, 21, 22, 23; Plu-

tarque, Aristeides, c. 14. (3) Hérodote, IX, 24, 25, Oiuwyn TE

Βοιωτίην κατείχε ήχω, etc. Les démonstrations exagérées de

Χοιώμενοι ἀπλέτω · άπασαν γάο τήν douleur attribuées à Xerxês et à Atossa, dans les Persæ d'. Eschyle, ont souvent

Leur confiance s'accrut tellement que Pausanias osa alors quitter la protection du terrain de la montagne, que la faible quantité d'eau que l'on y trouvait rendait incommode, et prendre position dans la plaine située en bas, parsemée seulement d'éminences peu élevées. S'avançant d'Erythrœ' dans la direction de l'ouest, le long des pentes du Kythærön, et passant par Hysiae, les forces occupérent une ligne de camp dans le territoire platæen, le long de l'Asôpos et sur a rive droite, avec leur aile droite près de la fontaine appelée Gargaphia (1), et leur aile gauche près de la chapelle, entourée d'un bois touffi du héros platæen Androkratès.

été blâmées par des critiques; ce passage nous montre combien elles étaient dans les mœurs des Orientaux de ce temps.

(1) Hérodote, IX, 25-30; Pintarque, Aristeides, c. 11. Τὸ του 'Ανδροκράτους ήρῷον ἔγγυς ἀλσει πυκνών καὶ συσχίων δήνδοων περιεγόμενον.

Les expressions d'Hérodote relativement à cette position prise par Pansanias, Ούτοι μέν ούκ ταχθέντες έπὶ τῷ 'Ασωπώ έστρατοπεόζεύοντο, anssi bien que les mots qu'on lit dans le chapitre snivant (31): - Οι βάρδαροι, πυθόμενο: είναι τούς "Ελληνας έν Πλαταιήσι, παοξοαν και αύτοι έπι τὸν 'Ασωπόν τὸν ταύτη βέοντα, - montrent clairement noles tronpes greeques étaient campées le long de l'Asôpos, sur le côté platmen, taudis que les Perses, dans leur seconde position, occupaient le terrain sur le côté opposé on thébain dn fleuve. Quelle que fit l'armée qui commençat l'attaque, elle devait d'abord franchir l'Asôpos (c. 36-59).

 des plans du pays : celui que j'annexe est emprunté des cartes de Kiepert. Je ne puis m'empêcher de croire qu'on n'a pas oneore reconnu l'identité de la fontaine Gargaphia, et que Kruse et Leake placent tous deux la position grecque plus loin du fleuve Asôpos qu'il ne convient ponr qu'elle s'accorde avec les mots d'Hérodote; mots qui-semblent spécifier des points voisins des doux extrémités, indiquant quo la fontaine de Gargaphia était près du fleuve vers la droite de la position grecque, et la chapelle d'Androkratês également près du fleuve vers la ganche de cetto position, où étaient postés les Athéniens. Cette position ponr une chapelle d'Androkratês ne serait pas non plus incompatible avec Thncydide (Ill, 24), qui mentionue simplement cette chapella comme étant à main droite du premier mille de la route de Platée à Thébes.

A considérer la longueur du tomps qui s'est écoulé depuis la batallle, il ne serait pas surprenant que la source de Gargaphia ne fût plus reconnissable. En tont cas, ni la fontaine signalée par le eolonel Leake (p. 332), ni celle vergutain qu'ont supposée le colonel Squire et le D'Clarke, no me paraissent convenir pour Gargaphia.

On comprend bien maintenant les errenrs du plan de la bataille qui accompagne le voyage d'Anacharsis. Dans cette position, ils furent rangés par nations on fractions séparées du nom grec; — les Lacédemoniens à l'aile droite, avec les Tégéens et les Corinthiens tenant à eux immédiatement, — et les Athéniens à l'aile gauche, poste qui, comme étant le second en dignité, fut d'abord réclamé par les Tégéens, surtout sur des motifs d'exploits mythiques, à l'exclusion des Athéniens, mais que les Spartiates, apress avoir entendu les deux parties, finirent par adjuger à Athènes (1). En campagne mème, les Lacédemoniens suiváient dans les opérations militaires des Orces: dans le cas actuel, ce ne furent pas les généraux, mais les troupes lacédemoniennes en corps qui entendirent la discussion et rendirent le verdict par une acclamation unanime.

Mardonios, informé de ce changement de position, fit marcher son armée aussi un peu plus loin à l'ouest, et se posta vis-à-vis des Grecs, séparé d'eux par le fleuve Asôpos. D'après les conseils des Thèbains, lui-même en personne avec ses Perses et ses Mèdes, les hommes d'élite de son armée, il se placa à l'aile gauche, immédiatement en face des Lacédæmoniens de l'aile droite grecque, et même s'étendant assez pour couvrir les rangs tégéens, sur la gauche des Lacédæmoniens: les Baktriens, les Indiens, les Sakæ. avec d'autres Asiatiques, et les Égyptiens, remplissaient le centre, et les Grecs et les Macédoniens au service de la Perse la droite, -vis-à-vis des hoplites d'Athènes. Quant au nombre de ces Grecs que nous avons mentionnés en dernier lieu, Hérodote ne put l'apprendre, bien qu'il l'estime par conjecture à 50,000 hommes (2); nous ne pouvons pas non plus avoir conflance dans le total de 300,000 qu'il nous donne comme appartenant aux troupes de Mardonios, bien que probablement il n'ait pu être beaucoup au-dessous.

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 26-29. A en juger d'après les batailles de Corinthe (396 av. J.-C.) et de Mantineia (418 av. J.-C.), les Togéens semblent dans la suite avoir laisse tomber cette préten-

tion d'occuper l'aile gauche, et avoir préféré le poste dans la ligne à côté des Lacédæmoniens (Xénoph. Hellen. IV,

<sup>(2)</sup> Hérodote, 1X, 31, 82.

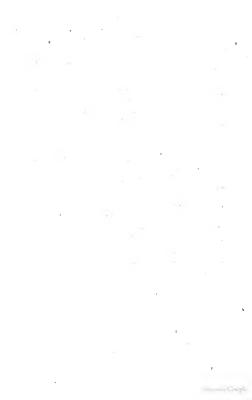

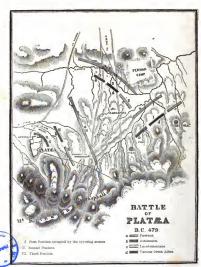

GROTE'S GREECE,

C'est dans cette position que se trouvaient les denx armées, séparées seulement par un espace étroit renfermant le fleuve Asôpos, et chacune d'elles s'attendant à une bataille, tandis qu'on offrait les sacrifices de part et d'autre. Pausanias, Mardonios et les Grecs de l'armée persane avaient chacun un prophète séparé pour faire un sacrifice et pour s'assurer des dispositions des dieux; les deux premiers avaient des hommes issus des familles prophétiques les plus distinguées en Elis, - les derniers en appelèrent un de Leukas (1). Tous recurent un salaire considérable, et le prophète de Pausanias avait été dans le fait honoré d'une récompense au-dessus de tout salaire. - le don du droit complet de cité à Sparte pour lui-même aussi bien que pour son frère. Il se trouva que les prophètes des deux côtés firent le même rapport de leurs sacrifices respectifs : favorable pour la résistance, si l'on était attaqué, - défavorable pour commencer la bataille. A un moment où le doute et l'indécision étaient le sentiment régnant des deux côtés, c'était la réponse la plus sure que le prophète put donner, et la plus satisfaisante que les soldats pussent entendre. Et bien que la réponse de Delphes eût été assez encourageante, et qu'on eut invoqué solennellement la bienveillance des héros protecteurs de Platée (2), cependant Pausanias n'osa pas franchir l'Asopos et commencer l'attaque, en face d'une déclaration formelle de son prophète. Hegesistratos luimême, le prophète employé par Mardonios, ne voulut pas, de son côté, conseiller un mouvement agressif, bien qu'il eût personnellement une haine mortelle contre les Lacédæmoniens et qu'il eût été heureux de les voir vaincus. Alors se formèrent des commencements de conspiration, peut-être encouragés par des promesses ou des présents de l'ennemi. parmi les plus riches hoplites athéniens, pour établir une

Πέτοdote, IX, 36, 38. Μεμισθωμένος ούπ δλίγου.

Ces prophètes étaient des hommes de grande importance individuelle, comme on peut le voir par les détails

que donne Hérodote relativement à leurs aventures. Cf. aussi l'histoire d'Euenios, IX, 93,

<sup>(2)</sup> Plutarque, Aristeidês, c. XI; Thucyd., II, 74.

oligarchie à Athènes sous la suprématie persane, comme celle qui existait alors à Thèbes, — conspiration pleine de danger à un tel moment, bien que, par bonheur, réprimée (1) par Aristeidès, d'une main à la fois douce et ferme.

Le mal fait par la cavalerie persane sous la conduite des Thébains était incessant. Leurs constantes attaques et les traits qu'ils lancaient de l'autre côté de l'Asôpos empêchaient les Grecs de se servir de la rivière pour leur provision d'eau, de sorte que toute l'armée était forcée d'en prendre à la fontaine Gargaphia, à l'extrême droite de la position (2), près des hoplites lacédæmeniens. De plus, le chef thébain Timogenidas, remarquant les convois qui arrivaient par les défilés du Kithærôn, par derrière le camp grec, et les constants renforts d'hoplites qui les accompagnaient, détermina Mardonios à occuper sa cavalerie à intercepter cette communication. Le premier mouvement de cette sorte, entrepris de nuit contre le défilé appelé les Têtes de Chêne (Dryoskephalæ), réussit complétement. Un convoi de cinq cents bêtes de somme avec des provisions fut attaqué, pendant qu'il descendait dans la plaine avec son escorte, dont les soldats furent tous ou tués ou emmenés prisonniers au camp des Perses, de sorte qu'il devint dangereux pour tout nouveau convoi de s'approcher des Grecs (3). Huit jours s'étaient déjà passés dans l'inaction avant que Timogenidas suggérat ou que Mardonios exécutat cette ma-

<sup>(1)</sup> Pintarque, Aristeides, c. 13.
(2) Hérodate, IX, 40, 49, 50. Τήν τε χρήνην την Ιαργαρίην, ἀπ ής ύδρεύτο πὰν τό στράτευμα το Έλληνικόν, — θερικόμενοι διά πό του Λαναπού, ούτου δή ἐπ την χρήνην ἐφοίτεσ» ἀπό τοῦ διαναπού γής σερ του Χιξήν ὑδρικο ρορέτοθαι, ὑπό τε τῶν Ιππέων καὶ τοξευμάτων.

Diodore (XI, 30) affirme que la position grecque était si bien défendue par nature du terrain, et si diffielle à attaquer, que Mardenios fut empêché de faire usage de sa supériorité numé-

rique. Il est évident d'après le récit d'Hérodoto que ceci est tout âfait incacet. La polition se entaib pas aveilcacet. Le polition se entaib pas aveiltif de la commandation de la constitución de triarit par irre forcés de l'abandonner par suite des attaques incessantes da la cevalerie persana. Tona le récit da fois diffus et pen instructif, que fait de forme un contrata prosonole avec la narration chire, frappante et circoastancié d'Hérodote.

<sup>(3)</sup> Hérodote, IX, 38, 39,

nœuvre; il est heureux pour les Grecs qu'il n'en ait pas fait l'essai plus tôt, et elle prouva clairement combien il pouvait espérer d'un emploi efficace de la cavalerie, sans le hasard ruineux d'une bataille. Néanmoins, après avoir attendu deux iours encore, son impatience devint irrésistible, et il résolut d'en venir sur-le-champ à une action générale (1). En vain Artabazos s'efforca-t-il de le dissuader de cette démarche. en adoptant la même manière de voir que les Thébains, à savoir que, dans une bataille rangée, l'armée grecque combinée était invincible, et que la seule politique qui pût réussir était celle des délais et de la corruption pour les diviser. Il conseillait de rester sur la défensive, au moyen de Thèbes, bien fortifiée et abondamment approvisionnée : on aurait ainsi le temps de distribuer des présents efficaces entre les principaux personnages dans toutes les diverses cités grecques. Ce conseil, qu'Hérodote considère comme sage et de nature à réussir, fut repoussé par Mardonios comme làche et indigne de la supériorité reconnue des armes persanes (2).

Mais, tandis qu'en vertu d'une autorité supérieure il n'admettait pas les objections de tous ceux qui l'entouraient, Perses aussi bien que Grecs, il ne put s'empêcher de se sentir effrayé par leur obéissance forcée, qui avait sa source (ainsi le soupconnait-il) dans les oracles ou prophéties d'un augure défavorable qu'ils avaient entendu. En conséquence. il convoqua les principaux officiers, Grecs aussi bien que Perses, et leur demanda s'ils connaissaient quelque prophétie annonçant que les Perses étaient condamnés à périr en Grèce. Tous gardèrent le silence; quelques-uns ne connaissaient pas les prophéties, mais d'autres (Hérodote le donne à entendre) les connaissaient très-bien, quoiqu'ils n'osassent pas parler. Ne recevant pas de réponse, Mardonios dit : " Puisque vous ne savez rien, ou que vous ne voulez rien dire, moi, qui sais bien, je parlerai moi-même. Il y a un oracle qui dit que des Perses, envahissant la Grèce,

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 40, 41.

pilleront le temple de Delphes; et seront ensuite tous détruits. Or nous, sachaut cela, nous ne marcherons pas contre ce temple, et nous n'essayerons pas de le piller: ainsi, pour cette raison, nous ne serons pas détruits. Réjouissez-vous donc, vous qui êtes bien disposés pour les Perses, — nous aurons le dessus sur les Grees: Puis il donna l'ordre de tout préparer pour une attaque et une bataille générales le lendemain (1).

Il n'est pas improbable que l'Orchoménien Thersandros ait été présent à cette entrevue, et qu'il l'ait racontée à Hérodote. Mais la réflexion de l'historien lui-même n'est pas la partie la moins curieuse de l'ensemble, en ce qu'elle jette du jour sur la manière dont ces prophéties pénétraient dans les esprits des hommes, et déterminaient leurs jugements. Hérodote connaissait (bien qu'il ne la cite pas) la prophétie particulière à laquelle Mardonios faisait allusion; et il déclare, du ton le plus affirmatif (2), qu'elle ne se rapportait pas aux Perses : elle avait trait à une ancienne invasion de la Grèce par les Illyriens et les Encheleis. Mais Bakis (dont il cite quatre vers) et Musæos avaient prophétisé, de la manière la plus claire, la destruction de l'armée persane sur les bords du Thermodôn et de l'Asôpos. Et c'étaient ces prophéties que nous devons supposer avoir été connues aussi des officiers convoqués par Mardonios, bien qu'ils n'osassent pas les dire : ce fut la faute de Mardonios lui-même s'il n'y vit pas un avertissement.

Il n'était pas vraisemblable que l'attaque, avec une multitude telle que celle de Mardonios, fût faite en aucun cas assez rapidement pour prendre les Grecs par surprise; mais ces dermiers en furent prévenus à l'avance par une visite secrète d'Alexandre, roi de Macédoine, qui vint au milieu de la nuit aux postes avancés des Athénieus, et démanda à parler à Aristeides et aux autres généraux. Il leur fit connaître



<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 42. (2) Hérodote, IX, 43. Τοῦτον δ' ἔγωγε τὸν χρησμόν τὸν Μαρδόνιος είπε ἐς Πέρσας ἔχειν, ἐς Ἰλλωοίους τε καὶ τὸν

Έχχε) έων στρατόν οίδα πεποιπμένον, άλλ' ούχ ές Ηέρσας. 'Αλλά τά μέν Βάκιδι ές ταύτην την μάχην έστι πεποικμένα, etc.

à eux seuls son nom, protesta de sa vive sympathie pour la cause greque, leur montra le danger auquel l'exposait cette visite nocturne, et leur apprit que Mardonios, bioni qu'impatient de combattre depuis longtemps, ne pouvait par aucun effort obtenir de sacrifices favorables, mais était néammoins, même maigré cet obstacle, déterminé à attaquer le lendemain matin. - Préparez-vous en conséquence; et si vous réussissez dans cette guerre (dit-til), souvenez-vous de medéliver aussi du joug des Perses; moi également, je suis Grec d'origine, et c'est ainsi que je risque ma tête, parce une je ne puis supporter de voir la Gréce asservie (1). -

La communication de cet important message, faite par Aristeides à Pausanias, provoqua de sa part une proposition non pas peu surprenante venant d'un général spartiate. Il demanda aux Athéniens de changer de place avec les Lacédæmoniens dans la ligne. « Nous autres Lacédæmoniens (dit-il), nous sommes maintenant opposés aux Perses et aux Mèdes, avec qui nous n'avons encore jamais lutté, tandis que vous. Athéniens, vous les avez combattus et vaincus à Marathôn. Marchez donc à l'aile droite, et prenez-y notre place, tandis que nous prendrons la vôtre à l'aile gauche coutre les Bϙtiens et les Thessaliens, dont les armes et la manière d'attaquer nous sont familières, » Les Athéniens accédèrent avec empressement à cette demande, et le changement réciproque d'ordre fut commandé en conséquence. Il n'était cependant pas tout à fait achevé, quand le jour parut, et les Thébains alliés de Mardonios remarquèrent immédiatement ce qui s'était fait. Ce général ordonna un changement correspondant dans sa propre ligne, de manière à placer les Perses indigènes encore une fois vis-à-vis des Lacédæmoniens: alors Pausanias, vovant que sa manœuvre avait échoué, ramena ses Lacédæmoniens à l'aile droite, tandis

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 41-45. Le langage au sujet des sacrifices est remarquable.

— Λέγω δὶ ὡν ὅτι Μαρδονίω τε καὶ τή στρατιῆ οὐ δύναται τὰ σφάγια καταθύμια γενέσθαι πάλαι γάρα

<sup>&</sup>amp;ν ἐμάχεσθε, etc. Mardonios avait tenté maints efforts inutiles pour se procurer des sacrifices meilleurs: cela he μαί se faire.

qu'un second mouvement de la part de Mardonios replaça les deux armées dans l'ordre observé primitivement (1).

Aucun incident semblable à celui-ci ne se trouvera dans tout le cours de l'histoire lacédæmonienne. Éviter de rencontrer les meilleures troupes de la ligne de l'ennemi, et quitter dans cette intention leur poste privilégié à l'aile droite. était une démarche bien faite pour les abaisser aux yeux de la Grèce, et aurait difficilement manqué de produire cet effet si l'intention avait été réalisée. Ce n'est pas en même temps un médiocre compliment fait à la formidable réputation des troupes persanes indigènes. - réputation reconnue par Hérodote, et bien soutenue du moins par leur bravoure personnelle (2). Nous ne pouvons pas non plus nous étonner que cette répugnance manifestée publiquement de la part des premières troupes de l'armée grecque n'ait beaucoup contribué à exalter la confiance téméraire de Mardonios, sentiment qu'Hérodote, dans un style homérique (3), met dans les paroles d'un héraut persan envoyé pour faire honte aux Lacédemoniens, et les défier à un « combat singulier avec des champions d'égal nombre, Lacédæmoniens contre Perses. " Ce héraut, que personne n'écouta ou ne remarqua, et qui ne sert que comme organe pour faire connaître les sentiments appartenant au moment, fut suivi par quelque chose de très-réel et de très-effrayant, - une vigoureuse attaque dirigée contre la ligne grecque par la cavalerie persane, qui par ses mouvements rapides et sa grêle de flèches et de traits molesta les Grecs en ce jour plus que jamais. Ces derniers (comme nous l'avons dit) n'avaient de cavalerie d'aucune sorte; et leurs troupes légères, bien qu'assez nombreuses, ne paraissent avoir rendu aucun service, à l'excep tion des archers athéniens. Ce qui montre quel grand avantage gagna la cavalerie persane, c'est ce fait que pour un certain temps elle repoussa les Lacédæmoniens de la fon-

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 47; Plutarque, Aristeides, c. 16. Ici, comme dans beaucoup d'autres occasions, Plutarque gâte plutôt le récit d'Hérodote qu'il n'y aide.

<sup>(2)</sup> Hérodota, IX, 71.
(3) Comp. les reproches d'Hektör à Diomêdès (Iliade, VIII, 161).

taine de Gargaphia, de manière à l'obstruer et à la mettre hors d'état de servir. Comme la cavalerie avait empêché l'armée de recourir au fleuve Asôpos, cette fontaine avait été récemment le seul lieu où l'on-puisât de l'eau; et, sans elle, la position qu'elle occupait alors devenait uon tenable, — tandis que les provisions étaient aussi épuisées, en ce que les convois, par crainte de la cavalerie persane, ne pouvaient plus descendre du Kithærón pour la rejoindre (1).

Dans cette alternative, Pausanias convoqua les chefs grecs dans sa tente. Après un pénible débat, la résolution fut prise, dans le cas où Mardonios n'engagerait pas une action générale dans le cours de la journée, de changer de position pendant la nuit, s'il n'y avait pas d'interruption de la part de la cavalerie, et d'occuper le terrain appelé l'Ile, à une distance d'environ deux kilomètres dans une direction presque à l'ouest, et vraisemblablement au nord de la ville de Platée, qui était elle-même éloignée d'environ quatre kilomètres. Cette île, nommée ainsi à tort, renfermait le terrain compris entre deux bras de la rivière Oeroè (2), qui tous deux coulent du Kithærôn, et qui, après avoir suivi un certain temps des lits séparés pendant un espace d'environ six cents mètres, se réunissent et coulent dans une direction nord-ouest vers un des enfoncements du golfe de Corinthe, - tout à fait distincts de l'Asôpos, qui, bien que prenant sa source tout à côté dans les pentes les plus basses du Kithærôn, se dirige à l'est et se décharge dans la mer en face de l'Eubœa. Campée dans ce lieu appelé l'Ile, l'armée serait assurée d'eau, grâce au courant placé sur ses derrières; et elle ne présenterait pas, comme à ce moment, une largeur étendue de front à une nombreuse cavalerie ennemie séparée d'elle seulement par l'Asôpos (3). De plus, il fut résolu

Hérodote, IX, 49, 50. Pausanias mentionne que les Platueens rétablirent la fontaine de Gargaphia après la victoire (τὸ 55ως ανεσώσαντο); mais il ne semble guère parler comme s'il l'avait vue lui-même (IX, 4, 2).

<sup>(2)</sup> Voir une bonne description du terrain dans le colonel Loake, Travels in Northern Greece, ch. 16, vol. II, p. 358.

<sup>(3)</sup> Hérodote IX, 51. Ές τοῦτον δή τον χώρον διουλεύσαντο μεταστήναι,

que dis que l'armée se serait me fois emparée de l'Île, la moitié des troupes marcherait aussitôt en avant pour dégager les convois bloqués sur le Kitherôn et les conduire au camp. Tel fut le plan arrêté en conseil entre les différents chéfs grees; la marche devait s'ouirri au commencement de la seconde veille de nuit, quand la cavalerie de l'ennemi se serait complétement retirés.

Malgré ce que Mardonios, dit-on, avait décidé, il passa tout le jour sans faire d'attaque générale. Mais sa cavalerie, probablement exaltée par la démonstration récente des Lacédæmoniens, fut en ce jour plus entreprenante et plus infatigable que jamais, et elle fit subir aux Grecs beaucoup de pertes aussi bien que de pénibles souffrances (1); au point que le centre de l'armée grecque (Corinthiens, Mégariens, etc., entre les Lacédæmoniens et les Tégéens à droite. et les Athéniens à gauche), quand l'heure arriva de se retirer dans l'Ile, commenca sa marche, il est vrai, mais il oublia ou négligea le plan concerté à l'avance et les ordres de Pausanias, dans son impatience d'avoir un abri complet contre les attaques de la cavalerie. Au lieu de se diriger vers l'Ile, il marcha pendant un espace de quatre kilomètres directement vers la ville de Platée, et prit position devant l'Heræon, ou temple de Hèrê, où il fut protégé en partie par les bâtiments, en partie par le terrain comparativement élevé sur lequel était située la ville avec son temple. Entre la position que les Grecs étaient sur le point de laisser et celle qu'ils avaient résolu d'occuper (i. e., entre le cours de l'Asôpos et celui de l'Oeroè), il paraît qu'il y avait une chaîne de collines basses. Les Lacédæmoniens, partant de l'aile droite, avaient à franchir directement ces collines, tandis que les Athéniens, partant de la gauche, devaient les tourner et ga-

ίνα καί όδατι έχωσι χράσθαι άφθόγω, καί οί ίππέες σφέας μή σινοίατο, ώσπερ κατ' ίθυ έόντων.

Les derniers mots ont trait à la position des deux armées ennemies, éten-

dues ront contre front, le long du cours de l'Asôpos.

Hérodote, IX, 52. Κείνην μέν τὴν ἡμέρην πάσαν, προσπειμένης τῆς ἵππου, είγον πόνον ἄτρυτον.

gner la plaine de l'autre côté (1). Pausanias, informé que les divisions du centre avaient commencé leur marche de nuita et concluant naturellement qu'elles se rendraient à l'Ile, sulvant les ordres, laissa passer un certain intervalle de temps afin d'empêcher la confusion, et alors ordonna que les Lacédæmoniens et les Tégéens commencassent aussi leurs mouvements vers la même position. Mais ici il se trouva arrêté par un obstacle inattendu. Le mouvement était rétrograde, s'éloignant de l'ennemi, et incompatible avec l'honneur militaire d'un Spartiate; néanmoins, la plupart des taxiarques ou chefs des compagnies obéirent sans murmurer; mais Amompharetos, lochagos ou capitaine de cette troupe qu'Hérodote appelle le lochos de Pitana (2), refusa obstinément. Comme il n'avait pas assisté à l'assemblée où la résolution avait été prise, il l'apprenait alors pour la première fois avec étonnement et dédain, et il déclara « que lui, quoique seul, ne déshonorerait jamais Sparte au point de fuir devant l'étranger (3). » Pausanias, avec le commandant en second Euryanax, épuisa tous ses efforts pour triompher de sa résistance. Mais ils ne purent par aucun moven l'amener à se retirer; et ils n'osèrent pas non plus se mettre en marche sans lui, et laisser son lochos entier exposé seul à l'ennemi (4).

Au milieu de l'obscurité de la nuit, et dans cette scène

<sup>(1)</sup> Ηέτοδοιε, ΙΧ, 56. Ππυσπόιας σημήνας άπηγε διά πόν κολωνών τούς λοιπούς πάντας · επωτο δὲ καὶ Τεγεήται. 'Αθγικίοι δὲ ταγβέντες δίσαν τὰ ξιπαδιν ἡ Απελεσιμένοι. Ο β μὸν τὸς τῶν τι δηθων ἀντείχοντο καὶ τῆς ὑπωρτίης τοῦ Κιθαιρώνος. λθηναίοι δὲ, κάπωτραχρόθντες ἐ τὸ πεδίον.

Avec ceei nous devons combiner un untre passage, c. 59, donnant à entendre que la ronte des Athéniens les amenait à tourner les collines et à aller derrière clles, ce qui empéchait Mardonios de les voix, bien qu'ils marchassent le long de la plaine : — Mapôsvoc. — intigé fini Azatéaupoviou; xal Teyrinz, poi-

νους. 'Αθηναίους γάρ τραπομένους ές τὸ πεδίον (πό τῶν δχθων οὐ κατεώςα. (2) Il y a sur ce point une différence

<sup>(2)</sup> Il y a sur ce point une différence entre Thucydide et Hérodote: le premier affirme qu'il n'y ent jamais de lochot spartiate appelé ainsi (Thucyd. 1, 21).

Nous n'avons aucun moyen de couciher la différence, et nous ne pouvons pas non plus être certain que Thucydide ait raison dans sa négative comprenant tout la temps passé — "Oç oùô' żytsto nörnott.

<sup>(3)</sup> Hérodote, IX, 53, 54.(4) Hérodote, IX, 52, 53.

d'indécision et de dispute, un messager athénien à cheval arriva jusqu'à Pausanias, chargé de s'assurer de ce qui se passait et de demander les derniers ordres. Car, malgré la résolution prise après un débat en forme, les généraux athéniens se défiaient encore des Lacédæmoniens, et doutaient qu'après tout ils agissent comme ils l'avaient promis. Le mouvement de la division centrale étant arrivé à leur connaissance, ils envoyèrent au dernier moment, avant de commencer leur propre marche, s'assurer que les Spartiates étaient sur le point de se mettre aussi en mouvement. Une méfiance profonde et même exagérée, mais trop bien justifiée par la conduite antérieure des Spartiates à l'égard d'Athènes, est visible dans cet acte (1); cependant il fut heureux dans ses résultats : - car si les Athéniens, se contentant d'exécuter leur part dans le plan concerté à l'avance. avaient marché aussitôt vers l'Île, l'armée grecque aurait été séparée sans possibilité de se réunir, et l'issue de la bataille aurait été complétement différente. Le héraut athénien trouva les Lacédæmoniens encore stationnaires dans leur nosition, et les généraux dans une chaude dispute avec Amompharetos, qui méprisait la menace d'être laissé seul pour tenir tête aux Perses, et, quand on lui rappela que la résolution avait été prise en vertu du vote général des officiers, il prit des deux mains un énorme rocher bon pour celles d'Ajax et d'Hektôr, et le lança aux pieds de Pausanias en disant : « Voici mon caillou, à moi ; c'est àvec cela que je donne mon vote de ne pas fuir devant les étrangers. » Pausanias le déclara fou, - et il demanda au héraut de rapporter la scène d'embarras dont il venait d'être témoin, et de prier les généraux athéniens de ne pas commencer leur retraite avant que les Lacédæmoniens fussent aussi en marche. En même temps la dispute continuait, et elle fut même prolongée par la méchanceté d'Amompharetos jusqu'à

<sup>(1)</sup> Η έτο dota, ΙΧ, 54. 'Αθηναΐοι είχον άτρέμας σφέας αύτούς ίνα έταχθησαν, έπιστάμενοι τα Λακεδαιμονίων φρο-

νήματα, ώς άλλα φρανεάντων και άλλα λεγόντων.

ce que le jour commencat à paraître ; alors Pausanias, craignant de rester plus longtemps, donna le signal de la retraite; il comptait que le capitaine rebelle, en voyant son lochos réellement laissé seul, se déciderait probablement à suivre. Après avoir marché environ deux kilomètres à travers le terrain montueux qui le séparait de l'Île, il commanda une halte; soit afin d'attendre Amompharetos s'il voulait suivre, soit afin d'être assez près pour lui prêter aide et le sauver, s'il était assez téméraire pour défendre seul son terrain. Heureusement ce dernier, voyant que son général était réellement parti, fit taire ses scrupules et le suivit : il atteignit et rejoignit le corps principal dans sa première halte près de la rivière Moloeis et du temple de Dêmêter Eleusinienne (1). Les Athéniens, commencant leur mouvement en même temps que Pausanias, firent le tour des collines jusqu'à la plaine de l'antre côté et poursuivirent leur marche vers l'Ile.

Quand parut le jour, la cavalerie persane fut étonnée de trouver la position grecque abandonnée. Elle se mit immédiatement à la poursuite des Spartiates, dont la marche longeait le terrain plus élevé et plus en vue, et dont en outre le progrès avait été retardé par le long délai d'Amompharetos; les Athéniens, au contraire, qui marchaient sans s'arrêter, et qui déjà étaient derrière les collines, ne pouvaient être aperçus. Quant à Mardonios, cette retraite de son ennemi lui inspira une confiance extravagante et pleine de mépris, à laquelle il donna un libre cours auprès des Aleuadæ thessaliens. . Voilà vos Spartiates si vantés, qui à l'instant changeaient de place dans la ligne plutôt que de combattre les Perses, et qui montrent ici par une fuite ouverte ce qu'ils valent réellement! » Après ces paroles, il ordonna immédiatement à toute son armée de poursuivre et d'attaquer avec la plus grande célérité. Les Perses franchirent l'Asôpos et coururent après les Grecs de toute leur vitesse, pêlemèle, sans aucune pensée d'ordre ni de préparatifs en cas

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 56, 57,

de résistance; déjà l'armée retentissait de cris de victoire, pleinement assurée d'enlever violemment les fugitifs aussitôt qu'elle les aurait atteints.

Les alliés asiatiques suivirent tous l'exemple de cet élan désordonné (1); mais les Thébains et les autres alliés grecs à l'aile droite de Mardonios paraissent avoir conservé un ordre quelque peu meilleur.

Pausanias n'avait pas pu se retirer plus loin que le voisinace du Demetrion ou temple de Dêmêter Eleusinienne, où il avait fait halte pour recueillir Amompharetos. Atteint d'abord par la cavalerie persane et ensuite par Mardonios avec le gros de l'armée, il envoya sur-le-champ un cavalier l'apprendre aux Athéniens, et demander leur secours avec instance. Les Athéniens se hatèrent de se rendre à sa requête: mais ils se trouvèrent bientôt engagés eux-mêmes dans une lutte avec les alliés thébains de l'ennemi, et conséquemment dans l'impossibilité d'arriver jusqu'à lui (2). Conséquemment les Lacédæmoniens et les Tégéates eurent à rencontrer les Perses seuls sans aucun secours de la part des autres Grecs. Les Perses, en arrivant à portée de trait. de leurs ennemis, fichèrent en terre les extrémités pointues de leurs gerrhas (ou longs boucliers d'osier), formant un parapet continu, et de derrière ils lancèrent sur les Grecs une grêle de flèches (3); leurs arcs étaient de la plus grande dimension et tirés avec non moins de force que d'adresse. Malgré les blessures et le mal qu'ils faisaient ainsi, Pausanias persista dans le devoir indispensable d'offrir le sacrifice du combat, et les victimes furent pendant quelque temps

<sup>(1)</sup> Hérodote, 1Χ, 59. Έξίωκων ώς ποδών έχαστος είχον, ούτε πόσμφ ούδενί χοσμηθέντες, ούτε τάξι. Καὶ ούτοι μέν βοή τε και δμίλω ἐπήϊσαν, ώς άναρ-πασόμενοι τούς Έλληνας.

Hérodote insiste particulièrement sur la manière insonciante et désordonnée dont les Perses avançaient : Plutarque, au contraire, dit de Mardonios - tywy guyterayutvyv τήν δύναμιν έπεφέρετο τοίς Λακεδαι-

μοίνοις, etc. (Plut. Aristeid. c. 17.) Plutarque aussi dit que Pausanias 772

τήν άλλην δύναμιν πρός τάς Πλα-TRIAC, etc., es qui est tout à fait contraire au récit réel d'Hérodote, Pausanias avait l'intention de se rendre à l'Ile, et nou à Platée : il ne parvint ni à l'une ui à l'autre.

<sup>(2)</sup> Hérodote, IX, 60, 61. (3) Sur l'arc persan, V. Xénophon

Ausb. III, 4, 17.

défavorables, de sorte qu'il n'osa pas donner l'ordre d'avancer et de combattre corps à corps. Un grand nombre d'hommes furent alors blessés ou tués dans les rangs (1), entre autres le brave Kallikratès, le guerrier le plus beau et le plus fort de l'armée; à ce moment Pausanias, fatigué de ce délai forcé et pénible, leva enfin les yeux vers l'Heræou ' des Platæens, qui était en vue, et implora l'intervention miséricordieuse de Hèrè pour écarter cet obstacle qui le retenait dans ce lieu. A peine avait-il parlé, que les victimes changerent et devinrent favorables (2). Mais les Tégéens, pendant qu'il était encore en train de prononcer sa prière, en prévinrent l'effet et se hatèrent de s'avancer contre l'ennemi, suivi par les Lacédæmoniens aussitôt que Pausanias donna l'ordre. Le parapet d'osier qui couvrait les Perses fut bientôt renversé par la charge des Grecs; néanmoins les Perses, bien que privés ainsi de leur abri tutélaire et n'avant pas d'armure défensive, continuèrent à combattre avec un courage individuel d'autant plus remarquable, qu'il n'était nullement aidé par la discipline ou par un mouvement collectif exercé contre la manière de combattre habile, le pas régulier, les personnes bien protégées et les longues lances des Grecs (3). Ils se jetèrent sur les Lacédæmoniens, sai-

(1) Hérodote, IX, 72.

<sup>(2)</sup> Hérodote, IX, 62. Καὶ τοῖσι Λακεδαιμονίσεια αὐτίκα μετὰ τὴν εῖχήν τὴν Πανασκέω τἡντο θυομένουτ τὰ σφάγια χρηστά. Plutarque exagère la longanimité de Pausanias (Aristot. e. 17, ad finem).

Le site élevé et remarquable de l'Heraeon, visible à Pausaniss à la distance où il était, est clairement marqué dana Hérodote (IX. 61).

Pour des incidents qui expliquest les maux endurés par une armée greque par suito de sa répugnance à se mettre en mouvement sans sacrifices favorables, V. Xénophon, Anab. VI, 4, 10-25; Hellenie. III, 2, 17.

<sup>(3)</sup> Hérodote, IX, 62, 63. Ce qu'il dit du sourage des Perses est remarquible :

Afgant pár vor azl þóspt oða londvar foru of lispent - komin oð lávetet, sal epþ., ávetnertjonet, foru, sal otkspolet ofein kvertiden osgive. "Atletov vja eppar, löpþirre i leiki, löpþinglöðun fildum, nýð, vja þvillara lóvete, pusytter, árjóva insuðvec, Comp. la conversation frappante entre Xarabs et Demaratos (Hérod, VII, 104). La þeserjiðin que fait Herodote de

l'élan courageux de ces Perass mai armés qui se précipitèrent sur la ligne de lances que lent préventaient les rauges lacédarmonients, pout être comparée à l'ité-Live (XXXII, 17), — description des Romains attaquant la phalange macédonienne, — et avec la bataille de Sempach (quin, 13%), dans laquelle mille quatre ceats Suisses mai

sirent leurs lances et les brisèrent; beaucoup d'entre eux se dévouèrent en petites troupes de dix pour ouvrir par leurs corps une voie dans les lignes et pour arriver à un combat corps à corps individuel avec la lance courte et le poignard (1). Mardonios lui-même, remarquable sur un cheval blanc, était au nombre des guerriers les plus avancés, et les mille hommes d'élite qui formaient sa garde du corps se distinguaient plus que tous les autres. Enfin il fut tué de la main d'un Spartiate distingué nommé Aeimnêstos; ses mille gardes périrent pour la plupart autour de lui, et le courage des autres Perses, déià lassé par les troupes supérieures contre lesquelles ils avaient lutté longtemps, fut à la fin complétement abattu par la mort de leur général. Ils tournèrent le dos, s'enfuirent et ne s'arrêtèrent que quand ils furent arrivés dans le camp de bois fortifié construit par Mardonios derrière l'Asôpos. Les alliés asiatiques aussi, dès qu'ils virent les Perses défaits, prirent la fuite sans coup férir (2).

Cependant les Athéniens à la gauche avaient été engagés dans une lutte sérieuse avec les Bœôtiens, particulièrement avec les chefs thébains et les hoplites qu'ils avaient immédiatement autour d'eux; ils combattirent avec une grande bravoure, mais ils furent repoussés à la fin, après avoir perdu trois cents de leurs meilleurs soldats. Toutefois la ca-

armés vainquirent un corps considérable d'Autriehiens armés complétement, avec un front impénétrable de lauces en arrêt, dans lequel pendant quelque temps ils ne purent faire brèche, jusqu'à ce qu'enfin un de leurs guerriers, Arnold von Winkelried, saistt une brassée de lances, et se précipitant sur elles, fit un passage à ses compatriotes sur son cadavre, V. Vogelin, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ch. 6, 240, ou à vrai dire toute histoire de Suisse, pour une deseription de ce mémorable incident. (1) Pour les armes des Perses, V. Hé-

rodote, VII, 61.

Hérodote dit dans un autre endroit que les troupes persanes adoptèrent les cuirasses égyptiennes (biopr,xad). Cela a pu se faire probablement après la bataille de Platée. Même à cette bataille. les ohefs Persans à cheval avaient une forte armure défensive, comme nous ponvons le voir par le cas de Masistios, raconté précédemment : à l'époque de la bataille de Kunaxa, l'usage s'était répandu plus largement (Xénoph. Anab. I, 8, 6; Brisson, De Regno Persarum, lib. III, p. 361), pour la cavalerie du

(2) Hérodote, IX, 64, 65,

valerie thébaine conserva une bonne ligne de bataille; elle protégea la retraite de l'infanterie et arrêta la poursuite athénienne; de sorte que les fuyards purent gagner en streté Thèbes, meilleur refuge que le camp fortifié des Peress (1). A l'exception des Thèbains et des Breétiens, aucun des autres Grees médisant ne rendit de service réel. Au lieu de soutenir ou de renforcer les Thèbains, ils n'avancèrent jamais une fois à la charge, mais ils suivirent senlement le premier mouvement de fuite. De sorte que, dans le fait, les seules troupes de cette nombreuse armée persogrecque qui combattirent réellement furent les Perses indigênes et les Saka à gauche, et les Broétiens à droit; es premiers contre les Lacédæmoniens, les derniers contre les Athéniens (2).

Tous les Perses indigènes ne prirent même pas part au combat. Un corps de quarante mille hommes sous Artabazos, dont quelques-uns doivent sans doute avoir été des Perses indigènes, quittèrent le champ de bataille sans combattre ni essuyer de perte. Ce général, vraisemblablement l'homme le plus capable de l'armée persane, avait été dès le commencement dégoûté par la nomination de Mardonios comme général en chef, et avait de plus encouru son mécontentement en repoussant toute action générale. Informé que Mardonios marchait en toute hâte en avant pour attaquer les Grecs dans leur retraite, il rangea sa division et la mena vers le théatre de l'action, bien qu'il désespérat du succès et que peut-être il ne fût pas très-désireux que ses prophéties se trouvassent fausses. Et telle avait été l'impétuosité inconsidérée de Mardonios dans son premier mouvement en avant. - il avait compté si complétement écraser les Grecs quand il s'aperçut de leur retraite, - qu'il ne prit pas la peine de s'assurer de l'action concertée de toute son armée. Aussi, avant qu'Artabazos arrivat sur le théatre de



<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 67, 68. (2) Hérodote, IX, 67, 68. Τῶν δὲ ἀλλων Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος ἔθε-

ούδενὶ ούτε τι άποδεξάμενος έσυγεν, λοκακεόντων ... καὶ τῶν ἄλλων συμμάλοκακεόντων ... καὶ τῶν ἄλλων συμμά-

l'action, il vit les troupes persanes, qui avaient été engagées, sous le général en chef, déjà défaites et en fuite. Sans faire la moindre tentative soit pour les sauver, soit pour rétablir le combat, il donna immédiatement à sa division l'ordre de la retraite; toutefois, il nes rendit ni au camp fortife à Thèbes, mais il abandonna aussitôt toute la campagne' et prit la route directe par la Phokis vers la Thessalia, la Macedonia et l'Hellespont (1).

De même que les Perses indigenes, les Sakæ et les Bœôtiens furent les sculs combattants réels d'un côté, de même aussi les Lacédæmoniens, les Tégéens et les Athéniens le furent de l'autre. Nous avons déjà dit que les troupes centrales de l'armée grecque, désobéissant à l'ordre général de marche, s'étaient rendues pendant la nuit à la ville de Platée, au lieu de gagner l'Ile. Elles étaient ainsi complétement séparées de Pausanias, et la première chose qu'elles apprirent au sujet de la bataille fut que les Lacedæmonieus étaient en train de remporter la victoire. Transportées par cette nouvelle, et désireuses de venir en partager quelque peu l'honneur, elles se précipitèrent vers le théatre de l'action, sans aucun souci de l'ordre militaire; les Corinthieus prirent le chemin direct par les collines, tandis que les Mégariens, les Phliasiens et autres marchèrent par la route plus longue le long de la plaine, de manière à tourner les collines et à gagner la position athénienne. La cavalerie thèbaine sous Asôpodôros, occupée à arrêter la poursuite des hoplites athéniens victorieux, voyant arriver ces nouvelles troupes en désordre complet, les charges avec vigueur et les forca à se réfugier sur les hauteurs, avec une perte de six cents hommes (2). Mais ce succès partiel ne mitigea en rien la défaite générale.

Continuant leur poursuite, les Lacédæmoniens se mirent en devoir d'attaquer la redoute de bois où s'étaient réfugiés les Perses. Mais, bien qu'ils fussent aidés ici par toutes les divisions grecques du centre ou par la plupart d'entre elles,

qui n'avaient pas pris part au combat, ils étaient encore si ignorants dans là manière d'attaquer des murs qu'ils ne firent aucun progrès et furent complétement tenus en échec, jusqu'au moment où les Athéniens arrivèrent à leur secours. La redoute fut alors emportée d'assaut, nou sans une résistance courageuse et prolongée de la part de ses défeuseurs. Les Tégéens, étant les premiers à pénétrer dans l'intérieur, pillèrent la riche tente de Mardonios; la mangeoire pour ses chevanx, faite d'airain, resta longtemps dans la suite exposée dans leur temple d'Athène Alea. — tandis que son trône à pieds d'argent et son cimeterre (1) furent conservés dans l'akropolis d'Athènes, avec la cuirasse de Masistios, Une fois dans l'intérieur du mur, toute résistance sérieuse cessa, et les Grecs massacrèrent sans faire quartier aussi bien que sans s'arrêter; de sorte que si nous devons en croire Hérodote, il ne survécut que 3.000 hommes des 300.000 qui avaient composé l'armée de Mardonios, - à l'exception des 40,000 hommes qui accompagnérent Artabazos dans sa retraite (2).

Relativement à ces nombres, l'historien avait probablement peu de chose à donner, si ce n'est quelques rapports vagues, sans aucun dessein de calcul; au sujet des pertes grecques, son assertion mérite plus d'attention, quand il nons dit qu'il périt Di Sparitates, 16 Tégéens et 52 Athniens. Dans ces chiffres toutefois n'est pas comprise la perte des Mégariens quand ils furent attaqués par la cavalerie thèbaine, et le nombre des Laccédemoniens non Spartiates

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 70; Démosth. cont. Timokrat. p. 741, c. 33. Pausanias (1, 27, 2) doute que ce fit réellement le ciuneterre de Mardonios, prétendant que les Lacédremoniens n'auraient jamais permis aux Athénions de le

<sup>(2)</sup> Hérodote, 1X, 70. Comp. Eschyl. Pers. 805-824. Il signale « la lance dòrienne » comme la grande arme de destruction pour les Perses à Platée, —

avec beauconp de raison. Le D' Blomfield est surpris de ce compliment; mais i faut se rappeler que teut la première partie de la tragédie a été employée à fair ressortre la gloire d'Attènes à Salanis, et qu'il pouvairnoir qu'ils mérialent à Platée. Pindare le répartit entre Sparte et Athènes également (Pyth. 1, 76).

tués n'est pas non plus spécifié; tandis que même les autres nombres présentés réellement sont incontestablement audessous de la vérité probable, si l'on considère la multitude des flèches persanes et le côté droit de l'hoplite grec que ne protégeait pas son bouclier. En général, l'affirmation de Plutarque, qu'il n'y eut pas moins de 1,370 Grecs tués dans l'action, paraît probable; tous hoplites sans doute, - car on tenait peu compte alors des hommes armés à la legère, et dans le fait on ne nous dit pas s'ils prirent une part active au combat (1). Quelle qu'ait été la perte numérique des Perses, cette défaite causa la ruine totale de leur armée; mais nous pouvons bien présumer qu'un grand nombre d'entre eux furent épargnés et vendus comme esclaves (2), tandis qu'une foule de fuyards trouvèrent probablement le moyen de rejoindre la division d'Artabazos qui se retirait. Ce général marcha rapidement à travers la Thessalia et la Macedonia, gardant strictement le silence sur la récente bataille, et prétendant être envoyé pour une entreprise speciale par Mardonios, qui, disait-il, approchait en personne. Si Hérodote est exact (bien qu'on puisse douter que le changement de sentiment en Thessalia et dans les autres États grecs médisant ait été aussi rapide qu'il le donne à entendre), Artabazos réussit à traverser ces pays avant que la nouvelle de la bataille devint généralement connue, et ensuite il se retira par la route la plus directe et la plus courte à travers l'intérieur de la Thrace jusqu'à Byzantion, d'où il passa en Asie. Les tribus intérieures, non soumises et adonnées au pillage, harcelèrent considérablement sa retraite; mais nous trouverons longtemps après des

(1) Plutarque, Aristeides, ch. 19. Kleidemos, cité par Plutarque, disait que les cinquante-deux Athéniens qui périrent appartonaient tous à la tribn Eantis, qui se distingua dans les range athéniens. Mais il semble impossible de croire qu'aucun citoyen appartenant aux neuf autres tribus n'ait été tué.
(2) Diodore, il est vrai, dit que Pan-

sanias craignait tant le nombre des Perses qu'il défendit à ses soldats d'aocorder grâce ou de faire des prisonniers (XI, 32); mais c'est difficile à croire, malgré son assertion. On peut admottre moins encore ce qu'il avance, quand il dit que les Grecs perdirent dix mille hommes. garnisons persanes en possession de maints endroits importants sur la côte de Thrace (1). On verra que dans la suite Artabazos s'éleva plus haut que jamais dans l'estime de Xerxès.

Les Grecs employèrent dix jours, après leur victoire, d'abord à ensevelir les morts, ensuite à réunir et à répartir le butin. Les Lacédæmoniens, les Athéniens, les Tégéens, les Mégariens et les Phliasiens enterrèrent chacun leurs morts à part, et élevèrent en commémoration un tombeau séparé. Les Lacédæmoniens, dans le fait, distribuèrent leurs morts en trois fractions dans trois sépultures diverses : l'une pour les champions qui jouissaient d'une renommée individuelle à Sparte, et au nombre desquels se trouvaient les hommes les plus distingués tués dans la récente bataille. tels que Poseidonios, Amompharetos, le capitaine rebelle, Philokyon et Kallikrates; - une seconde pour les autres Spartiates et pour les Lacédæmoniens (2), et une troisième pour les ilotes. Outre ces monuments funéraires, érigés dans le voisinage de Platée par les villes dont les citoyens avaient péri, on pouvait voir du temps d'Hérodote plusieurs monuments semblables, élevés par d'autres cités qui prétendaient faussement au même honneur, de connivence avec les Platæens et aidés par eux (3). Le corps de Mardonios fut dé-

<sup>(</sup>i) Hérodote, IX, 89. Les allusions que fait Démosthes à Perdikkas, roi de Macéloine, qui, dit-on, attayra les Peraes quand la s'enfuirent de Platée, et rendit leur ruine complète, sont trop vagues pour meitre ratention, d'antant plus que Perdikkas n'etait pas alors no de Macédoine (Démosth, cont. Aristo-krat, p. 697, c. 51; et lispi Eorré-Face, p. 137; et.)

Esoc, p. 173, c. 9).

(2) Hérodote, IX, 84. Hérodote, dans le fait, assigno la secondo sépulture seulement aux autres Spariates, séparément des hommes d'élite. Il ne mentionne les Lacédæmoniens non spartiàtes, ni dans la bataille, ni par rapport aux obséques, bien qu'il nous età appris

que cinq mille d'entre eux étaient compris dans l'armée. Quelques-ans doivent avoir été tués, et nous pouvons bien présumer qu'ils furent ensevells avec excitoyens spartiates en général. Quant au mot 1962, ou 18/2vez, ou l-mère, (les doux deruiers étant tous les deux des lépons conjecturales), il semble impossible d'arriver à ancue certitude. Nous ne sayons pas de quel nom on appelait ces guerriers d'élite.

<sup>(3)</sup> Hérodote, IX, 85. Των δ' & λενδου καὶ φαίνονται ἐν Πλαταιβαι ἐντικατόρι, τοῦτους δὲ, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, ἐπαισχυνομένους τὰ ἀπαστοί τῆς μάχης, ἐκάστους χώματα χώσαι κεινά, τῶν ἔπιτγουίτων ἐντικατό ἀνδώπων.

couvert parmi les morts, et traité avec respect par Pausanias, qui même, dit-on, repoussa avec indignation l'avis que lui donnait un Æginéte, de venger sur lui par représaille le traitement ignominieux infligé par Nerxès au cadavre de Léonidas (1). Le lendemain, le cadavre fut enlevé à la dérobée et enseveli; on n'a jamais su d'une manière certaine par qui, car il y ent beaucoup de personnes différentes qui, s'en prétendant les auteurs, obtinent par ce moyen une récompense d'Artyntàs, fils de Mardonios. On ponvait encore voir le monument funéraire à l'époque de Pausanias (2)

Le butin fut riche et très-varié, — de l'or et de l'argent en dariques, aussi bien qu'en ustensiles et en oruements, des tapis, des armes et des vétements magnifiques, des chevaux, des chameaux, etc.; même la magnifique tente de Xerxès, laissée avec Mardonios lors de la retraite du monarque; y était comprise (3). Par ordre du général Pausanias, les ilotes

Επελ και Αίγινητίων έστι αύτδθι καλεδμένος τάρος, τον έγδι άκούω καὶ δέκα έτσι ύστερον μετά καθτα, δειβύτων των Αίγινητέων, χώσαι Κλεάδην τον Αύτοδικου, άνδρα Πλαταιέα, προξεινον έδετα αύτλο.

C'est un curieux renseignement que sans donte Hérodote dut à des recherches personnelles faites à Platée.

(1) Hérodote, IX, 78, 78. Cette suggestion, si contraire au sentiment gree, est mise par l'historien dans la bouelle de l'Æginète Lampôn. Dans ma note précédente, j'ai cité un autre renseignement fourni par Hérodote, assez peu honorable pour les Æginètes : il y en a en outre un troisième (1X, 80), dans lequel il les représente comme ayant trompé les ilotes dans leurs achats du butin. Nons pouvons présumer qu'il avait appris toutes ces anecdotes à Piatée : à l'époque où probablement il visita cet endroit, peu avant la guerre du Péloponise, les habitants étaient unis à Athènes de la manière la plus intime, et sans dotte partagenieri la haine d'Albènes courte Egina. Il ne visuant pas que les recits solent tons faux, de ne crois pes, en effe, l'ancifaux, de ne crois pes, en effe, l'ancifer le corps de Maralonies, - a s'as qui a plato? Tair d'un calcel poétique pour produire un sentiment floorable, que d'un ineileut réel. Mini il ne semble sa qu'il y ait licu dé doutre de la vérié des deux autres histoires. Hérode de le spécifique pur prarenier coax donc ne spécifique pur pra prarenier coax donc ne préside que trop prarenier toute de la comment de la comment de la veget de la comment de la comment de la vétal de la comment de la comment de la veget de quelle se se reclurels on cité dais la quelle se reclurels on cité dais la

Après la bataille de Knnaxa et la mart de Cyrus le jeune, son cadavre out la tête et les mains coupées, par ordre d'Artaxerzés, et clouées à une eroix (Xénoph. Anab. 1, 10, 1; III, 1, 17).
(2) Hérodote, IX, 84; Pausanias,

IX, 2, 2. (3) Hérodote, IX, 80, 81; Cf. VII, réunirent tous les articles précieux en un seul endroit pour le partage, non sans dérober un grand nombre des ornements d'or que, dans l'ignorance de la valeur, ils vendirent pour de l'airain, sur le conseil des Æginètès. Après qu'on eut réservé un dixième pour Apollon Delphien, avec d'amples offrandes pour Zeus Olympique et Poseidon l'Isthmique, aussi bien que pour Pausanias comme général, - le reste du butin fut distribué entre les différents contingents de l'armée en proportion de leur nombre respectif (1). Les concubines des chefs persans furent au nombre des prix distribués; toutefois il y en avait probablement parmi elles plus d'une de naissance grecque, qui fut rendue à sa famille, et l'une, en particulier, atteinte dans son chariot au milieu des Perses en fuite, avec des riches joyaux et une suite nombreuse, se jeta aux pieds de Pausanias lui-même, implorant sa protection. On reconnut qu'elle était la fille de son ami personnel Hegetorides de Kos et qu'elle avait été enlevée par le Perse Pharantades; et le général eut la satisfaction de la rendre à son père (2). Quelque considérable que fut le butin qui fut réuni, il resta encore enseveli dans le sol de précieux trésors, que les habitants de Platée découvrirent plus tard et s'approprièrent.

Les vaiuqueurs réels à la bataille de Platée furent les Lacdédemoines, les Athéniens, les Tégéens. Les Corinthiens et autres; formant une partie de l'armée opposée à Mardonios, n'arrivèrent sur le champ de bataille que quand le combat était terminé, bien que, sans doute, ils concourassent taut à l'attaque du camp fortifié qu'aux opérations subséquentes contre Thèles, et fusent reconnus universellement, dans les inscriptions et les panégyriques, parmi les champions qui avaient contribué à la délivrance de la

<sup>(1)</sup> Diodore (XI, 33) mentionne cette distribution proportionnelle. Hérodote dit seulement — έλαδαν Ικαστοι τών άξιοι ήσαν (ΙΧ, 81).

άξιοι ήσαν (IX, 81).
(2) Hérodote, IX, 76, 80, 81, 82. Le surt de cos femmes, compagnes des

grands de Perse, lors de la prise du camp par un ennemi, prisente un triste tableau ici aussi bien qu'à 1sôus, et même à Kunaxa. V. Diodore, XVII, 35; Quinte-Curce, III, 11, 21; Xenophon, Anab. I, 10, 2.

Grèce (1). Ce fut seulement après la prise du camp persan que les contingents d'Elis et de Mantineia, qui ont pu faire partie des convois que la cavalerie persane empéchait de descendre des édilés du Kitheron, arrivérent pour la première fois sur le théatre de l'action. Mortifiés d'avoir perdu leur part dans le glorieux exploit, les nouveaux venus furent d'abord impatients de se mettre à la poursuite d'Artabaos; mais le commandant lacédemonien le leur défendit, et ils retournérent chez eux sans autre consolation que celle de bannir leurs généraux pour ne pas les avoir conduits plus promptement (2).

Il restait encore l'allié le plus puissant de Mardonios, la cité de Thèbes : Pausanias la somma onze jours après la bataille, demandant que les chefs médisant l'un fussent livrés, surtout Timègenidas et Attaginos. Voyant sa demande reponssée, il commença à battre les murs en brèche, et à adopter la mesure encore plus efficace de dévaster leur territoire, en faisant savoir aux Thébains que l'œure de destruction continuerait jusqu'à ce que ces chefs fussent livrés.

<sup>(1)</sup> Plutarque (De Malign. Herodot. p. 873; cf. Plut. Aristeid, c. 19 blame sévèrement Hérodote pour dire qu'aucun des Grees n'avait pris aucune part à la bataille de Platée, excepté les Lacédemoniens, les Tégéens et les Athéniens. L'orateur Lysias répète la même chose (Orat. Funeb. e. 9). Si cela était vrai (demande Plutarque), d'où vient que les inscriptions et les poésies du temps reconnaissent l'exploit comme accompli par toute l'armée grecque, Corinthiens et antres compris? Mais ces inscriptions ne contredisent pas réellement ce qui est affirmé par Hérodote. La bataille réelle ne fut livrée que par une partie de l'armée grecque collective : mais ce fut dans une grande mesure l'effet d'un hasard. Les autres étaient à un peu plus d'un mille de distance, et n'avaient que pendant un petit nombre d'heures occupé une par-

tie de la même ligne continue de position. De plus, si la bataille avait duri un peu plus longtemps, ils seraient venus à temps pour prêter un secouraréel. Aussi étaient-lis naturellement considérés comme ayant droit à partager la gloire du résultat entier.

ger a giorie un resultat entire.

retranger visitait Platés et voyait les
tombessux lacidiemoniens, bégéens et
tombessux lacidiemoniens, bégéens et
athéniens, mais pas me tombe de Corinthiens, ni d'Agginétes, etc., il demendalt saturribiemont commert il asmendalt saturribiemont commert il asmendalt saturribiemont commert il astombé dans la bataille, et il apprendi
alors qu'ille n'a sessitacient pas en réalide. De la le monti pour ces cités d'éridiel. De la le monti pour ces cités d'enide de la commercia d

<sup>(2)</sup> Hérodote, IX, 77.

Après vingt jours de peines et de résistance, les chefs finirent par faire la proposition suivante : dans le cas où Pausanias réclamerait péremptoirement leurs personnes et ne voudrait pas accepter une somme d'argent en échange, ils se livreraient volontairement comme le prix de la délivrance de leur pays. En conséquence, on entama une négociation avec Pausanias, et les personnes demandées lui furent remises, à l'exception d'Attaginos, qui trouva moyen de s'échapper au dernier moment. Ses fils, qu'il laissa derrière lui, furent livrés à sa place; mais Pausanias refusa d'y toucher, avec la juste remarque, qui dans ces temps était même généreuse (1), qu'ils n'étaient impliqués nullement dans le médisme de leur père. Timègenidas et les autres prisonniers furent amenés à Corinthe et immédiatement mis à mort, saus la moindre discussion ni forme de procès : Pausanias craignait que si l'on accordait quelque délai ou quelque délibération, leurs richesses et celles de leurs amis ne parvinssent à acheter des voix pour leur acquittement; - dans le fait, les prisonniers eux-mêmes avaient été amenés à se livrer en partie dans cette perspective (2). Il est à remarquer que Pansanias lui-même, quelques aunées après seulement, quand il fut condamné pour trahison, revint et se livra à Sparte avec le même espoir de pouvoir se racheter à prix d'argent (3). En réalité, son espérance se trouva décue, comme l'avait été auparavant celle de Timègenidas; mais le fait n'en mérite pas moins d'être signalé, comme indiquant l'impression générale, que les hommes principaux d'une cité grecque étaient ordinairement accessibles aux

<sup>(1)</sup> Voir, un peu plus haut dans ce chapitre, le traitement de l'épouse et des enfants du sénateur athénien Lykidas (Hérodote, 1X, 5). Cf. aussi Hérod. III, 116; IX, 120. (2) Hérodote, IX, 87, 88.

<sup>(3)</sup> Thucydide, I, 131. Καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν διαδολήν. Cf. Thucydide, VIII, 45, οù il dit que les triérarques et les généraux de la flotte

laoédemonionne et de la flotte alliée (tons excepté Hermokratis de Syracuse) requrent des prisents de Tisasphernés, pour trahir les intérêt et de leurs marins et de leur pays 1 et. 49 du mémo livre, au sujet du général lacédemonie. As productists Loury-failds et Pleistonaux sont consignés (Hérod. VI. 19: Thuere II. 21).

présents dans les affaires judiciaires, et que les individus supérieurs à cette tentation étaient de rares exceptions. l'aurai l'occasion d'insister sur ce peu de confignee réconnue que méritaient les principaux Grecs, quand j'en viendrai à expliquer le caractère extrèmement, populaire de la justice athénienne.

Y eut-il un vote positif rendu parmi les Grecs relativement au prix de la valeur à la bataille de Platée? On peut bien en douter, et le silence d'Hérodote va jusqu'à démentir un renseignement important de Plutarque, que les Athéniens et les Lacédæmoniens furent sur le point d'en venir à une rupture ouverte, chacun d'eux se crovant des droits au prix, - qu'Aristeides apaisa les Athéniens et les détermina à se soumettre à la décision générale des alliés, - et que les chefs mégariens et corinthiens s'arrangèrent pour éviter l'écueil dangereux en accordant le prix aux Platzens, proposition à laquelle accédèrent Aristeidès et Pausanias (1). Mais il paraît que l'opinion générale reconnaissait les Lacédæmoniens et Pausanias comme les plus braves parmi les braves, en voyant qu'ils avaient vaincu les meilleures troupes de l'ennemiet tué le général. En ensevelissant leurs guerriers morts, les Lacédæmoniens signalèrent pour une distinction particulière Philokyon, Poseidonios et Amompharetos le lochagos, dont la conduite dans le combat rachetait sa désobéissance aux ordres. Toutefois; il y avait un Spartiate qui les avait surpassés tous, - Aristodêmos, le seul survivant de la troupe de Léonidas aux Thermopylæ. N'ayant toujours depuis reçu que du mépris et des insultes de la part de ses concitoyens, cet homme infortuné avait pris la vie en dégoût, et à Platée il s'avança seul de sa place dans les rangs, accomplissant des actes de la valeur la plus héroïque et déterminé à regagner par sa mort l'estime de ses compatriotes. Mais les Spartiates refusèrent de lui accorder les mêmes honneurs funéraires que ceux que l'on rendait aux autres guerriers distingués qui

<sup>(1)</sup> Plutarque, Aristeides, c. 20; De Herodot, Maligu. p. 873.

avaient manifesté une hardiesse et une habileté exemplaires, toutefois sans témérité désespérée et sans tache antérieure telle, qu'elle du frendu la vie un fardeau pour eux. Une valeur subséquente pouvait être acceptée comme effaçant cette tache, mais elle ne pouvait suffire pour élever Aristodèmos au niveau des citoyens les plus honorés (1)

Bien que nous ne puissions croire l'assertion de Plutarque, que les Platæens recurent en vertu d'un vote général le prix de la valeur, il est certain qu'ils furent largement honorés et récompensés, comme étant les propriétaires de ce terrain sur lequel s'était accomplie la délivrance de la Grèce. La place du marché, centre de leur ville, fut choisie comme théatre pour le sacrifice solennel d'actions de graces, offert par Pausanias après la bataille à Zeus Eleutherios, au nom et en présence de tous les alliés assemblés. Les dieux et les héros locaux du territoire platæen, qui avaient été invoqués dans la prière avant la bataille et qui avaient accordé leur sol comme champ favorable aux armes grecques. furent appelés à participer à la cérémonie et à être les témoins aussi bien que les garants des engagements dont elle fut accompagnée (2). Les Plateens, rentrant dans leur ville que l'invasion persane les avait forcés d'abandonner, furent investis de l'honorable devoir de célébrer le sacrifice périodique en commémoration de cette grande victoire. aussi bien que de rendre des soins et d'accomplir un service religieux aux tombes des guerriers tués dans le combat. Comme aide qui les mit en état de remplir cette obligation, qui probablement aurait lourdement pesé sur eux à une époque où leur ville était à demi ruinée et leurs champs non eusemencés, ils recurent sur l'argent du butin la part considérable de quatre-vingts talents, qui fut employée en partie à construire et à orner un beau temple d'Athènè, - proba-

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 71, 72.

<sup>(2)</sup> Thucydide, 11, 71, 72. C'est aiusi que l'empereur remain Vitellius, eu visitant le champ de bataille de Bebria-

cum, où ses troupes avaient été récemment victorieuses, « instaurabat sacrum Dis loci » (Tacite, Hist. II, 70).

blement le symbole de relatjons renouvelées avec Athènes. Ils se chargèrent de rendre chaque année des honneurs religieux aux tombeaux des guerriers, et de célébrer tous les cinq ans la grande solennité publique des Eleutheria avec des luttes gymnastiques, analogues aux autres grands jeux de la Grèce (1). En considération de l'accomplissement de ces devoirs, et en outre de la sainteté du sol, Pausanias et tout le corps des alliés s'engagèrent par serment à garantir l'autonomie de Platée et l'inviolabilité de son territoire. C'était une émancipation de la ville délivrée du lien de la fédération becôtienne et de la suprématie imposante de Thèbes comme chef.

Mais l'engagement des alliés paratt avoir eu encore d'autres objets plus considérables que celui de protéger Platée ou d'établir des cérémonies commémoratives. La ligne défensive contre les Perses fut de nouveau jurée par eux tous, et rendue permanente. Une armée collective de 10,000 hoplites, de 1,000 hommes de cavalerie et de 100 trirèmes, en vue de faire la guerre, fut convenue et promise, le contingent de chaque allié étant spécifié. De plus, on désigna la ville de Platée comme lieu annuel d'assemblée où devalent se réunir chaque année des édputés de tous les alliés (2).

Cette résolution fut adoptée, dit-on, sur la proposition d'Aristeidés, dout il n'est pas difficile de reconnaître les motifs. Bien que l'armée persane eût essuyé une défaite signalée, personne ne savait à quelle époque elle pourrait de nouveau être rassemblée ou reuforcée. En effet, même plus tard, après que la défaite de Mykale eût êté connue, une nouvelle invasion des Perses était encore regardée comme

Thneydide, II, 71; Plutarque, Aristeidês, c. 19-21; Strabon, IX, p. 412; Pausanias, IX, 2, 4.

La fête des Eleutheria était célébrée le quatrième jonr du mois attique Boëdromion, jour dans lequel la bataille elle-même avait été livrée; tandis que la décoration annuelle des tombeaux,

et les cérémonies en l'honneur des morts s'accomplissaient le 16 du mois attique Marmaktèrion. K. F. Hermann (fottesdienstliche Alterhlimer der Griechen, ch. 63, note 9) a considéré ces deux célébrations commo si elles n'en faisaient qu'une.

<sup>2)</sup> Plutarque, Aristeidês, c. 21,

non improbable (1); et personne ne prévoyait alors cette . fortune et cette activité extraordinaires à l'aide desquelles les Athéniens organisèrent plus tard une alliance capable de réduire les Perses à la défensive. De plus, la moitié septentrionale de la Grèce était encore médisante, soit en réalité, soit en apparence, et de nouveaux efforts de la part de Xerxès pouvaient probablement maintenir son ascendant sur ces régions. Or, en admettant que la guerre recommençât, Aristeides et les Athéniens avaient le plus grand intérêt à se pourvoir d'une ligne de défense qui couvrirait l'Attique aussi bien que le Péloponèse, et à empêcher les Péloponésiens de se renfermer dans leur isthme, comme ils l'avaient fait auparavant. Profiter dans ce dessein du respect et de la reconnaissance de fraîche date qui liaient maintenant les Lacédæmoniens à Platée était une idée éminemment appropriée au moment, bien que l'élan subséquent et imprévu d'Athènes, combiné avec d'autres événements. empêchat à la fois l'alliance étendue et l'inviolabilité de Platée, projetées par Aristeidês, de s'effectuer (2).

(1) Thucydide, I, 90.

(2) C'est à cette assemblée générale et solennelle, tenue à Platée après la victoire, que nous pourrions probablement rapporter un autre vœu que mentionuent les bistoriens et les orateurs dn siècle snivant, si ce vœu n'était pas · d'une authenticité suspecte. Les Grecs, en promettant un attachement fidèle, et une conduite pscifique continue entre eux, et s'engageaut en même temps à frapper d'une dime les biens de ceux qui avaient médisé, firent vœn, dit-on, de ne réparer ni de rebâtir les temples que l'envahissent persan avait incen-diés ; mais de les laisser dans leur état à demi ruiné, comme monument de son sacrilége. Le voyagenr Pausanias (IX, 35, 2) vit même à sou époque quelquesuns des temples outragés et à demi brûlés près d'Athènes. Periklès, quarante ans après la bataille, essaya de convoquer une assemblée panhellénique à Athènes, dans le dessein de délibérer sur ce qu'on ferait de ces temples (Plutarque, Periklês, c. 17). Cependant Théopompe déclara que ce prétendu serment était une invention, bien que l'orateur Lykurgue et Diodore prétendent le rapporter mot à mot. Nous pouvons assurer sans crainte que le serment, tel qu'ils le donnent, n'est pas authentique; mais il se peut que le vœu de dimer ceux qui s'étaient joints vo-lontairement à Xerxès, vœn qu'Hérodote rapporte à une époque antérieure, lorsque le succès était donteux, ait été alors renouvelé au moment de la vietoire: V. Diodore, IX, 29; Lykurg. Cont. Leokrat. c. 19, p. 193; Polybe, IX, 33; lsokrate, Or. IV; Panegyr. c. 41, p. 74; Théopompe, Fragm. 167, 6d. Didot; Suidas, v. Δεκατεύειν; Cicéron, De Rep. 111, 9, et le commencement du promier chapitre de ce volume.

Le même jour que Pausanias et l'armée de terre des Grecs triomphaient à Platée, l'armement naval, sous Leotychides et hanthippos, était engagé dans des opérations à peine moins importantes à Mykale, sur la côte asiatique. Les commandants grecs de la flotte (où l'on comptait cent dix trirèmes), s'étant avancés aussi loin que Dèlos, craignirent de pou-ser plus à l'est, ou d'entreprendre des opérations offensives contre les Perses à Samos, pour délivrer l'Iônia, - bien que des envoyés ioniens, particulièrement de Chios et de Samos, eussent sollicité avec instance du secours tant à Sparte qu'à Dèlos. Trois Samiens, dont l'un se nommait Hegesistratos, vinrent assurer Leotychidès que leurs compatriotes étaient prêts à se révolter contre le despote Theomestor, que les Perses y avaient installé, aussitôt que la flotte grecque paraîtrait à la hauteur de l'île. Malgré d'expressifs appels à la communauté de religion et de race. Leotychides fut longtemps sourd à la prière; mais sa résistance céda graduellement devant les pressantes instances de l'orateur. Il n'était pas encore complétement déterminé. quand il demanda par hasard au Samien quel était son nom. A cette question, ce dernier répondit : " Hegesistratos, i. e., chef d'armée. . . J'accepte Hegesistratos comme présage (répliqua Leotychides, frappé du sens du mot), engage nous ta foi de nous accompagner, - que tes compagnons préparent les Samiens à nous recevoir, et nous irons sur-lechamp. » On échangea aussitôt des engagements, et tandis que les deux autres députés furent envoyés en avant pour disposer les affaires dans l'île, Hegesistratos resta pour conduire la flotte, qui fut, en outre, encouragée par dessacrifices favorables et par les assurances du prophète Deïphonos, pris à gages dans la colonie corinthienne d'Apollonia (1).

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 91, 92, 95; VIII, 132, 133. Le prophète de Mardonios à Platée se nommait Hegesistratos; et il n'en était probablement que plus estimé (Hérod. IX, 37).

Diodore dit que la flotte comprenait deux cent cinquante trirèmes (XI, 34). On trouvera curicuses et intéressantes les anecdotes relatives à l'apolloniate Euenios, père de Deiphonos

Quand ils atteignirent le Heræon, près de Kalami, dans Samos (1), 'et qu'ils se furent préparés à un engagement naval, ils découvrirent que la flotte ennemie s'était déià retirée de l'île pour se rendre au continent voisin. Car les commandants perses avaient été si découragés par la défaite de Salamis qu'ils n'étaient pas disposés à combattre de nonveau sur mer : nous ne connaissons pas le nombre de leurs vaisseaux, mais il se peut qu'une partie considérable de cette flotte consistat en Grecs ioniens, dont la fidélité était alors très-douteuse. Avant abandonné l'idée d'un comhat naval, ils permirent à leur escadre phénicienne de partir, et firent voile avec le reste de leur flotte vers le promontoire de Mykale, près de Milètos (2). Là ils étaient sous la protection d'une armée de terre de soixante mille hommes, commandée par Tigranès, - la principale espérance de Xerxès pour la défense de l'Iônia. On tira les vaisseaux sur le rivage, et on éleva pour les protéger un rempart de pierres et de pieux, tandis que l'armée de défense borda la côte et parut bien suffisante pour repousser une attaque du côté de la mer (3).

(Hérod. IX, 93, 94). Euenios, comme récompense du traitemêt injuste que lui avaient infligé ses concitoyens en lui ôtant la vue, avait reçu des dieux le don de prophétique des dieux velle famille prophétique, à cédé des Lamides, des Telliades, des Klytiades, etc.

(1) Herodote, IX, 96. Έπει δε έγενοντο της Σαμίης πρός Καλάμοισι, οι μέν αύτου δρμισάμενοι κατά τὸ Ἡραΐον τὸ ταύτη, παρεσκευάζοντο

Il n'est nullement certain que le Hereon désigné ici soit le temple célèbrequi était près de la ville de Samos (III, 80): les mots d'Hérodote semblent plutôt indiquer qu'il s'agit d'un autre temple de Hérê, dans quelque autre partie de l'Ièr. (2) Hérodote décrit la position des Perses par des indications topographiques couuses de ses lecteurs, mais qu'il ne nous est pas facile de détermiper:— Girson, Skolopoies, la chapelle de Démètre, bâtie par Philistos, un des premiers colons de Milètos, etc. (IX, 99). D'après le langage d'Hérodote, ile nom d'une ville aussi bien que d'une rièrire Eghoère pa, Abtenux VI, p. 311.)

Le promontoire oriental (esp. Possidioni de Samos datis féparé de Mykale seulement par sept stades (Strabon, XIV, p. 637), près de Pacdivoit où se trouvait Glanké (Thucyd. VIII, 79), — Selon des observateurs moderres, la distance est un pen plus d'un mille (I kil. 600 met). (Poppo, Proleg, ad Thucyd. vol. II, p. 465), (9) Hérolote, IX, 96, 97.

Il ne se passa pas longtemps avant que la flotte grecque arrivat. Désappointés dans leur intention de combattre par la fuite de l'ennemi qui avait abandonné Samos, les chefs avaient d'abord proposé soit de retourner chez eux, soit de se détourner pour se rendre à l'Hellespont; mais enfin ils furent persuadés par les envoyés ioniens de poursuivre la flotte ennemie et d'offrir de nouveau bataille à Mykale. En atteignant ce point, ils s'apercurent que les Perses avaient abandonné la mer, dans l'intention de combattre seulement sur terre. Les Grecs étaient devenus alors si hardis, qu'ils osèrent débarquer et attaquer l'armée de terre et l'armée navale combinées qu'ils avaient devant eux. Mais comme une grande partie de leurs chances de succès dépendait de la désertion des Ioniens, la première démarche de Leotychidès fut de copier la manœuvre employée antérieurement par Themistoklès, lors de la retraite d'Artemision, aux aiguades de l'Eubeca. Faisant voile tout près de la côte, il adressa, au moven d'un héraut à la voix retentissante, des appels véhéments aux Ioniens au milieu de l'ennemi pour les engager à la révolte; il comptait que, même s'ils ne l'écoutaient pas, il les rendrait du moins suspects aux Perses. Ensuite il débarqua ses troupes et les rangea, dans le dessein d'attaquer par terre le camp des Perses ; tandis que les généraux persans, surpris par cette manifestation hardie, et soupconnant, soit par cette manœuvre, soit par des preuves antérieures, que les Ioniens étaient en collusion secrète avec le général ennemi, firent désarmer le contingent samien, et ordonnèrent que les Milésieus se retirassent à l'arrière de l'armée. afin d'occuper les diverses routes dans la montagne menant au sommet de Mykale. - avec lesquelles ces derniers étaient familiers, vu qu'elles faisaient partie de leur propre territoire (1).

Servant, comme le faisaient ces Grecs de la flotte, loin de leurs foyers, et ayant laissé une puissante armée de Perses et de Grecs sous Mardonios en Bœctia, ils avaient naturel-

<sup>(1)</sup> Herodote, 1X, 98, 99, 104.

lement la plus grande crainte que ses armes ne fussent victorieuses et ne détruisissent la liberté de leur pays. Ce fut dans ces sentiments de sollicitude pour leurs frères absents qu'ils débarquèrent et se préparèrent à l'attaque de l'aprèsmidi. Mais c'était l'après-midi d'un jour à jamais mémorable, - le quatrième du mois boëdromion (à peu près notre septembre), 479 avant J.-C. Par une remarquable coïncidence, la victoire de Platée, en Bœôtia, avait été gagnée par Pausanias ce matin même. Au moment où les Grecs avaucaient pour charger, une Phêmê, ou messagère divine, vola dans le camp. Pendant qu'on voyait flotter un caducée de héraut, poussé au rivage par la vague occidentale, symbole de la transmission électrique à travers la mer Ægée, - la révélation soudaine, simultanée, irrésistible, frappa immédiatement les esprits de tous, comme si la multitude n'avait qu'une seule âme et un seul sentiment communs; elle leur apprit que, le matin même, leurs compatriotes, en Bœôtia, avaient remporté sur Mardonios une victoire complète. Aussitôt l'anxiété antérieure fut dissipée, et toute l'armée, pleine de joie et de confiance, chargea avec un redoublement d'énergie. Tel est le récit fait par Hérodote (1), et sans doute

(1) Hérodote, IX, 100, 101. 'lougu δέ σου ("Ελλησι) ούμη το έσέπτατο ές τό στρατόπεδον πάν, καὶ κηρυκήτον έφάνη έπὶ τῆς κυματωγής κείμενον ή δε φήμη διήλθε σφι ώδε, ώς οι Έλληνες την Μαρδονίου στρατιήν νικώεν έν Βοιώτίη μαχόμενοι. Δήλα δή πολλοίσι τεχμηρίσισί έστι τά θεία τών πρηγμάτων \* εί και τότε της αύτης ήμερης συμπιπτούσης του τε έν Πλαταιῆσι καί τοῦ ἐν Μυχάλη μέλλοντος έσεσθαι τρώματος, φήμη τοῖς Έλλησι τοίσι ταύτη ἐσαπίκετο, ώστε θαρσήσαι τε την στρατιήν πολλώ μάλλον, καὶ έθέλειν προθυμότερον κινδυνεύειν .... γεγονέναι δὲ νίκην των μετά Παυσανίεω Έλλήνων δρθώς σφι ή φήμη συνέδαινε έλθουσα το μέν γαρ έν Πλαταιζοι πρωί έτι της ημέρης έγίνετο . τό δὲ ἐν Μυκάλη, περί δείλην .... ήν δὲ

άβροδης σες πρίο την σύμγου (σαπιστής, στις, σότε περί αφτον αντόνιο ότις, τών Τέλληνων, πρί περί Μαρλονίος πενίση ή Ελλήν (Τε μενίστα το Αληδοίν αυτη σει Ισσίπτατο, μέλο Το τε και τεριστρο την προδολοότο το Ταπολο ποσεπλείο de Mardonius en Bestia, relativement às on intention de ture les Phoblems, se trouva inexacto (Herol J. N. 17).

Deux passages d'.Eschine (Cont. Timarch. c. 27, p. 57, et Do Fais. Legat. c. 45, p. 290) sont partienlièrement importants, comme servant à expliquer l'anciennes idée do \(\phi\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tild

universellement admis de son temps, quand les combattants de Mykale vivaient pour conter leur propre histoire.

sant une multitude de personnes à la fois, on les mettant toutes en monvement par un seul et même sentiment nnanime; - . la Vox Dei devenant la Vox populi. Il y avait à Athènes un antel consacré à Фири (Pausan, I, 17, 1); cf. Hesiode, Op. Di. 761; et la 'Ossa d'Homère, qui est essentiellement la même idée que Фиду: Iliade, 11, 93, Mera de apiato "Ogaa dediet 'Οτρύνους' Ιέναι, Διός άγγελος; de môme, Odvssée, I, 282, - opposée à un orateur hamain distinct ou quelqu'un qui instruit : - "He ric rot cinnet Βροτών, ή "Οσσαν ακούσης Έκ Διός, ήτε μάλιστα φέρει κλέος άνθρωποισι; et Odyss. XXIV, 412: 'Οσσα δ' άρ' άγγελος ώχα κατά πτόλιν ώχετο πάντη, Μνηστήρων στυγερόν θάνατον και κήρ ἐνέπουσα. Le mot κληδών est employé dans le même sens par Sophokle, Philokt, 255 : K)rčov a Smyrne avait des autels en qualité de déesse. Aristide, Or. Xl., p. 307, éd. Dindorf, p. 754 (V. Andokide, Do Mysteriis, c. 22, p. 64). Hérodete, dans lo passage qui nons occupé, les considère tontes deux comme identiques. - Cf. aussi Herodote, V, 72. Les denx mots sont employés aussi pour signifier un présage communique par quelque mot ou disconrs humain prononcé sans intention, mi dans ce cas particulier est considéré comme déterminé par l'intervention spéciale des dieux, pour l'instruction de quelque porsonne qui l'entend. V. Homère, Odyss. XX, 100; cf. aussi Aristoph. Aves, 719; Sophokle, Œdip: Tyr. 43 472 ; Xénoph, Sympos. c. 14, s. 48.

Les descriptions de Fama par Virgile, Eneid. IV. 176 seq., et d'Ovide, Metamorph. XII, 40 seq., sont plus diffuses et surchargées, s'éloignant de la simplicité de la conception grecque. Nous pouvons mentiouner, comme explications partielles de ce dont il s'agit ici, ces impressions soudaines, inexplicables, de terreur panique, qui par occasion coursient dans les anciennes armées ou multitudes réunies, et que l'ou supposait produites par Pan ou par les Nymplies, — dans le fait impressions sondaines, violentes et contagieuses de toute sorte, pon simplement de peur. Tite-Live, X, 28; · Victorem oquitatum velut lymphati-Cus terror dissipat. . IX, 27: . Milites, incertum ob quam causam, lymphatis similes ad arma discurrent. . en grac νυμφόληπτοι; ef. Polyen, IV, 3, 26, et une note instructive de Mützel, ad Quintum Curt. IV, 46, I (IV, 12, 14).

Mais je ne puis mieax expliquer cette idée que les Grecs déifiaient sous le nom de Φήμη, qu'en transcrivant un passage frappant de l'Histoire de La Révolution française, de M. Michelet. L'explication est d'antant plus instructive que le point de vue religieux, qui dans Hérodote est prédominant, - et qui, pour l'esprit croyant, fournit un commentaire extremement satisfaisant, - a disparu dans l'historien du dixneuvième siècle, et fait place à une description pittoresque du phénomène réel, d'une liante importance dans les affaires humaines; la sensibilité commune, l'inspiration commune et l'impulsion spontanée commune, dans une multitude, effacant pour le moment l'indivi-

dualité distincte de chaque homme.

M. Michelet se dispose à décrire cet événement à jamais mémorable, — la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789

(ch. 7, vol. 1, p. 105).

« Versailles, avoc un gonvernement organisé, un roi, des ministres, un général, une armée, n'était qu'hésitation, donte, incertitude, dans la plus complète anarchie moralo.

· Paris, bouleversé, délaissé de toute

De plus, il mentionne une autre de ces coïncidences que l'esprit grec saisissait toujours avec tant d'avidité : il y avait une chapelle de Demeter éleusienne, tout près du champ de bataille à Mykale, aussi bien qu'à Platée. Diodore et d'autres auteurs plus récents (1), qui écrivaient alors que les impressions du moment s'étaient effacées, et qu'on admettait moins facilement et moins littéralement les interventions divines, considèrent toute la chose comme si c'était

autorité légale, dans un désordre apparent, atteignit, le 14 juillet, ce qui moralement est l'ordre le plus profond, l'unanimité des esprits · I.e 13 juillet, Paris ne sougeait

qu'à se défendre. Le 14, il attaqua. · Le 13 au soir, il y avait encore des doutes, il n'y en ent plus le matin. Le soir était plein de troubles, de fureur désordonnée. Le matin fut lumiueux et

d'une sérénité terrible. · Une idée se lera sur Paris avec le jour, et tous virent la même lumière. Une lumière dans les seprite el dans chaque cour une voix : Va. et tu preudras la

· Cela était impossible, insensé, étrange à dire ... Et tous le crurent néanmoins. Et cela se fit.

Bastille!

· La Bastille, ponr être nne vieille forteresse, n'en était pas moins imprenable, à moins d'y mettre plusieurs jours et beauconp d'artillerie. Le penple n'avait en cette crise ni le temps ni les movens de faire un siège régulier. L'eût-il fait, la Bastille n'avait pas à craindre, ayant assez de vivres pour attendre un seconrs si proche, et d'immenses munitions de guerre. Ses murs de dix pieds d'épaisseur au sommet des tours, de trente et quarante à la base, pouvaient rire longtemps des bonlets; et ses batteries, à elle, dont le feu plongeait sur Paris, auraient pu en attendant démolir tont le Marais, tont le fanbourg Saint-Antoine,

. L'attaque de la Bastille ue fut un

acte unllement raisonnable. Ce fut ur acte de foi.

· Personne ne proposa. Mais tous crurent et tous agirent. Le long des rues, des quais, des ponts, des boulevards, la foule criait à la foule: - A la Bastille! à la Bastille. Et dans le tocsin qui sonnait, tous entendaient: - A la Bastille.

« Personne, je le répète, ne donne l'impulsion. Les parleurs du Palais-Royal passèreut le temps à dresser une liste de proscription, à juger à mort la reine, la Polignac, Artois, le prévôt Flesselles, d'antres encore. Les noms des vaingneurs de la Bastille n'offrent pas un seul des faiseurs de motions. Le Palais-Royal ne fut pas le point de départ, et ce p'est pas non plus an Palais-Royal que les vainoneurs ramenèrent les dépouilles et les prisonniers. · Eurore moins les électeurs qui sié-

genient à l'Hôtel-de-Ville enrent-ils l'idée de l'attaque. Loin de là, pour l'empécher, pour prévenir le carnage que la Bastille pouvait faire si aisement, ils allèrent jusqu'à promettre au gouverneur que, s'il retirait ses eanons, on ne l'attaquerait pas. Les électeurs ne trahissaient pas, comme ils en farent acenses; mais ils n'avaient pas la foi.

· Qul l'eut? Colni qui eut aussi le dévouement, la force, pour accomplir sa foi. Qui? Le peuple, tout le monde, (1) Diodore, XI, 35; Polyen, 1, 33. Justin (II. 14) est étonné en rapportant · tantam famæ velocitateri. ·

une nouvelle mise à dessein en circulation par les généraux en vue d'encourager leur arméé.

Les Lacédæmoniens, à l'aile droite, et la partie de l'armée qui était à leur côté avaient devant eux un sentier difficile, traversant un terrain montueux et un ravin: tandis que les Athéniens, les Corinthiens, les Sikvoniens et les Træzéniens, et la gauche de l'armée, marchant seulement le long de la plage, entrèrent beaucoup plus tôt en lutte avec l'ennemi, Les Perses, comme à Platée, employèrent leurs gerrha ou boucliers d'osier, plantés dans le sol au moyen de piques, comme parapet, et de derrière ils déchargeaient leurs flèches; ils firent une vigoureuse résistance pour empêcher que ce rempart ne fût renversé. FinaJement, les Grecs réussirent à le démolir ; ils refoulèrent l'ennemi dans l'intérieur de la fortification, où il s'efforca en vain de se maintenir contre l'ardeur de ceux qui le poursuivaient et qui s'ouvrirent un chemin presque avec les défenseurs. Même quand ce dernier boulevard fut emporté, et que les alliés persans eurent fui, les Perses indigènes continuèrent la lutte avec uue bravoure encore entière. Sans expérience de la ligne et de la manœuvre et n'agissant qu'en petites troupes (1), avec les désavantages de l'armure tels qu'on les avait cruellement sentis à Platée, ils soutinrent une lutte inégale avec les hoplites grecs, et ce ne fut que quand les Lacédæmoniens avec l'autre moitié de l'armée arrivèrent pour se réunir à l'attaque, qu'ils renoncèrent à la défense comme désespérée. La révolte des Ioniens dans le camp donna le dernier coup à cette défaite ruineuse. D'abord les Samiens désarmés, ensuite d'autres Ioniens et Æoliens, enfin les Milésiens, qui avaient été postés pour garder les défilés sur les derrières, - non-seulement désertèrent, mais encore prirent une part active à l'attaque. Les Milésiens particulièrement, auxquels les Perses avaient confié le soin de les conduire sur les hauteurs de Mykale, les menèrent par de

<sup>(1)</sup> Ηέτοdote, ΙΧ, 102, 103. Οὖτοι ἐὲ ΄ χοντο τοῖσι αἰεὶ ἐς τὸ τείχος ἐσπίπτουσι Πέρφαι), κατ' δλίγους γινόμενοι, ἐμά- Έλλήνιαν.

fausses routes, les jetèrent dans les mains de ceux qui les poursuivaient, et finirent par les assaillir eux-mêmes. Un nombre considérable de Persans indigènes, avec les deux généraux de l'armée de terre, Tigranès et Mardontès, périrent dans cette désastreuse bataille : les deux amiraux persans. Artayntès et Itamithrès, échappèrent, mais l'armée fut dispersée sans retour, tandis que tous les vaisseaux qui avaient été tirés sur le rivage tombèrent entre les mains des assaillants, et furent brûles. Mais la victoire des Grecs ne fut pas remportée sans une grande effusion de sang. A l'aile gauche, sur laquelle était tombé le fort de l'action, un nombre considérable d'hommes furent tués, particulièrement des Sikvoniens, avec leur commandant Perilaos (1). Les honneurs de la bataille furent décernés, d'abord aux Athéniens, ensuite aux Corinthiens, aux Sikvoniens et aux Træzéniens, les Lacédæmoniens ayant fait relativement peu de chose. Hermolykos l'Athénien, célèbre pankratiaste, fut le guerrier le plus distingué pour des faits d'armes individuels (2).

L'armée persane dispersée, la partie du moins qui avait d'abord trouvé abri sur les hauteurs de Mykale, fut emmenée de la côte sur-le-champ et dirigée sur Sardes, sous le commandement d'Artavntès, auquel Masystès, le frère de Xerxès, fit d'amers reproches pour cause de làcheté dans la récente défaite. Le général fut enfin rendu si furieux par une répétition de ces insultes, qu'il tira son cimeterre et aurait tué Masystès, s'il n'en avait été empêché par un Grec d'Halikarnassos nommé Xenagoras (3), que Xerxès récompensa en lui donnant le gouvernement de Kilikia. Xerxès était encore à Sardes, où il était toujours resté depuis son

(2) Hérodote, 1X, 105,

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 104, 105. Diodore (XI, 36) semble suivre d'autres autorités qu'llérodote; son exposé varie dans bien des détails, mais il est moins probable.

Hérodote ne spécifie les pertes d'aucun côté, ni Diodore celles des Grecs;

mais ee dernier dit que quarante mille Perses alliés furent tués.

<sup>(3)</sup> Hérodote, IX, 107: Je ne sais si nous pouvous supposer qu'Hérodote ait appris ce fait de son concitoven Xena-

retour, et où il s'éprit de l'épouse de son frère Masyatès. Les conséquences de sa passion l'éguèrent à cette femme infortunée des souffrances trop tragiques pour ètre décrites, infligées par ordre de sa propre reine, la jalouse et sauvage Amèstris (1). Mais il n'avait pas d'autre armée prête à être envoyée à la côte, de sorte que les cités grecques, même sur le continent, furent pour le moment délivrées de fait de la suprématie des l'erses, tandis que les Grocs insulaires étaient dans un état de sécurité plus grande encota

Les commandants de la flotte grecque victorieuse, avant pleine confiance dans leur pouvoir de défendre les îles, admirent volontiers les Samiens, les Lesbiens, les habitants de Chio et les autres insulaires, jusque-là sujets de la Perse, à la protection et aux engagements réciproques de leur alliance. Nous pouvons présumer que les despotes Strattis et Theomèstor furent chassés de Chios et de Samos (2). Mais les commandants péloponésiens hésitèrent à garantir la même autonomie assurée aux cités continentales, que l'on ne pouvait soutenir contre la grande puissance de l'intérieur sans des efforts incessants aussi bien que ruineux. Néanmoins, ne supportant pas l'idée d'abandonner ces Ioniens continentaux à la merci de Xerxès, ils firent l'offre de les transporter dans la Grèce européenne et de leur faire place en chassant les Grecs mêdisant de leurs ports maritimes. Mais cette proposition fut aussitôt rejetée par les Athéniens, qui ne permettaient pas que des colonies établies dans l'origine par eux-mêmes fussent abandonnées, ce-qui porterait atteinte à la dignité d'Athènes comme métropole (3). Les Lacédæmoniens s'empressèrent de se rendre à

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 108-113. Il rapporte l'histoire dans tous ses détails : elle fait connaître d'une manière frappante et pénible l'intérieur d'un palais royal en Perse.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VIII, 132.(3) Hérodote, IX, 106; Diodore, XI,

<sup>37.</sup> Ce dernier représente les Ioniers

et les .Eoliens comme ayant réellement consenti à passer dans la Grèce européenne; et dans le fait, les Athéniens enx-mêmes comme ayant d'abord conseut, bien que ceux-ci s'en repentispent dans la suite et s'opposassent au projet.

cette objection et furent contents, selon toute probabilité, de trouver des raisons honorables pour renoncer à un projet de dépossession en masse éminemment difficile à exécuter (1), — d'être toutefois en même temps délirrés d'obligations onéreuses à l'égard des Ioniens, et de charger Athènes soit de les défendres, soit de la honte de les abandonner. Ainsi fut prise la première mesure, que nous verrons bientôt suive d'autres, qui devait donner à Athènes un ascendant séparé et des devoirs séparés à l'égard des Gress asiatiques, et introduire d'abord la confédération de Delos, — puis l'empire maritime athénien.

De la côte de l'Iônia, la flotte grecque fit voile vers le nord de l'Hellespont, surtout à la prière des Athéniens, et dans le dessein de détruire le pont de Xerxès. Car les renseignements des Grecs étaient si imparfaits qu'ils crovaient ce pont encore solide et en état passable (en septembre 479 avant J.-C.,) bien qu'il eût été détruit et rendu inutile à l'époque où Xerxès franchit le détroit dans sa retraite, dix mois auparavant (vers novembre 480 av. J.-C.) (2). Informés, à leur arrivée à Abydos, de la destruction de ce pont, Leotychidès et les Péloponésiens retournèrent chez eux sur-le-champ; mais Xanthippos, avec l'escadre athénienne, résolut de rester et de chasser les Perses de la Chersonèse de Thrace. Cette péninsule avait été en grande partie une possession athénienne pendant l'espace de plus de quarante ans, depuis l'établissement primitif du premier Miltiades (3) jusqu'à la répression de la révolte ionienne, bien que pendant une partie de ce temps elle eut été tributaire de la Perse. Dèpuis

<sup>(1)</sup> Ces transplantations de populations en masse d'un continent à un autre ont tonjours été plus on moins dans les habitudes des despotes orientaux, des Perses dans l'antiquité, et des Tures dans des temps plus modernes. Pour nœ réunion d'Estat librés comme les Grecs, elles doivent avoir été impraticables.

Voir von Hammer, Geschichte des

Osmannischen Reichs, v. I, liv. VI, p. 251, ponr les migrations foroces de populations d'Asie en Enrope ordonnées par le sultan turc Bajazet (1390-1400 de l'ère obrétienne).

<sup>(2)</sup> Hérodote, VIII, 115, 117; IX, 106, 114.

<sup>(3)</sup> V. tome V, ch. 12; tome VI, wh. 3 et 4 de cette Histoire,

la fuite du second Miltiades jusqu'au moment où Xerxes fut chassé de la Grèce (493-480, av. J.-C.), période pendant laquelle on ne put résister au monarque persan rempli de haine contre Athènes, aucun citoyen athénien ne trouva sûr d'y vivre. Mais maintenant l'escadre athénienne de Mykale était naturellement impatiente de rétablir l'ascendant d'Athènes et de reprendre les biens des citovens athéniens de la Chersonèse. Probablement un grand nombre des principaux personnages, et en particulier Kimôn, fils de Miltiades, avaient là des possessions étendues à recouvrer, comme Alkibiades en eut dans la suite, avec des forts particuliers à lui appartenant (1). A ce motif pour attaquer la Chersonèse, on en peut ajouter un autre, - l'importance de son produit en blé, aussi bien que d'un passage libre par l'Hellespont pour les vaisseaux de blé se rendant de la Propontis à Athènes et à Ægina (2). Telles furent les raisons qui engagèrent Xanthippos' et les principaux Athéniens, même sans la coopération des Lacédæmoniens, à entreprendre le siége de Sestos, - la place la plus forte de la péniusule, la clef du détroit et le centre dans lequel toutes les garnisons persanes du voisinage, de Kardia et d'ailleurs, s'étaient réunies sous Œobazos et Artayktès (3). .

Les habitants grees de la Chersonése se joignirent avec empressement aux Athéniens pour chasser les Perses qui, pris complétement à l'improviste, avaient été forcés de se jeter dans Sestos sans fonds de provisions ni moyens de se défendre longtemps. Mais de tous les habitants de la Chersonèse, les plus ardents et les plus exaspérés turent ceux d'Elmos, — la ville la plus méridionale de la péninsule, célèbre par son tombeau, son temple et son bois sacré du héros Protesilaôs, qui figurait dans la légende troyenne comme le

<sup>(1)</sup> Xénophon, Hellen. 1, 5, 17. Tá tavrot rátya. (2) Hérodote, VII, 147. Sehol. ad Avistonhon, Fountair 269

Aristophan, Equites, 262.
Pour expliquer l'importance qu'A-

thènes attachait à commander l'Helles-

pont, V. Démosthène, De Fais. Legat. c. 59.

<sup>(3)</sup> Hérodote, IX, 114, 115. Σηστόν — φρούριον καὶ φυλακήν τοῦ παντός Έλλεσπόντου. — Thueyd. VIII, 62: ef. Xénophon, Hellen. II, 1, 25.

guerrier de l'armée d'Agamemnou le plus empressé de s'élancer sur le rivage, et comme la première victime de la lance d'Hektôr. Le temple de Protesilaos, placé en vue sur le rivage de la mer (1), était un théâtre de culte et un but de pèlerinage non-seulement pour les habitants d'Æleos, mais encore pour les Grecs voisins en général, au point qu'il avait été enrichi d'abondantes offrandes votives et probablement de dépôts placés comme en un lieu sûr. - argent. coupes d'argent et d'or, objets d'airain, robes et divers antres présents. Le bruit courait que, quand Xerxès franchissait l'Hellespont pour se rendre en Grèce, Artayktès, avide de toutes ces richesses et sachant que le monarque ne permettrait pas sciemment que le sanctuaire fût dépouillé, lui présenta une requête artificieuse : « Maltre, il v a ici la maison d'un Grec qui, en envahissant ton territoire, a trouvé sa juste récompense et a péri : donne-moi, je te prie, sa maison, afin que l'on apprenne dans l'avenir à ne pas envahir ta terre, " - tout le sol de l'Asie étant regardé par les monarques persans comme leur possession légitime, et Protesilaos avant été dans ce sens leur agresseur. Xerxès interpréta la requête littéralement, et, sans songer à demander qui était l'envahisseur, il consentit; alors Artayktès, pendant que l'armée était engagée dans sa marche vers la Grèce. dépouilla le bois sacré de Protesilaos et emporta tous les trésors à Sestos. Il ne fut pas content qu'il n'eût outragé encore plus le sentiment grec : il fit entrer du bétail dans le bois, le laboura et l'ensemenca, et profana même, dit-on, le sanctuaire en le visitant avec ses concubines (2). De tels actes étaient plus que suffisants pour soulever la plus forte antipathie contre lui parmi les Grecs de la Chersonèse, qui arrivèrent alors en foule pour renforcer les Athéniens et le bloquèrent dans Sestos. Après un siége d'une certaine longueur, le fonds de provisions de la ville vint à manquer, et

<sup>(1)</sup> Thucyd. VIII, 102.
(2) Hérodote, IX, 116; of. I, 4. Άρταθατητ, ἀνήρ Πέρσης, δεινός δὲ καὶ ἀτάσθαλος · δς καὶ βασιλέα ἐλαύνοντα

έπ' Άθήνας έξηπάτησε, τὰ Πρωτεσίλεω τοῦ Τρίκλου χρήματα έξ Έλαιούντος ὑσελόμενος, Cf. Hérod. II; 64.

la famine commença à se faire sentir parmi la garnison qui néanmoins tint encore, au pirx d'expédients et de souffrances pénibles, jusqu'à une époque avancée de l'automne, où la patience même des assiegeants athéniens était tout près d'être épuisée. Ce fut avec difficulté que les chefs réprimèrent le désir de retourner à Athènes qui se manifesta dans leur camp avec des cris

L'impatience avant été apaisée, et les marins retenus.ensemble, le siège fut pousse sans relache, et les privations de la garnison ne tardèrent pas à devenir intolérables; de sorte qu'Artayktès et Œobazos furent à la fin réduits à la nécessité de se faire descendre avec un petit nombre de compagnons d'un point du mur qui était imparfaitement bloqué. Œobazos arriva jusqu'en Thrace, où cependant il fut pris par les indigènes Absinthiens et offert en sacrifice à leur dieu Pleistôros. Artavktês s'enfuit vers le nord, le long des rivages de l'Hellespont; mais il fut poursuivi par les Grecs, et fait prisonnier près d'Ægospotami, après une vigoureuse résistance. Il fut amené chargé de chaînes avec son fils à Sestos qui, immédiatement après son départ, avait été livrée avec empressement par ses habitants aux Athéniens. Ce fut en vain qu'il offrit une somme de cent talents comme compensation au trésor de Protesilaos, et une autre somme de deux cents talents aux Athéniens comme rancon personnelle pour lui-même et son fils. Si profonde était la colère inspirée par ses insultes faites au terrain sacré, que le commandant athénien Xanthippos et les citovens d'Elæos dédaignèrent tout se qui n'était pas une expiation personnelle. sévère et même cruelle pour l'outrage fait à Protesilaos, Artayktès, après avoir vu d'abord son fils lapidé, sons ses yeux, fut suspendu à une planche élevée, dressée dans ce dessein, et laissé jusqu'à ce que mort s'ensuivit à l'endroit où avait été établi le pont de Xerxès (1). Il v a dans cette

<sup>(1)</sup> Hérodote, IX, 118, 119, 120. Οι αύτοῦ τεῦ στρατηγοῦ ταύτη ὁ νόος γὰρ Έλλαιούστοι τιμορβοντες τῷ Πρωτεσιοῦλεφ ἐλδυντό μεν καταγραφήναι και το δερεκοῦλειος και το και το δερεκοῦλειος με καταγραφήναι και το δερεκοῦλειος με το δερεκοῦλειος

conduite quelque chose d'un caractère plutôt oriental que grec : il n'est pas dans la nature grecque d'aggraver la mort par des préliminaires artificiels et prolongés.

Après la prise de Sestos, la flotte athénienne retourna chez elle avec son butin, vers le commencement de l'hiver, sans omettre d'emporter les vastes câbles du pont de Xerxès, qu'on avait pris dans la ville, comme trophée pour orner l'akropolis d'Athènes (1).

(1) Hérodote, IX, 121. Ce doit être soit à l'armement grec combiné de cette année, soit à celui de l'année précédente, que Plutarque doit vonloir appliquer sa célèbre histoire relative à la proposition avancée par Themisteklês et condamnée par Aristeides (Plutarque Themistoklês, c. 20; Aristeidês, c. 22). Il nous dit que la flotte grecque était rassemblée entière pour passer l'hiver dans le port thessalien de Pagase, quand Themistokles forma le projet de brûler tous les autres vaisseaux grets, excepté ceux des Athéniens, afin qu'aucune ville, si ce n'est Athènes, n'eût d'armée navale, Themistoklês (nous dit-il) donna à entendre au penple qu'il avait à communiquer une proposition très-avantageuse à l'État, mais qu'elle ne ponvait être annoncée ni discutée publiquement ; qu'alors le penple le pria de la faire connaître en particulier à Aristeides, Themistoklûs le fit; et Aristeides dit aux Atbéniene que le profit était à la fois éminemment avantageux, et non moins éminemment injuste. A ces mots, le peuple y renonça sur-lechamp, sans demander ce que c'était.

En considérant la grande célébrité qu'a obtenue cette histoire, il était nécessaire d'y faire quelque allusion, bien qu'elle ait cessé d'être admise comme fait historique. Elle est tout à fait incompatible avec le récit d'Hérodote, aussi bien qu'avec tontes les conditions du temps. Pagasæ était Thessalienne, et comme telle, hostile à la flotte grecque plutôt que favorable. La flotte paralt n'y avoir jamais été; de plus, nous pouvons ajouter qu'à preudre les choses telles qu'elles étaient alors, quand la crainte inspirée par la l'erse durait encore, les Athéniens auraient perdu plus qu'ils n'auraient gagné à brûler les vaisseanx des antres Grecs, de sorte qu'il n'était pas très-vraisersblable que Themistoklês conçût le projet, ni qu'Aristeides le présentat dans les termes qu'on lui prête.

L'histoire est probablement l'invention de quelque Grec do l'école platonique qui désirait opposer la justice à l'esprit de rase, et Aristeidés à Themistoklès, — anssi bien qu'accorder en même temps un éloge à Athènes dans les jours de sa gloire.

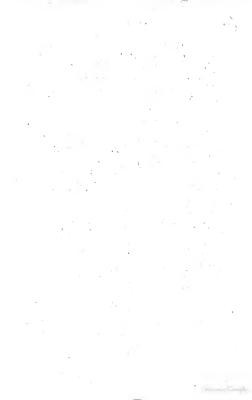

## CHAPITRE IV

ÉVÉNEMENTS EN SICILE JUSQU'A L'EXPULSION DE LA DYNASTIE GÉLONIENNE ET A L'ÉTABLISSEMENT DE GOUVERNEMENTS POPULAIRES.

Agrigente et Gela supérieures à Syraense antérieurement à 500 avant J.-C. -Phalaris, despote d'Agrigente. - Syracuse en 500 avant J.-C. - Gonvernement oligarchique sous les Gamori ou descendants privilégiés des premiers colons propriétaires; - le Dêmos; - les Kyllyrii ou Serfs. - Premiers gouvernements des cités grecques en Sicile; - oligarchies primitives renversées dans bien des endroits par des despotes; - tentative de colonie faito par le prince spartiate Doriens, - 505 avant J.-C. environ. - Kleandros, despote de Gela. - 500 avant J.-C. environ. - Première élévation de Gelôn et d'Ænesidêmos an service de ce despote. - Têlinês, le premior homme marquant parmi les ancêtres de Gelon. - Gelon; - il avait un haut commandement dans les mercenaires d'Hippokratês, despote de Gela. - Sort de la ville ionienne de Zanklê, plus tard Messine; - elle est prise par les Samiens; - conduite d'Hippokratês. -Hippokrates remporte la victoire sur les Syracusains :- il prend Kamarina, -- il meurt. — Gelôn devient despote de Gela à sa place. — 491 avant J.-C. — Grandeur de Gelôn; - il devient mattre de Syracuse; - il transporte le siègo de son pouvoir de Gela à Syracuse. - Conquête de diverses villes sicilieunes par Gelôn; - il transporte l'oligarchie à Syracuse et vend les gens du Dêmos comme esclaves. - Accroissement du pouvoir et de la population de Syraouse sous Gelôn; elle devient la première ville de la Sicile. - Puissance de Gelôn an moment où les ambassadeurs de Sparte et d'Athènes viennent réclamer son aide. - 481 avant J.-C. - Plans de Gelon pour fortifier Phellénisme sicilien contre les intérêts barbares de l'île. - Des ambassadeurs spartiates et athéniens s'adressent à Gelôn. - Sa réponse. - 480 avant J.-C. - Invasion carthaginoise en Sicile simultanée avec l'invasion de la Grèce par Xerxes. - L'armée carthaginoise sous Hamilkar assiége Himera; - bataille d'Himera; - victoire complète gagnée sur eux par Gelôn. - Suprématie de Gelôn en Sicile; - il accorde la paix aux Carthaginois, - Condnite de Gelôn à l'égard des Grees confédérés qui étaient en lutte contre Xerxês. - Nombreux prisonniers faits à la bataille d'Himera et répartis dans les cités siciliennes; - prospérité de ces villes, surtout d'Agrigente. - Mort et obsèques de Gelôn. - Nombre de nouvenux citoyens que Gelôn introduisit à Syracuse. - 478 avant J.-C. - Hierôn. frère et successeur de Gelon à Syracuse, - jaloux de son frère Polyzèles, - dur comme maître. - Querelle entre Hieron de Syracuse et Théron d'Agrigente apaisée par le poète Simonide. - Sévère traitement infligé par Thêron aux habitants d'Himera. - Pouvoir et exploits de Hierôn, - contre les Carthaginois et les Tyrrhéniens, - contre Anaxilaos; - il fonde la cité d'Ætna. -Nouvelle transplantation en masse d'habitants. - Compliments de Pindare. -Mort d'Anaxilaos de Rhegium et de Théron d'Agrigente. - Thrasydreos, fils de Thêron, règne à Agrigente et à Hinzera. - Son gouvernement éruel. - Il est défait par Hieron et chassé, - Grande paissance de Hieron, après la défaite de Thrasydeos. - Sa mort. - 467 avant J.-C. - Thrasybonios, frère et successeur de Hieron, - Disputes entre les membres de la famille gélouienne. -Cruantés et impopularité de Thrasyboulos. - Soulèvement contre lui à Syracuse. - 465 avant J.-C. - Expulsion de Thrasyboulos et extinction de la dynastie gélonienne. - Gouvernements populaires établis dans toutes les villes sioiliennes. - Confusion et disputes produites par le nombre des nonvenux citoyens et des mercenaires établis à demenre par les princes géloniens. - Dissensions intestines et combats à Syracuse. - Défaite des Géloniens. - Syracuse adopte nn gouvernement populaire. - Désordres dans d'autres villes siciliennes nés du retonr d'exilés qui avaient été dépossédés sons la dynastie gélonienne. -Katane et Etna. - Congrès général et compromis. - Les exilés sont pourvus. - Kamarina rétablie comme cité autonome séparée. - Sentiment réactionnaire contre l'ancien despotisme et en faveur du gouvernement populaire, à Syracuse et dans les autres cités. - Grecs italiens; - défaite destructive des habitants de Tarente et de Rhegium.

J'ai déjà mentionné, dans le quatrième chapitre du cinquième volume de cette Histoire, la fondation des colonies grecques en Italie et en Sicile, avec de fait général que dans le sixieme siècle avant l'ère chrètienne, elles étaient au nombre des cités les plus puissantes et les plus florissantes du nom hellénique. Au delà de ce fait général, nous trouvons peu de renseignements sur leur histoire.

Bien que Syracuse, après être tombée dans les mains de Gelôn, vers 485 avant J.-C., fût devenue la ville la plus puissante de la Sici e, dans le siocle précédent Gela et Agrigente, sur le côté méridional de l'Ile, lui avaient été espendant supérieures. La dernière, peu d'années après sa fondation, tomba sous la domination de l'un de ses propres citoyens nommé Phalaris, despote énergique, belliqueux et cruel. Exilé d'Astypakra, près de Rhodes, mais riche, et l'un des premiers colons d'Agrigente, il prit ses dispositions pour se faire despote vers l'an 570 avant J.-C. Il avait été nonmé à l'un des principaux postes de la ville; et comme il avait entrepris d'elever à ses frais un temple à Zeas Policus dans l'akropolis (comme les Alkun-ômides athéniens recons-

truisirent le temple incendié de Delphes), il obtint l'autorisation sous ce prétexte d'y réunir un nombre d'hommes considérable : il les arma, et il profita de l'opportunité d'une fête de Dêmêtêr pour les tourner contre le peuple. On dit qu'il fit beaucoup de conquêtes sur les petites communautés sikanes du voisinage; mais on mentionne ses exactions et ses cruautés à l'égard de ses propres sujets comme le trait le plus saillant qui le caractérise, et son faureau d'airain est devenu l'objet d'un souvenir impérissable. Cette machine était creuse et suffisamment grande pour contenir à l'intérieur une ou plusieurs victimes, destinées à périr dans · les tortures quand le métal était chauffé; les gémissements des patients enfermés dans les flancs de l'animal passaient pour être ses beuglements. L'artiste se nommait Perillos, et ce fut lui, dit-on, qui y fut brûlé le premier par ordre du despote. Malgré la haine qu'il encourut ainsi. Phalaris sut conserver son pouvoir despotique pendant seize ans; à la fin de cette période, un soulèvement général du peuple, dirigé par un des principaux personnages nommé Telemachos, mit fin et à son règue et à sa vie (1). Telemaches devint-il despote ou non, c'est un point sur lequel nous n'avons aucun . renseignement; soixante ans plus tard, nous trouvons son descendant Theron établi en cette qualité.

<sup>(1)</sup> Tont ce qui a jamais été dit sur Palairia est mentionné et discenté dans la savante et ingéuieus dissertation de Bentley sur les lettres de Phalairis : ef. aussi Seyffert, Akragas und sein tiehite, p. 57-61, qui expendant traite les l' prétendans lettres de Phalaris woo plus de considération que les lecteurs du docteur Bentley no seront en général disposés à leur en accorder.

L'histoire du taureau d'airain de Phalaris semble fondée sur des preuvos suffisantes; il est mentionné expressément par Pindare; et le taureau luimême, après avoir été emporté à Cârthage, quand les Cârthaginois prirent Agrigente, fut reudu aux Agrigentina

par Scipion, lorsqu'il prit Carthage, V. Aristote, Polit. V, 8, 4; Pindaro, Pyth. I, 185; Polybe, KII, 25; Diodore, XIII, 90; Cicéron, in Verr. IV, 33.

Il ne paratt pes que Tincéo nut rédilempnt en question la rédisé, historique de taureau de Fladaria, dien qu'en aissapporé pie resultant que de Aureau qu'en rapport per de Aureau qu'en construit de su de Aureau qu'en construit de su de Aureau qu'en construit de su de la construit de cast par la solten tende à de principal de cast; cart il dais conicités de la cast, la cast, cart il dais conicités de la cast, la cast, par la distant de la crevint a Agriguette qu'aprà 148 avant J.-C.-V. nue aute de Bookh sur les Scholies de Findare, Park J. 188.

Ce fut vers l'époque de la mort de Phalaris que les Syracusains conquirent leur colonie révottée de Kamarina (au sud-est de l'île entre Syracuse et Gela), chassèment ou dépossédèrent les habitants et reprinent le territoire (1). A l'exception de cette circonstance accidentelle, nous sommes sans renseignements au sujet des cités siciliennes jusqu'à une époque un peu antérieure à 500 ans avant J.-C., précisément au moment où la guerre entre Krotôn et Sybaris avait détruit la puissance de cette denvière ville, et où le despotisme des Pisistratides à Athènes avait fait place à la constitution démocratique de Kleisthenès.

Les premières formes de gouvernement chez les Grecs. siciliens, comme au sein des cités de la Grèce propre dans le premier age historique, paraissent avoir été toutes oligarchiques. Nous ne savons pas avec quelles modifications particulières elles furent maintenues; mais probablement elles ressemblaient plus ou moins à celle de Syracuse, où les Gamori (ou riches propriétaires descendant des premiers chefs fondateurs de la colonie), possédant de vastes propriétés foncières labourées par une nombreuse population de Sikels. serfs appelés Kyllyrii, formaient les citoyens ayant droit à ce titre. - qui choisissaient parmi eux les magistrats et les généraux; tandis que le Dèmos, ou hommes libres non privilégiés, comprenait d'abord les petits cultivateurs propriétaires qui vivaient, grâce au travail manuel et sans esclaves, de leurs propres terres ou jardins, puis les artisans et les marchands. Dans le cours de deux ou de trois générations, bien des individus de la classe privilégiée étaient tombés dans la pauvreté, et se trouvaient plutôt presque au niveau des non privilégiés; tandis que tels membres de ces derniers qui pouvaient s'élever à l'opulence n'étaient pas pour cette raison admis dans le corps privilégié. Ici se trouvait ample matière à mécontentement. Des chefs ambitieux, souvent membres eux-mêmes de ce dernier corps, se mirent à la

<sup>(1)</sup> Thucydide, VI, 5; Schol. ad Pindar. Olymp. V, 19: cf. Wesseling ad Diodor. XI, 76.

tête de l'opposition populaire, renversèrent l'oligarchie, et se firent despotes : la démocratie, à cette époque, n'étant guère connue quelque part en Grèce. Le fait général de ce changement, précédé par des dissensions violentes survenues par occasion dans la classe privilégiée elle-même (1), est tout ce qu'il nous est permis de savoir, sans les circonstances propres à le modifier qui ont dù l'accompagner dans chaque cité séparée. Vers l'an 500 avant J.-C., ou près de cette époque, nous trouvons Anaxilaos despote à Rhegium, Skythês à Zanklê, Têrillos à Himera, Peithagoras à Sélinonte, Kleandros à Gela, et Panætios à Leontini (2). Ce fut vers l'an 509 avant J.-C. que le prince spartiate Dorieus conduisit un corps d'émigrants aux territoires d'Ervx et d'Egesta, près de l'extrémité nord-ouest de l'île, dans l'espérance de chasser les habitants non helléniques et de fonder une nouvelle colonie grecque, Mais les Carthaginois, dont les possessions siciliennes étaient très-voisines et qui avajent déjà aidé à chasser Dorieus d'un établissement antérieur à Kinyps, en Libye, prêtèrent alors une assistance si vigoureuse aux habitants d'Egesta, que le prince spartiate, après une courte période de prospérité, fut défait et tué avec la plupart de ses compagnons. Ceux d'entre eux qui échappèrent, sous les ordres d'Euryleôn, prirent possession de Minoa, qui porta dorénavant le nom d'Hêrakleia (3). colonie et dépendance de la ville voisine, Sélinonte, où Peithagoras était alors despote. Euryleôn se joignit aux mécon-

<sup>(</sup>l) A Gela, Hérodote, VII, 153; à Syracuse, Arist. Polit. V, 3, 1.

<sup>(2)</sup> Aristote, Polit. V, 8, 4; V. 10, 4. Καὶ εἰς τυραννίδα μεταδάλλει ἐξ όλιyapyiac, Gonep by Linelia syeddy al πλείσται των άργαίων · έν Λεοντίνοις είς τήν Παναιτίου τυραννίδα, καὶ ἐν Γέλα εἰς την Κλεάνδρου, καὶ ἐν άλλαις πολλαίς πόλεσιν ώσαύτως.

d'Hêrakleis à Dorieus; ceci ne semble ras s'accorder avec le rapport d'Héro-.

<sup>(3)</sup> Diodore attribue la fondation

dote, à moins que nous ne devions admettre que la ville d'Hêrakleia fondée par Dorieus fut détruite par les Carthaginois, et que le nom d'Hêrakleia fut donné dans la suite par Enryleôn on ses successeurs à celle qui s'appelait

auparavant Minos (Diodore, IV, 23). Pausanias vit à Sparte un monument funéraire en honneur d'Athenseos, un des colons qui périrent avec Dorions (Pausan, III, 16, 4).

tents à Sélinonte, renversa Peithagoras et s'établit comme despole, jusqu'à ce que, après avoir possédé le pouvoirpendant peu de temps, il fut tué dans une émeute populaire (1).

Ici on nous présente le premier exemple connu de cette série de luttes entre les Phéniciens et les Grecs en Sicile, qui, semblables à celles que virent exister entre les Sarrasins et les Normands le onzième et le douzième siècle de l'ère chrétienne, étaient destinées à décider si l'Ile serait une partie de l'Afrique ou une partie de l'Europe; — et qui ne furent terminées après lespace de trois siècles que par l'absorption des deux nations rivales dans le vaste sein de Rome. Il paraît que les Carthaginois et les Egestæens nonseulement accablèrent Dorieus, mais encore conquirent quelques-unes des possessions grecques voisines que recouvra dans la suite Géloi de Syracuse (2).

Peu de temps après la mort de Dorieus, Kleandros, despote de Gela, commença à donner à sa ville l'ascendant sur les autres Grecs siciliens, qui avaient été jusque-là sinon tous égaux, du moins tous indépendants. Sa puissante armée de mercenaires, levée en partie parmi les tribus des Sikels (3), ne le préserva pas de l'épée d'un citoyen de Gela, nommé Sabyllos, qui le tua après un règne de sept aus ; mais elle mit son frère et successeur Hippokratès en état d'étendre sa domination sur presque la moitié de l'île. Dans cette armée mercenaire, deux officiers se distinguèrent particulièrement. Gelon et Enesidemos, le dernier, citoven d'Agrigente. de la famille remarquable des Emmenidæ, et descendant de Telemachos, qui avait déposé Phalaris. Gelon descendait d'un indigène de Tèlos, près du cap Triopien, l'un des colons primitifs qui accompagnaient le Rhodien Antiphêmos quand il vint en Sicile. Son ancêtre immédiat, nommé Telinès. avait le premier élevé la famille à un rang distingué en

<sup>(1)</sup> Hérodote, V. 43, 46.
(2) Hérodote, VII, 158. L'extrême brieveté de son allusion est embarras-

sante, vu que nous n'avons pas de renseignements indirects pour l'expliquer. (3) Polyen, V, 6.

(1) V. an snjet de Télinde et de ce sacredoce hériditare, Hérodote, VII, 133, Toúrou; de é Thiêng antiqure (Tlûn, hyw oddiains höbbis d'union, 21) içá trotture tale bode, 80% di núrá Dade, ñ nich; kinforto, toúro ode hym attinu. Toúrous tã av tienvo; dein, antique, d'union de la discoura de la discoura

Il paralt, d'après Pindare, que Hieron exerçait ce sacerdoce héréditaire (Olymp. VI, 160 (95), avec les Scholies ad loc. et Scholies ad Pindar. Pyth. II. 27).

An sujet de l'histoire de Phyè personnifiant Athène à Athènes, V. tom. V, ch. 12 de cette Histoire.

L'ancien culte religieux s'adressait

plntôt aux veux qu'aux oreilles : les mots prononcés avaient moins d'importance que les choses qu'on présentait, que les personnes qui accomplissaient les cérémonies, et que les actes qui se faisaient. Le sens vague du nentre grec et latin, [ spà ou sucra, comprend la cérémonie entière, et il est difficile de le traduire dans une langue moderne: mais les mots qui s'y rattachent, έγειν, κεκτήσθαι, κομίζειν, φαίνειν, Ιερά - iscopayrec, etc., ont trait à l'exposition et à l'action. C'était surtont le cas pour les mystères (ou solemnités non ouvertes au public en général, mais accessibles seulement à ceux qui se sonmettaient à certaines formes préliminaires, sons certaines restrictions) en l'honneur de Dêmêter et de Persephonê, aussi bien que d'autres divinités dans

probablement lucrative, liée à l'administration des biens sacrés et à l'emploi d'une grande partie de leurs produits.

différentes parfies de la Grèce. Les \u03b2-Yourvz ou choses dites dans ces occasions avaient moins d'importance que les deixvoueva et les dompeva, on objete montres et choses faites (V. Pausanias, II. 37, 3). Hérodote dit an suiet du lac de Sais en Egypte : Έν ἐὲ τὰ λίμιος ταύτη τα δείκηλα των παθέων αύτου (d'Osiris) γυκτός ποιεύσι, τὰ καλέουσι μυστήρια Αίγύπτιοι; il dit ensuite que la fête des Thesmophoria célébrée en honneur de Dêmêtêr en Grèce était de la même nature, et il njoute qu'il croit qu'elle fut importée d'Egypte en Grèce. Homere (Hymn. Cerer. 476); cf. Pausanias, 11, 14, 2,

Δείξεν Τροπτολέμω τε, Διόκλει τε πληξίκτης Δρησμοσύνην Ιερών και έπέξραδεν δργια παισί Πρεσθυτέρης Κελέοιο.....

"Ολέιος, ος τά δ' δπωπεν έπιχθο-[νίων ἀνθρώπων, etc. Cf. Eurip. Hippolyt. 25; Pindare, Fragm. 96; Soph. Fragm. 58, ed. Brunck; Plutarque, De Profect. in Virtute, c. 10, p. 81; De Isid. et Osir. p. 353, c. 3. 'Ως γάο οἱ τελούμενοι κατ' άρχας έν θορύδω καί βοή πρός άλλήλους ώθούμενοι συνίασι, δρωμένων δέ καί δείχνυμένων των Ιερών, προσέγουσιν ξόη μετά φόδου καί σιωπής : et Isokrate, Panegyr, c. 6, au sujet d'Elettsis, τά έερα νου δείχνυμεν καθ\* Exactov évicutov. Ces mystères consistaient ainsi surtont en spectaeles et en actions s'adressant aux yeux des initiés, et Clément d'Alexandrie les appelle un drame mystique. - Anà xxi Κόρη δράμα έγενέσθαν μυστικόν, καί τήν πλάνην και την άρπαγήν και τό míveos of Exeuels casauges. Le mot opyra n'est pas autre chose dans l'origine du'nne expression consacrée pour lova - lepa toya (V. Pansanias, 1. 4. 5). bien qu'il en vienne plus tard à désigner toute la cérémonie, objets montrés aussi bieu que choses faites — τά ρργια κομίζων — ἀργίων παντοίων συνθέτης, etc.: cf. Plutarque, Alkibiad.

22-34. "Les obiets sacrés qu'en montrait formaient une partie essentielle de la cérémanie, avec le coffre dans lequel on apportait coux qui étaient mobiles, - 74λετής έγκύμονα μυστίδα κίστην (Nonnus, IX, 127), Æschine, aidant aux lustrations religiouses accomplies par sa mère, portait le coffre, - x157650505 καί λικνόρορος (Pemosth, De Coronà, c. 79, p. 313). Clément d'Alexandrie (Cohort, ad Gent. p. 14) decrit les ebjets que contensient ces coffres mystiques des mystères d'Eleusis, - des gătoaux de forme particulière, des grenades, du sel, des férules, du lierre, etc. Il était permis à l'initié; comme partie de la cérémonie, de les tirer du coffre, do les mettre dans une corbeille, puis de les replacer dans le coffre. - - Jcjunavi et obibi eveconem : ex evstâ sumpsi et in calathum misi; accepi rursus, et in cistulatu transtuli » (Arnobe ad Gent. V, p. 175, éd. Elmenhorst), tandis que les non initiés ne pouvaient voir ce spectacle, et il leur était interdit de le regarder : même du toit. .

Τὸν κάλαθον κατιόντα χαμαλ θασετσθε [βέδαλοι Μπδ' ἀπό τῷ τέγεος.

(Kallimaque, Hymn. in Cerrerm. 5, Lobeck, dans seu dotes et excellent traité, Aglaophamus (I, p. 51), dit:

- Sacròrum nomine tam Graci quam Homani, precipuè signia et imagines deoraun, omnemque sacram suppelloculem dignari solent. Que res animum illue potins inclinat, nt pntem Hiero-phantas ejamendi Itçà in conspectum hominum protulisse, sive deorum sima-laern, sive vass sacra et instrumenta

Gelón appartenait ainsi à une ancienne famille distinguée d'hiérophantes à Gela; il était l'anté e quatre frères file de Deinomenès, — Gelôn, Hierôn, Polyzelos et Thrasyboulos; et de plus il s'illustra par de tels exploits personnels dans l'armée du despote Hippokratès, qu'il fut élevé au commandement suprème de la cavalerie. Ce fut en grande partie à l'activité de Gelôn que le despote dut une succession de victoires et de conquêtes, dans laquelle les cités ioniennes et chalkidiques de Kallipolis, de Naxos, de Leontini et de Zanké furrent successivement réduites sous son obéissance (1).

Le sort de Zanklè — tenue vraisemblablement par son despote Skythès dans un ét af d'alliance dépendanc d'Hippokratès, et dans une querelle permanente avec Anaxilaos de Rhegium, sur le côté opposé du détroit de Messine, — fut réprimée, et Milètos reconquise par les Perses (194, 493 av. J.-C.), les Grecs ioniens de Sicile manifestèrrent une sympathie naturelle à l'égard des Grecs de la même race malheureux à l'est de la mer. Ægèe. On projeta d'aider les réfugiés asiatiques à trouver une nouvelle demeure, et les Zankleens particulièrement les invitérent à former une nouvelle colo-

aliave prisce religionis monumenta; qualia in sacrario Elcusinio asservata fuisse, ctsi nullo testimonio affirmare possumus, tamen probabilitatis speciem habet testimonio similom. Namque non solum in templis fere omnibus cimelia venerandæ antiquitatis coudita erant, sed in mysteriis ipsis talium rerum mentio occurrit, quas initiati summa cum veneratione aspicerent, non initiatis ne aspicere quidem liceret ..... Ex his testimoniis efficitur (p. 61) sacra quæ Hierophanta esteudit, illa ipsa fuisse άγια φάσματα sive simulacra deorum; corumque aspectum qui prebeant ĉeffor ra lepa vel stapégere vel paívere dioi, et ab hoc quasi primario Hierophante actu tum Eleusiniorum sacerdotum principem nomen

accepisse, tum totum negotium esse uuncupatum.

Cf. aussi K. F. Hermann, Gottesdienstliebe Alterthümer der Griechen, partie II, ch. II, lect. 32.

Us passage de Cicérou, De Haruspicum Respousic, 0, 11), qui est transcrit presque entièrement par Arnobe, adv. Gentes, IV, p. 148, prouve la précision minutieuse exigée à Rôme dans l'accomplissement de la fête des Megalesia: on sispossit que la plus petite omission ou le plus petit changement rendait la fête désagréable aux dieux

La mémorable histoire de la Sainte Tunique à Trèves en 1845, mentre quel effet immense et répandu au loin peut être produit, même dans le dix-neuvième siècle, par Ispà čanxvipures.

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 154.

nie panionienne sur le territoire des Sikels, appelé Kalè Aktê, sur la côte septentrionale de la Sicile : cette côte présentait des sites fertiles et attravants, et le long de toute sa ligne, il n'y avait qu'une seule colonie grecque Himera. Cette. invitation fut acceptée par les réfugiés de Samos et de Milètos, qui, en conséquence, s'embarquèrent pour Zankle; ils gouvernerent, selon l'usage, le long de la côte d'Akarnania jusqu'à Korkyra, de là traversèrent à Tarente, et longèrent la côte d'Italie jusqu'au détroit de Messine. Il arriva que quand ils atteignirent la ville de Lokri Epizéphyrienne, Skythès, le despote de Zanklè, était absent de sa cité, avec la plus grande partie de ses forces militaires, pour une expédition contre les Sikels, - entreprise peut-être pour faciliter la colonie projetée de Kalê Aktê. Son ennemi, le prince rhégien Anaxilaos, profitant de ce hasard, proposa aux réfugiés à Lokri de s'emparer pour eux-mêmes de la ville de Zanklè sans défense et de la garder. Ils suivirent ce conseil, et se rendirent maîtres de la cité, en même temps que des familles et des biens des Zanklæens absents : ceux-ci se hatèrent de revenir pour recouvrer ce qu'ils avaient perdu, tandis que leur prince Skythès invoqua en outre l'aide puissante de son allié et supérieur, Hippokratès. Cependant ce dernier, irrité de la perte d'une de ses villes dépendantes, saisit Skythès, qu'il considérait comme en étant la cause (1), et l'emprisonna à Inykos, dans l'intérieur de l'île. Mais il trouva en même temps avantageux d'accepter une proposition que lui firent les Samiens, qui s'étaient emparés de la ville, et de trahir les Zanklæens, à l'aide desquels il était venu. Par une convention ratifiée avec serment, il fut convenu qu'Hippokratès recevrait pour lui tous les biens en dehors des murs, et la moitié des biens dans l'intérieur des murs, ainsi que les

<sup>(1)</sup> Hérodote, VI, 22, 83. Σχύθην μέν τόν μούναρχον τών Ζαγκλαιών, ώς ἀποδαλόντα τὴν πόλιν, ὁ Ἰπποκράτης πεδήσας, καὶ τὸν ἀδελφεόν αὐτοῦ Πυ-

δογένεα, ές Ίνυχον πόλιν ἀπέπεμψε. Les mots ὡς ἀποδαλόντα semblent

impliquer la relation qui existait auparavant entre llippokrates et Skythës, comme supérieur et sujet, et la puni tion infligée au second par le premier pour avoir perdu un poste important.

esclaves appartenant aux Zanklæens, et qu'il laisserait l'autre moitié aux Samiens. Parmi les biens en dehors des murs, la partie qui n'était pas la moins importante se composait des personnes de ces Zanklæens qu'Hippokratès était venu aider, mais qu'alors il emmena comme esclaves, en exceptant toutefois de ce lot trois cents des principaux citoyens, qu'il livra aux Samiens pour être égorgés, - probablement dans la crainte qu'ils ne trouvassent des amis pour se procurer leur rancon, et que plus tard ils ne vinssent inquiéter les Samiens dans la possession de la ville. Leurs vies furent cependant respectées par les Samiens, bien qu'on ne nous dise pas ce qu'ils devinrent. Cette transaction, également perfide de la part des Samiens et de celle d'Hippokratès, assura aux premiers une cité florissante et au second un abondant butin. Nous sommes heureux d'apprendre que Skythès le prisonnier trouva moyen de s'échapper et de s'enfuir chez Darius, roi de Perse, de qui il recut une généreuse protection : compensation imparfaite pour l'iniquité de ses frères grecs (1). Cependant les Samiens ne conservèrent pas longtemps leur conquête; mais ils en furent chassés par la même personne qui les avait poussés à s'en emparer, - Anaxilaos de Rhegium. Il y établit de nouveaux habitants, de race dôrienne et messénienne, en la colonisant de nouveau sous le nom de Messênê, - nom qu'elle porta dans la suite (2); et elle paraît avoir été gouvernée soit par lui-même, soit par son fils Kleophron, jusqu'à sa mort, vers 476 avant J.-C.

Outre les conquêtes mentionnées plus haut, Hippokratès de Gela fut sur le point de faire l'acquisition bien plus importante de Syracuse, et li ne fut empéché d'y parvenir, après avoir vaincu les Syracusains près du fleuve Helòros, et fait beaucoup de prisonniers, que par la médiation des Corinthiens et des Korkvreens, qui le décidèrent à se con-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VI, 23, 24. Aristote, (Polit. V, 2, 11) représente les Samiens comme ayant été d'abord réellement reçus dans Zanklê, et comme en chassant ensuite les premiers habitants. Sa

hrève mention ne doit pas être opposée au récit clair d'Hérodote. (2) Thucydide, VI, 4; Schol. ad Pindar. Pyth. II, 84; Diodore, XI, 48.

tenter de la cession de Kamarina et de son territoire comme rançon. Après avoir prepuple ce territoire, qui devint ainsi ainaccà à Gela, il était en train de poursuivre plus loin ses conquêtes chez les Sikels, quand il mourat on fut the à Hybla. Sa mort causa un soulèvement parmi les habitants de Gela, qui refusernt de reconnatire ses fils et s'efforcèrent de recouvrer leur liberté; mais Gelôn, le général de la cavalerie de l'armée, épousant avec énergie la cause des fils, triompha par la force de la résistance du peuple. Aussitôt après, il jeta le masque, déposa les fils d'Hippokratès, et saisit le sceptre lui-même (1).

Maître ainsi de Gela, et succédant probablement à l'ascendant dont jouissait son prédécesseur sur les cités ioniennes, Gelon devint l'homme le plus puissant de l'île; mais un incident qui survint peu d'années après (485 av. J.-C.), tout en l'agrandissant plus encore, transporta le siège de son pouvoir de Gela à Syracuse. Les Gamori syracusains, ou ordre oligarchique de familles propriétaires, humiliés probablement par leur ruineuse défaite à l'Helôros, furent dépossédés du gouvernement par une coalition formée entre leurs cultivateurs serfs, appelés les Kyllyrii, et les hommes libres de condition inférieure, appelés le Dêmos; ils furent forcés de se retirer à Kasmenæ, où îls invoquèrent l'aide de Gelôn pour les rétablir. Ce prince ambitieux se chargea de cette tache, et l'accomplit facilement; car le peuple syracusain, probablement hors d'état de résister à ses adversaires politiques, soutenus par un secours étranger si puissant, se livra à lui sans coup férir (2). Mais au lieu de rendre la ville à

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 155; Thucyd. VI, 5. La neuvième od e néméenne de Pindare (V, 40) adressée à Chromios, l'ami de Hierôn de Syracuse, rappelle, entre autres exploits, sa conduite à la bataille de l'Helôros.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 155. 'Ο γὰρ δῆμος ὁ τῶν Συρακουσίων ἐπιόντι Γέλωνι παραδιδεί τὴν πόλιν καὶ ἐωῦτόν.

Aristote (Politic. V, 2, 6) fait allusion

à la démocratie synexusine autérieure au despotisme de Gelbr comme à un cas de démocratie ruinée par son anar-chie et son désorter. Mais il n'a pu guère en être ainsi, s'il faut s'en rapporter an récit d'Hérodote. L'expulsion des Gamori ne fut pas l'acte d'une démocratie amarchique, mais du soulèvement de sujets libres et d'esclaves contre une digarchie dominante. A près

l'ancienne oligarchie, Gelôn se l'appropria, en laissant Gela sous le gouvernement de son frère Hieron. Il agrandit beaucoup la ville de Syracuse et augmenta la force de ses fortifications : probablement ce fut lui qui le premier porta la ville au delà de l'îlot d'Ortygia, de manière à comprendre un espace plus considérable du continent adjacent (ou plutôt de l'île de Sicile), qui portait le nom d'Achradina. Pour peupler cet éspace ainsi agrandi, il amena tous les habitants de Kamarina, ville qu'il démantela, et plus de la moitié de ceux de Gela, qui perdit ainsi en importance, tandis que Syracuse devint la première ville de Sicile, et même recut une nouvelle augmentation de population des villes voisines de Megara et d'Eubœa.

Ces deux villes, Megara et Eubœa, comme Syracuse, étaient gouvernées par des oligarchies, avec des cultivateurs serss sous leur dépendance, et un Dêmos ou corps d'hommes libres de condition inférieure, exclu des priviléges politiques : toutes deux furent engagées dans une guerre avec Gelôn,

que les Gamori eurent été chasses, la démocratie n'eut pas le temps de s'établir, ni de montrer à quel degré elle possédait le taleut de gouverner, puisque le récit d'Hérodote indique que le rétablissement par Gelön suivit ímmédiatement l'expulsion. Et les forces supérieures que Gelôn ameua au secours des Gamori expulsés, sont tout à fait suffisantes pour expliquer la sonmissiou du peuple syracusaiu, quelque ben qu'ait été leur gouvernemeut. Il se peut qu'Aristote ait eu sous les yeux des rapports différents de ceux d'Hêrodote; à moins dans le fait que nous ue nous permettions de soupçonner que le nom de Gelon paraît daus Aristote par une erreur de mémoire à la place de celui de Denys (Dionysios). Il est extrêmement probable que le désordre partiel dans lequel la démocratie syracusaine était tombée immédiatement avant le despotisme de Denys, fut une des principales circonstances qui lui permirent

d'acquérir le pouvoir suprême. Mais une semblable assertion ne peut guère être rendue applicable aux anciens temps qui précèdent Gelôn, dans lesquels en effet la démocratie ne faisait précisément que commencer en Grèce.

La confusion que font souvent des historiens peu soigneux entre les noms de Gelôn et de Denys, est sévèrement critiquée par Denys d'Halikarnasse (Autiq. Rom. VII, 1, p. 1314); co dernier toutefois, dans ce qu'il dit relativemeut à Gelôu, n'est pas tout à fait exempt d'erreur, puisqu'il représente Hippokratês comme frère de Gelôu. Nous devons admettre la supposition de Larcher, que Pausauiss (VI, 9, 2), tout en déclarant donuer la date de l'occupation de Syracuse par Gelôu, a en réalité douné la date de l'occupation de Gela par Gelou. (V. M. Fynes Clinton, Fast, Hellen, ad, ann. 491 avant J.-C.

probablement pour résister à ses empiétements; toutes deux furent assiégées et prises. Les oligarques qui gouvernaient ces villes, et qui étaient les auteurs aussi bien que les chefs de la guerre, n'attendaient que la ruine des mains du vainqueur; tandis que le Dêmos, qui n'avait pas été consulté et n'avait pas pris part à la lutte (que nous devons supposer avoir été poursuivie par l'oliganchie et set serfs seuls), se croyait assuré qu'il ne lui serait fait aucun mal. L'attente des uns et de l'autre fut trompée par sa conduite. Après les avoir transportés tous deux à Syracuse, il établit les oligarques dans cette ville comme citovens, et vendit les gens du Dêmos comme esclaves, à condition qu'ils seraient. exportés de Sicile. " Sa conduite, dit Hérodote (1), était dictée par la conviction qu'un Dêmos était un compagnon très-difficile à vivre. » Il paraît que l'état de société qu'il désirait établir était celui de Patriciens et de clients, sans Plebs du tout, quelque chose ressemblant à celui de la Thessalia, où il y avait des oligarques propriétaires vivant dans les villes, avec des Penestée ou des cultivateurs dépendants occupant et labourant la terre pour leur compte; mais pas de petits propriétaires travaillant par eux-mêmes ni de marchands en nombre suffisant pour former une classe reconnue. Et comme Gelon écartait la population libre de ces cités conquises, et ne laissait personne dans les villes ni aux alentours, si ce n'est les cultivateurs serfs, nous pouvons présumer que les propriétaires oligarchiques, quand ils en étaient éloignés, continuaient, même comme habitants de Syracuse, à recevoir le produit que d'autres avaient récolté pour eux : mais les petits propriétaires travaillant par euxmêmes, si on les éloignait de la même manière, étaient pri-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 156. Μεγαρέας τε τους εν Σικελίη, ώς πολιαρκεόμενοι ε΄ όμωλογίνη πορατεύμενοι ές όμωλογίνη πορατεύμενους του πόλιμον αύτιθ και προσδοκίοντας ἀπολέεσθαι διά τούτο, άγων ές Συρακούσας πολίτητα έποίησι τ τον δί όξημον τών Μεγαρέων, ουκ έόντα μεταίτον τοῦ πολέμου τούτου.

ούδε προσδεκόμενον καιδο ούδεν πείστεθαι, άγαγών και τούτους εξ τάς Συρακούσας, ἀπείδοτο επ' έξαγωγη θε Σικελίης. Τάνισό δε τούτο και Εύδούας τούς δε Σικελίης έποίησε διακρίνας. "Εποίες δε ταύτα τούτους ἀπροτέρους, νομίσας δημον είναι συνοίκημα άγαριτώτατον.

vés de subsistance, parce que leur terre était à une trop grande distance pour qu'ils la labourassent en personne, et d'ailleurs ils n'avaient pas d'esclaves. Si donc nous croyons entièrement, avec liberodote, que Gelon considérait les petits propriétaires libres comme - des compagnons gènants -, sentiment parfaitement naturel à un despote grec , à moins qu'il ne trouvait en eux un secours utile à son ambition contre une oligarchie hostile, — nous devons ajouter qu'ils devenaient particulièrement gènants dans son dessein de concertrer la population libre de Syracuse, en voyant qu'il aurait eu à leur donner des terres dans le voisinage ou à pourvoir de quelque autre manière à leur subsistance.

 Un accroissement si considérable de grandeur, de murs et de population, rendit Syracuse la première ville grecque de la Sicile. Et l'empire de Gelon, embrassant comme il le faisait non-seulement Syracuse, mais encore une si vaste partie du reste de l'île, comprenant des Grecs aussi bien que des Sikels, était la puissance hellénique la plus grande qui existat alors. Il paraît avoir compris les cités grecques sur la côte est et sud-est de l'île, depuis les frontières d'Agrigente jusqu'à celles de Zanklè ou Messènè, avec une assez grande partie des tribus des Sikels. Messênê était sous le gouverneinent d'Anaxilaos de Rhegium, Agrigente sous celui de Thêron, fils d'Ænesidêmos, Himera sous celui de Terillos; tandis que Sélinonte, tout près des frontières d'Egesta et des possessions carthaginoises, avait son propre gouvernement libre ou despotique, mais paraît avoir été alliée avec Carthage ou dépendante d'elle (1). Une domination aussi étendue fournissait sans doute des tributs abondants, outre lesquels Gelón, qui avait conquis et dépossédé maints propriétaires fonciers et avait colonisé de nouveau Syracuse, pouvait facilement donner et des terres et le droit de cité pour récompenser ses partisans. C'est ce qui lui permit d'agrandir considérablement les forces militaires que lui avaient transmises Hippokratès, et de former en outre une armée navale.

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 21.

Phormis (1) le Mænalien, qui prit du service sous lui et devint citoven de Syracuse, avec assez de fortune pour envoyer des offrandes à Olympia, - et Agésias le prophète Iamide de Stymphalos (2), - ne sont pas sans doute les seuls exemples d'émigrants venus d'Arkadia pour se joindre à lui. Car la population arkadienne était pauvre, brave et prête à servir comme mercenaires; tandis que le service d'un despote grec en Sicile doit avoir été plus attravant pour eux que celui de Xerxès (3). De plus, pendant les dix années qui s'éconlèrent entre la bataille de Marathôn et celle de Salamis, alors que non-seulement une partie si considérable des cités grecques étaient devenues sujettes de la Perse, mais que la perspective d'une invasion persane était suspendue comme un puage au-dessus de la Grèce propre, - le sentiment croissant du défaut de sécurité d'une extrémité à l'autre de cette dernière rendait l'emigration en Sicile plus attrayante que iamais.

Ces circonstances expliquent en partie l'imniense pouvoir et la position supérieure dont, selon Hérodote, jouissait Gelón, vers l'automne de 481 avant J.-C., lorsque les Grecs de l'isthme de Corinthe, confédérés pour résister à Xerzès, envoyèrent solliciter son aide. Il était alors le chef souverain de la Sicile : il pouvait offirir aux Grecs (ainsi nons le dit l'historien), 20,000 hoplites, 200 tri-piense, 2,000 archers, 2,000 frondeurs, 2,000 hommes à cheval armés à la lègère, outre des objets d'équipement pour toute

<sup>(1)</sup> Pausanias, V. 27, 1, 2. Nous voyons Denys l'Aneien, environ un sècle plus tard, transporter toute la population libre de villes conquises (Ksulonia et Hipponium en Italie, etc.) à Syracuse (Diodor. XIV, 106, 107).

à Syracuse (Biodor, XIV, 106, 107).

(2) V. la sirième Olympique de Pindare, adressée au syracusain Agésias.
Le scholiaste du v. 5 de cette ode, — qui
dit que ce ne fut pas Agésias lui-même,
mais quelques-uns de ses ancêtres qui
émigrèrent de Stymphalos à Syracuse,
est controlli non-seulement par le scho-

lianto du v. 167, cò Agèsias est juntament nommé à la fois 'Apuèr et Expament nommé à la fois 'Apuèr et Expamentilleure des propres expressions de Pindars, — Suvennerig et cès viteres Apparacorès - cisafère foisale, — à propos de Stymphalos et de Syracuse d'àrytoga (v. 6, 99, 101 = 168-174). Ergotelle, exilé de Knossos en Krête, doit avoir émigré à peu prês vers ce

doit avoir emigré à peu près vers ce temps à Himera en Sicile. V. la douzième Olympique de Piudare. (3) Hérodote. VIII. 26.

l'armée grecque aussi longtemps que durerait la campagne (1). Si l'on pouvait ajouter complétement foi à cet exposé mandrique (ce que je ne crois pas), Hérodote était tout à fait vrai en disant qu'il n'y avait pas d'autre pouvoir hellènique qui pit supporterla moindrecomparaison avec celui de Gelou(2), et nous pouvons bien admettre cette supériorité générale comme vraie en substance, bien que les nombres mentionnés ci-dessus soient une vaiue vanterie plutôt qu'une réalité.

Grace au grand pouvoir de Gelón, nous reconnaissons maintenant pour la première fois une tendance qui commence en Sicile yers des opérations combinées et centrales. Il paratt que Gelôn avait formé le plan de réunir en Sicile les forces grecques dans le dessein de chasser les Carthaginois et les Egestreens, soit totalement, soit en partie, de leurs possessions maritimes de l'extrénité orientale de l'Ile, et de venger la mort du prince spartiate Dorieus, — qu'il avait même essayé, quoique en vain, d'amener les Spartiates et d'autres Grecs du centre à concourir à son plan, — et que sur leur refus, il l'avait exécuté en partie avec les forces sciliennes seules (3). Nous n'avos qu'une courte et varge

<sup>(</sup>I) Hérodote, VII, 157. Σὸ δὲ δύναμιδς τε ήπεις μεγάλης, καὶ μοῖρα τοι τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἐλαχίστη μέτα, ἀρχοντί γε Σικιλίης: et nême encore plus fort, c. 163. δύν Σικιλίης τύρπνος.

Le mot áppar correspond à ápp), tel que celui des Athéniens, et il est moins fort que τύρανος. L'exposé numérique est contenu dans le discours composé par Hérodote pour Gelön (VII, 158).

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 145. Τὰ τὰ Γελωνος πρέγματα μεγάλα ελέγετο είναι οδοαμών Έλληνικών τῶν οὐ πολλὸν μέξω.

<sup>(3)</sup> Hérodote, VII, 158. Gelön dit aux envoyés du Pélbonise: — λνόρες Έλληκε, δήνον έχοντες πλευκέπτιν, ἐτολμίσκτε ἐρὶ σύμμηχον ἐπὶ τὸν βάρδαρον παρακαλέοντες ἐλθεῖν. Αύτοὶ ἐλι μιὰ πρότερον διηθέντες βαρδαρμοῦ στρατοῦ συνεπάφαθαι, ότε μοι πρόε

Καρχηδονίους νείλος συνήστιο, έπισκήπτοντίς τι τόν Δαρείας του "Λυσίμεπτοντίς τι τόν Δαρείας του "Λυσίμεδρίδεια πρέι Τίγατοιία» εφόνα διατράπτον Ευθησίους του Ευθησίους του Αυτορίαις του Ευθησίους του Ευθησίους του Ευθησίους που Ευθησίους του Ευθησίους καθέστητα της του Ευθησίους καθέστητα της του Ευθησίους καθέστητα της του Ευθησίους καθέστητα της του Ευθησίους Του Ευ

yéyov.

Il est très-regrettable que nous
n'ayons pas d'autres renseignements
relatifs aux évésements auxquels ces
mots font allusion. Ils semblent indiquer que les Carthaginois et les Egestaceus avaient fait quelques empétements et menoacient d'en faire auxenments et menoacient d'en faire auxen-

allusion à cet exploit, où Gelôn paraît comme le chef et le champion des intérêts helléniques contre les intérêts barbares en Sicile. - le précurseur de Denvs, de Timolèon et d'Agathoklès. Mais il avait déjà commencé à se croire, et avait déià été reconnu par d'autres, dans cette position dominante, quand les ambassadeurs de Sparte, d'Athènes, de Corinthe, etc., vinrent vers lui de l'isthme de Corinthe, en 481 avant J.-C., pour le prier de les aider à repousser l'immense armée d'envahisseurs près de franchir l'Hellespont. Gelon, après leur avoir rappelé qu'ils avaient refusé une demande semblable de secours qu'il avait faite, dit que, loin de leur témoigner à son tour, à l'heure du besoin, des disnositions aussi peu généreuses, il leur amènerait un renfort écrasant (les nombres d'Hérodote que nous avons déjà cités), mais à une condition seulement, - c'est qu'on le reconnaltrait comme généralissime de toute l'armée grecque contre les Perses. Son offre fut rejetée avec un mépris plein d'indignation par l'ambassadeur spartiate; et Gelôn alors réduisit tellement sa demande, qu'il se contenta du commandement soit de l'armée de terre, soit des forces navales, selon ce qui serait jugé préférable. Mais alors, l'ambassadeur athénien intervint et protesta: « Nous sommes envoyés ici (dît-il) pour demander une armée et non un général; et toi tu nous donnes l'armée, seulement afin de te faire général. Sache que même si les Spartiates t'accordaient le commandement sur mer, nous, nous ne le voudrions pas. Le commandement naval nous appartient, s'ils le déclinent; à nous, Athéniens, la plus ancienne nation de la Grèce. — les seuls Grecs qui n'ont jamais quitté leurs foyers, - dont le chef devant Troie est proclamé par Homère comme le plus habile de tous les Grecs

tage: que Gelôn les avait repoussés par une guerre véritable et heureuse. Je trouve étrange cependant qu'on lui fasse dire: — · Vous, (les Péloponésiens) avez tiré de grands et signalés avez tiré de grands et signalés avautages de ces ports de mer. · Le profit qu'en avaient tiré les Péloponésiens ne pent jamais avoir été assez grand pour être indiqué de cette menière spéciale. J'aurais plutôt attendu — dn' év fluiv (et non dn' év opty), ce qui est été vrai en fait, et que l'on verra s'accorder logiquement avec tout le sons du discours de Gelon. SICILE - ÉTABLISSEMENT DE GOUVERNEMENTS POPULAIRES 177

à ranger une armée et à y maintenir l'ordre; — nons, qui de plus fournissons le contingent naval le plus considérable de la flotte, ne consentirons jamais à être commandés par un Syracusain. »

Etranger athénien (réplique Celon), vous autres, vous semblez être pourvus de commandants, mais il n'est pas vraisemblable que vous ayez des soldats à commander. Tu peux partir dès qu'il te plaira, et dire aux Grecs que leur année est privée de son printemps (1).

Ces ambassadeurs étaient envoyés du Péloponèse pour solliciter l'assistance de Gelon contre Xerxès; et qu'ils l'aient sollicitée en vain, c'est un incident incontestable : mais on peut soupçonner que la raison attribuée au refus - un conflit de prétentions au sujet du commandement suprème - provient moins d'une transmission historique que des conceptions de l'historien, ou de ceux de qui il tirait ses renseignements, relativement aux relations entre les deux parties. De son temps, Sparte, Athènes et Syracuse étaient les trois grandes cités souveraines de la Grèce; et ses témoins sicilieus, fiers de la grande puissance de Gélôn dans le passé. pouvaient bien lui attribuer cette rivalité de prééminence et de commandement qu'Hérodote a revêtue de couleurs dramatiques. Le total immense de forces que l'on fait promettre à Gelon devient d'autant plus incroyable, si nous réfléchissons qu'il avait une autre raison, et une raison meilleure, pour refuser absolument son secours. Il était attaqué chez lui, et était entièrement occupé à se défendre.

Le même printemps qui amena Xerxès en Grèce par l'Hellespont fut aussi témoin d'une formidable invasion carthaginoise en Sicile. Gelòn avait déjà été engagé dans une guerre contre eux (comme nous l'avons dit plus haut) et avait

<sup>(1)</sup> Hérodote, VIÍ, 161, 162. Polybe (XII, 26) ne semble pas avoir lu cetts ambassade telle qu'elle est rapportée par Hérodote; — ou du moins il doit avoir préféré quelque autre récit à ce mijet. Il rend compte différenment de

la réponse qu'ils firent à Gelôn: rélponse (non insolente, mais) adroite et évasive: — πραγματικότατον ἀπόκομια, etc. V. Timée, Fragm. 67, éd. Didot.

obtenu des succès, et ils cherchaient naturellement la première occasion de réparer leurs défaites. La vaste invasion persane en Grèce, organisée pendant trois années à l'avance. et tirant des contingents non-seulement de tout le monde oriental, mais particulièrement de leurs propres frères de leurs métropoles. Tyr et Sidon, était bien faite pour les encourager : et il semble qu'il y a de bonnes raisons pour croire que l'attaque simultanée dirigée contre les Grecs. tant dans le Péloponèse qu'en Sicile, était concertée entre les Carthaginois et Xerxès (1), - probablement par les Phéniciens en faveur de Xerxès. Néanmoins cette alliance n'exclut pas un concours d'autres circonstances dans l'intérieur de l'île, qui fut pour les Carthaginois un appel et un secours. Agrigente, bien qu'elle ne fût pas sous la domination de Gelon, était gouvernée par Thèron, son ami et son parent; tandis que Rhegium et Messênê, sous le gouvernement d'Anaxilaos. - Himera sous celui de son beaupère Terillos, - et Sélinonte, - semblent avoir formé une minorité imposante parmi les Grecs siciliens, en désaccord avec Gelôn et Thèron, mais en amitié et en correspondance avec Carthage (2). Ce fut vraisemblablement vers l'année 481 avant J.-C. que Theron, invité peut-être par un parti himérgen, chassa d'Himera le despote Terillos, et devint maître de la ville. Terillos demanda le secours de Carthage, sontenu par son gendre Anaxilaos, qui épousa la querelle si chaudement, qu'il alla jusqu'à offrir ses propres enfants comme otages à Hamilkar le Suffète, ou général carthaginois, l'ami personnel ou hôte de Terillos. La demande fut favorablement accueillie. Arrivant à Panormos dans l'année 480 avant J.-C., si remplie d'événements, avec une flotte

motifs suffisants, à mon avis.

<sup>(1)</sup> Ephore, Fragm. 3, éd. Didot; Diodore, XI, 1, 20. Miríford et Dablmann (Forschungen, Herodows, etc., sect. 85, p. 186) révoquent en doute cette alliance ou intelligence entre Xercés et les Carthaginois, mais non d'après des

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 165; Diodore, XI, 23: ef. aussi XIII, 55, 59. C'est de la même manière que Rhegium et Messênê s'opposaient comme rivales à Syracuse, sous Denys l'Ancien (Diodore, XIV, 44).

de 3.000 vaisseaux de guerre et un nombre plus grand de transports de vivres, Hamilkar débarqua une armée de terre. de 300,000 hommes qui aurait été même plus considérable si les navires qui transportaient la cavalerie et les chars n'eussent été dispersés par des tempètes (1). Ces chiffres. nous pouvons seulement les répéter tels que nous les trouvons, sans y croire plus que comme à une preuve que cet armement était sur la plus grande échelle. Mais on peut ajouter foi aux différentes nations dont, selon Hérodote, se composait l'armée de terre et dont il est curieux de voir les noms : elle comprenait des Phéniciens, des Libyens, des Ibériens, des Ligyes, des Helisyki, des Sardes et des Corses (2). C'est le premier exemple que nous connaissions de ces nombreuses armées mercenaires que Carthage, dans l'intérêt de sa politique, composait de nations différentes de race et de langage (3), afin de prévenir les conspirations et la mutinerie contre le général.

Après avoir debarqué à Panormos, Hamilkar marcha sur Himera, tira ses vaisseaux sur le rivage à l'abri d'un rempart, et mit ensuite le siége devant la ville; tandis que les Himériens, renforcés par Thèron et l'armée d'Agrigente, se décidèrent à faire une défense obstinée, et même murèrent les portes. On envoya de pressants messages pour demander du secours à Gelon, qui réunit toute son armée, dont le chiffre fut, dit-on, de 50,000 fantassins et de 5,000 chevaux, et se rendit à Himera. Son arrivée rendit et courage aux habitants, et après quelques combats partiels, qui tournèrent à l'avantage des Grecs, il fut livré une batalle générale. Elle fut acharnée et sanglante, et dura de-

ment instructive.

<sup>(</sup>i) Hérodote (VII, 165) et Diodore (XI, 20) donnent tous deux le chiffre de l'armée de terre; le dernier seul donne

celui de la flette.

(2) Hérodote, VII, 165. Les Ligyes venaient du point méridional de jonction de l'Italie et de la France, les golfes du Lion et de Gênes. On ne peut vérifier les Helisyki d'une manière

satisfaisante; Nisbuhr croit que c'étaient les Voteques, conjecture ingénicuse.

(3) Polybe, I, 67. La description qu'il fait de la mutinerie des mercenaires carthaginois, après la fin de la première guerre punique, est extrême-

puis le lever du soleil jusqu'à une heure avancée de l'aprèsmidi, et son succès fut surtout déterminé par une lettre interceptée qui tomba entre les mains de Gelon, - communication des habitants de Selinonte à Hamilkar, promettant d'envoyer à son aide un corps de cavalerie, et lui donnant à entendre le moment où ce corps arriverait. Une partie de la cavalerie de Gelon recut pour instruction de représenter ce renfort de Sélinonte : elle fut recue dans le camp d'Hamilkar, où elle répandit la consternation et le désordre, et tua même. dit-on, le général et incendia les vaisseaux ; tandis que l'armée grecque, mise en action à ce moment opportun, réussit enfin à triompher et de forces supérieures et d'une résistance déterminée. Si nous devons en croire Diodore, cent cinquante mille hommes furent tués du côté des Carthaginois; les autres prirent la fuite, - en partie vers les montagnes Sikaniennes où ils devinrent prisonniers des Agrigentins, en partie vers un terrain montueux, où, faute d'eau, ils furent obligés de se rendre à discrétion. Vingt vaisseaux seulement s'échannèrent avec un petit nombre de fugitifs, et ces vingt vaisseaux furent détruits par une tempête pendant la traversée, de sorte qu'il n'arriva à Carthage qu'un seul petit bateau avec la désastreuse nouvelle (1). En écartant ces exagérations déraisonnables, nous pouvons seulement nous permettre d'affirmer que la bataille fut vivement disputée, la victoire complète et les hommes tues aussi bien que les prisonniers nombreux. Le corps d'Hamilkar ne fut jamais découvert, malgré une recherche soigneuse ordonnée par Gelôn : les Carthaginois affirmaient que, dès que la défaite de son armée était devenue irréparable, il s'était jeté dans le grand feu du sacrifice où il avait offert des victimes entières (le sacrifice ordinaire consistant seulement en une petite partie de l'animal (2)) pour se rendre

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 21-24.

<sup>(2)</sup> Hérodote, VII, 167. Σώματα δλα καταγίζων. Ce passage d'Hérodote est expliqué par le savant commentaire de Movers sur l'inscription phénicienne

recemment d'converte à Marseille. C'était la coutume habituelle des Juifs, et dans les anciens temps les Phéniciens (Porphyr. De Abstin. IV, 15) avaient eu l'usage de brûler la victime

les dieux propices, et qu'il y avait été consumé. Les Carthaginois jui élevèrent des monuments funéraires, honorés de sacrifices périodiques, tant à Carthage que dans leurs principales colonies (1): sur le champ de bataille même également, les Grecs lui érigérent un moument. C'est sur ce monument que, soixante-dix ans après, son petit-fils victorieux, qui vensit de piller cette même ville d'Himera, offrit le sacrifice sanglant de trois mille prisonniers grecs (2).

Nous pouvons présumér qu'Anaxilaos, avoe les forces de Rhegium, partagea la défaite de l'envahisseur étranger qu'il avait appelé, et probablement, d'autres Grecs encore. Tous alors ils furent obligés de demander la paix à Gelôn, et de solliciter le privilége d'étre inscrits comme ses alliés dépendants, ce qui leur fut accordé sans aucune imposition plus lourde que le tribut attaché probablement à cette condition (3). Même les Carthaginois furent si intimidés par la défaite qu'ils envoyèrent à Syracuse des ambassadeurs demander la paix, qu'ils durent surtout, dit-on, à la sollicita-

autiere; les Phéniciens abandonherent ette contume; mais il ne paralt pas que l'abandon ait été regardé comme parfaitement régulier, et à des époques de grand malheur ou da grande inquiétinde, on revensit à l'ancien usage (Movers, das Opferween der Karthager. Bevelan, 1817, p. 71-118).

se (1) Mércules, VII, 160-167. Hamilhar avail pour mebr uns Tyracussine : preuve curiesse de censolsium entre preuve curiesse de censolsium entre Cartlage et Synacus. Au moment ob Dunys T-Ancion déclars la guerre à Cartlage, en 309 auxil J.-C., Il y avait beaucoup de marchisch certhagnois d'autres villes gréeo-sioilliennes, avait d'autres villes gréeo-sioilliennes, avec des vaisseaux et d'autres biens. Denys permit, ansaitle, qu'il se fut décide à déclarer la guarre, de piller tous ces biens (Droige, XIV, 46). Cette rapide dant jeurs marchandlies dans les cités dant jeurs marchandlies dans les cités prospass sités parpels la fin d'une garre sanglante, est nne ferte preuve des tendances commerciales spontanées. (2) Diodere, XIII, 62, Suivant Héro-

(6) Diedere, XIII, e2. Suivana Hérodete, in bataille d'Himera fut livrée le même jour que celle de Salamia; suivant Diedere, le mêma jour qua cella des Thermopylas. Si neus semmes forcés de obeisir entre les deux témoins, nous ne pouvoss hésites à préférer le premier; mais il semble plus probable qu'ils ne sout exonts ni l'am ni l'autre.

Autant que nous en pouvons jnger d'après les brèves allusions d'Hérodote, il doit avoir conçu la bataille d'Hierar d'nne manière totalement différente de Diodore. Dans ces circonstances, je n'ese me fier aux détails fournis par de dernier.

(3) Je présume qu'il doit être fait allusion à ce traitement d'Anaxilaos dans Diodore, XI, 66; du moins il est difficile da comprendre quel antre grand avantage » Gelön avait secordé à Anaxilaos. tion de Damarete, épouse de Gelon, à condition de payer deux mille talents pour les frais de la guerre, et d'élever deux temples dans lesquels les termes du traité devaient être enregistrés d'une manière permanente (1). Si nous pouvions ajouter foi à l'assertion de Théophraste, Gelôn exigea des Carthaginois une stipulation portant qu'ils s'abstlendraient pour l'avenir de sacrifices humains dans leur culte religieux (2). Mais une telle intervention dans des rites religieux étrangers serait sans exemple à cette époque, et nous savons, en outre, que l'usage ne fut pas discontinué d'une manière permanente à Carthage (3). Dans le fait, nous pouvons raisonnablement soupconner que Diodore, copiant des écrivains tels qu'Ephore et Timée longtemps après les événements, a exagéré considérablement la défaite. l'humiliation et l'amende des Carthaginois. Car les mots du poëte Pindare, très-peu d'années après la bataille d'Himera, représentent une nouvelle invasion carthaginoise comme un objet d'inquiétude et d'alarme actuelles (4); et l'on voit la flotte carthaginoise engagée dans une guerre agressive sur la côte d'Italie, et que le frère et successeur de Gelôn est obligé de réprimer.

La victoire d'Himera délivra les cités siciliennes de la guerre étraugère, et leur procura en même temps un riche butin. De magnifiques offrandes de recommissance envers les dieux furent dédiées dans les temples d'Himera, de Syracuse et de Delphes; tandis que l'épigramme de Simonide (5), composée pour le trépied offert dans ce dernier temple, représentait Gélon avec ses trois frères Hierôn, Polyzelos et Thrasyboulos, comme ayant conjointement délitré la Grèce du barbare, avec les vainqueurs de Salamis et de Platée. Et les Siciliens alléguaient qu'il était sur le point d'envoyer réellement des renforts aux Grecs contre Xerxès, malgré la nécessité de se soumenter au comman-

<sup>(1)</sup> Diodore, X, 26. (2) Schol. ad. Pind. Pyth. II, 3; Plut. De Serà numinis Vindietà, p. 552,

 <sup>(3)</sup> Diodore, XX, 14.
 (4) Pindare, Nem. IX, 67 (= 28 B.),
 (5) Simonide, Enter. 141, ed. Bergk.

dement spartiate, quand la nouvelle de la défaite et de la retraîte de ce prince lui arriva. Mais nous trouvons un autre renseignement incontestablement plus probable, - c'est qu'il expédia un envoyé secret nommé Kadmos à Delphes, avec ordre de surveiller la tournure que prendrait l'invasion de Xerxès, et dans le cas où elle réussirait (comme cela lui paraissait probable), d'offrir des présents et la soumission à l'envahisseur victorieux au nom de Syracuse (1). Si nous considérons que, jusqu'au matin même de la Bataille de Safamis, la cause de l'indépendance grecque a dû paraître à un spectateur impartial presque désespérée, nous ne pouvons nous étonner que Gelon prit des précautions pour empêcher la marche ultérieure des Perses vers la Sicile, qui était déjà assez mise en péril par ses formidables ennemis d'Afrique. La défaite des Perses à Salamis et celle des Carthazinois à Himera chassèrent d'une manière soudaine et inattendue le nuage effravant loin de la Grèce aussi bien que de la Sicile, et laissèrent un ciel comparativement pur avec d'heureuses espérances. ·

Il y ent pour l'armée victorieuse de Gelôn un butin abondant, accordé comme récompense aussi bien que comme partage. Parmil la partie la plus importante de ce butin se trouvaient les nombreux prisonniers de guerre qui furent répartis entre les villes à proportion du nombre des troupes que chacune d'elles avait fournies: Naturellement, les parts les plus considérables ont du échoir à Syracuse et à Agrigente; tandis que la quantité que cette dernière acquit s'augmenta encore beaucoup, grace à la prise séparée de ceux des prisonniers qui s'étaitet dispersés dans les montagnes du territoire agrigentin et à côté de ce territoire. Toutes les cités sciilennes alliées de Gelôn ou dépendantes de lui, mais particulièrement les deux mentionnées en dernier lieu, furent ainsi mises en possession d'un certain nombre d'esclaves comme propriété publique, auxquals on laissait leurs

Hérodote, VII, 163-165; cf. Diodore, XI, 26; Ephore, Fragm. 111, éd. Didot.

chaines pour travailler (1), et qui étaient ou employés dans des entreprises publiques pour la défense, l'ornemout et le solennités religieuses, — ou loués à des mattres particuliers, de manière à produire un revenu à l'Etat. Le total de ces esclaves publics à Agrigonte était si considérable que, bien qu'il y en eût beaucoup d'occupés dans les travaux de l'Etat, axuquels la cité dut une grandeur signalée pendant la période florissante de soixante-dix ans qui s'écoula entre la récente bataille et sa prise subséquente par les Carthaginois, — il en restait néanmoins un grand nombre à louer a des particuliers individuellement, dont quelques-uns n'avaient pas moins de cinq cents esclaves respectivement à leur service (2).

. La paix qui suivit alors laissa Gelôn maître de Syracuse et de Gela, avec les villes grecques chalkidiques à l'est de l'île, tandis que Thèron gouvernait Agrigente, et'son fils Thrasydæos Himera. Par la puissance comme par la réputation, Gelon était incontestablement le principal personnage de l'île; en outre, il était uni par mariage et vivait dans les termes d'une amitié constante avec Thèron. Sa conduite, tant à Syracuse qu'à l'égard des villes sous sa dépendance. était douce et conciliante. Mais sa carrière subséquente fut très-courte : il mourut d'hydropisie non pas beaucoup plus d'un an après la bataille d'Himera, tandis que les gloires de cette journée étalent encore fraiches dans la mémoire de tous. Comme la loi syracusaine interdisait rigoureusement des funérailles somptueuses, Gelon avait commandé que ses propres obsèques fussent faites conformément à la loi; néanmoins, le zèle de son successeur aussi bien que l'attachement du peuple désobéit à ses ordres. La grande masse des

<sup>(1)</sup> Diodore, ΧΙ, 25. Αι δε πόλεις είς πέλας κατάστησαν τούς διαιρεθέντας αίχηκλωίτους, καὶ τὰ δημόσια τῶν Εργων διά τούτων ἐπισκεύαζον.

Pour des exemples analogues de prisonniers de guerre employés par leurs vainqueurs à des travaux publics et travaillant avec leurs chaînes, V. les

cas de Teges et de Samos dans Hérodote, 1, 66; III, 39.

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 25. Relativement à des esclaves appartenant au public, et loués à gages à des entrepreneurs individuels, comp. le vaste projet financier conçu par Xénophon, De Vectigalibus, c. 3 et 4.

citoyens suivirent son cortége funère depuis la ville jusqu'au domaine de son épouse, à une distance de quinze milles (= 24 kilom); on éleva neuf tours massives pour distinguer l'eudroit, et on lui rendit les honneurs solennels du culte héroïque. Le souvenir respectueux du vainqueur d'Himera ne périt jamais dans la suite parmi le peuple syracusain, bien que son tombeau füt détérioré d'abord par les Carthaginois, et plus tard par le despote Agathoklès (1). Et en nous rappelant les effets destructifs causés par les invasions carthaginoises subséquentes, nous sentirons combien grande était la 'dette de reconnaissance due à Gelôn par ses contemporains.

Ce ne fut pas seulement comme vainqueur d'Himera. mais encore comme second fondateur en quelque sorte de Syracuse (2), que Gelon fut ainsi solennellement adoré. L'étendue, la force et la population de la ville reçurent sous lui un grand accroissement. Outre le nombre de nouveaux habitants qu'il amena de Gela, de l'hyblæenne Megara et de la sicilienne Eubœa, on nous apprend qu'il inscrivit aussi sur le rôle des citoyens pas moins de dix mille soldats mercenaires. On verra de plus que ces citovens de nouvelle création étaient en possession de l'îlot d'Ortygia (3). - forteresse intérieure de Syracuse. Nous avons déjà dit qu'Ortygia était l'établissement primitif, et que la cité ne dépassa pas les limites de l'îlot avant les agrandissements de Gelon. Nous ne savons par quelles dispositions Gelon fournit de nouvelles terres à un nombre si considérable de nouveaux venus; mais quand nous en viendrons à signaler l'antipathie avec laquelle ces derniers étaient regardés par les autres citoyens, nous serons disposé à croire que les anciens citoyens avaient été dépossédés et dégradés.

Gelon laissa un fils dans un age tendre, mais son pouvoir passa (478 av. J.-C.), d'après son ordre, à deux de ses frères,

Diodore, XI, 38, 67; Plut. Timoleču, c. 29; Arist. Γελώων Πολίτεια;
 Fragm. p. 106, éd. Neumann.

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 49. (3) Diodore, XI, 72, 73.

Polyzèlos et Hierôn, dont le premier épousa la veuve du prince décédé et fut nommé, selon ses volontés testamentaires, commandant des forces militaires, - tandis que Hieron fut destiné à jouir du gouvernement de la ville. Toutefois, quels qu'aient été les désirs de Gelôn, le pouvoir réel échut à Hieron, homme d'énergie et de détermination, et libéral en qualité de protecteur des poëtes contemporains Pindare, Simonide, Bacchylide, Épicharme, Æschyle et autres; mais victime d'une cruelle maladie intérieure, - jaloux de caractère, cruel et rapace dans son gouvernement (1) - et signalé comme organisateur de cet espionnage systématique qui détruisit toute liberté de parler entre ses sujets. Jaloux surtout de son frère Polyzèlos, qui était très-populaire dans la ville, il l'envoya dans une expédition militaire contre les Krotoniates, en vue de se défaire de lui indirectement. Mais Polyzèlos, connaissant le piége, s'enfuit à Agrigente et chercha protection auprès de son beau-frère, le despote Thèron : Hierôn le lui réclama, et, sur son refus, il se prépara à imposer sa demande par les armes. Il s'était déjà avancé dans sa marche jusqu'à la rivière Gela; mais il ne paraît pas qu'il se soit livré de bataille. Il est intéressant d'apprendre que le poëte Simonide, estimé et récompensé par ces deux princes; fut le médiateur de la paix entre eux (2).

La rupture tempòraire et la réconciliation soudaine de ces deux puissants despotes furent une cause de deuil et de ruine pour Himera. Cette ville, sous la domination de l'Agrigentin Thèron, était administrée par son fils Thrasydeos, — jeune homme dont la conduite oppressive ne tarda pas à exciter la plus forte antipathie. Les Himéræens, sachant qu'ils avaient peu de secours à attendre de Thèron contre son fils, profiterent de la querelle qui s'éleva entre lui et Hierôn pour

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 67; Aristote, Polit. V, 9, 3. Malgré les compliments faits directements Hierôn par Pindare (πραξ. ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστός πατήρ, Pyth. III, 71 == 125), ses avertissements et ses avis indirects

attestent suffisamment le caractère réel (V. Dissen ad Pindar. Pyth. I et II, p. 161-162).

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 48; Schol. Pindar. Olymp. II, 89.

faire des propositions à ce dernier et pour le supplier de les aider à chasser Thrasydæos, en s'offrant comme suiets de Syracuse: Il paraît que Kapys et Hippokratès, cousins de Theron, mais en désaccord avec lui, et aspirant aussi à la protection de Hieron, prirent part à ce projet de détacher Himera de la domination de Thèron. Mais aussitôt que la paix eut été conclue, Hierôn livra à Thèron et les plans et les mécontents d'Himera. Nous crovons reconnaître que Kapys et Hippokrates réunirent quelques forces pour résister à Théron, mais qu'ils furent défaits par lui à la rivière Himera (1); après sa victoire, un nombre considérable de citovens furent saisis et mis à mort. Le nombre de ceux qui furent tués, ajouté à la perte d'autres qui s'enfuirent par crainte de l'être, fut si grand, que la population de la ville fut diminuée d'une manière sensible et funeste. Théron appela et inscrivit une quantité considérable de nouveaux citovens, surtout de sang dôrien (2).

Le pouvoir de Hierón, réconcilié alors tant avec Thèron qu'avec son frère Polyzèlos, est signalé par plusieurs circonstances comme n'étant nullement inférieur à celui de Gelon, et probablement comme le plus grand, non-seulement de Sicile, mais de tout le monde grec: Les citoyens de la lointaine ville de Cume, sur la côte d'Italie, harcelés par les flottes des Carthaginois et des Tyrrhéniens, sollicitèrent son aide, et recureit de lui une escadre qui défit et chassa leurs ennemis (3); il établit même une colonie syracusaine dans Ille voisine de Pithekusa. Anaxilaos, despote de Rhegium

<sup>(1)</sup> Schol, ad Pindar. Olymp. II, 173. Pour le petit nombre de faits que l'on peut établir relativement la la famille et à la généalogie de l'héron, V. Goeller, De Situ et Origite Syracusarum, ch. VII, p. 19-22. Les Scholiastes de Pindare sont cultie par occasion en ex-pfiquant les courtes allusions historiques du poète; mais ils sembent avoir en à leur disposition pour le faire trèspeu de matériaux digues de poète pue de matériaux digues de poète de matériaux digues de poète.

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 48, 49.
(3) Le casque d'airain, découvert près de l'uniforment d'Olympia portant inserté le four d'Israèue à source de l'airain de le montré le four d'Israèue à source non veilique intéressante pour rappeler cet évécursent; il fisiant partie des 6francles faites par Hierôtes a Zuau Olympique : V. Bosekh, Corp., inseript, grace. 29 lés, part. 1, p. 284.

et de Messênê, avait attaqué, et probablement aurait accablé ses voisins les Lokriens Épizéphyriens; mais les menaces. de Hierôn, invoqué par les Lokriens, menaces qu'apporta l'ambassadeur Chromios, l'obligèrent à renoncer à son entreprise (1). Ces honneurs héroïques, qui en Grèce appartenaient à l'Œkiste d'une nouvelle ville, lui manquaient encore. Il se les procura par la fondation de la nouvelle cité d'Ætna (2), sur l'emplacement et au lieu de Katane, dont il chassa les habitants, aussi bien que ceux de Naxos. Tandis qu'il était ordonné à ces Naxiens et à ces Katanæens de fixer leurs demeures à Leontini avec les habitants qui s'y trouvaient déjà, Hierôn établit dix mille nouveaux habitants dans Ætna, sa ville d'adoption; cinq mille d'entre eux tirés de Syracuse et de Gela, - avec un nombre égal du Péloponèse. Ils servaient comme troupes auxiliaires, prêtes à être appelées dans le cas de mécontentements à Syracuse, comme nous le verrons par l'histoire de son successeur; il leur donna non-seulement le territoire qui avait appartenu aupavant à Katane, mais encore il l'augmenta en outre considérablement, surtout aux dépens des tribus voisines des Sikels, Son fils Deinomenes, et son ami et confident Chromios, inscrit comme Ætnæen, devinrent conjointement adminis -. trateurs de la ville, dont les coutumes religieuses et sociales furent assimilées au modèle dôrien (3). Pindare rêve de relations futures entre le despote et les citoyens d'Ætna, analogues à celles qui existaient entre le roi et les citovens à

Diodore, XI, 51; Pindare, I, 74
 (=140); II, 17 (=35), avec les scholies; Epicharme, Fragm. p. 19, 6d.
 Krusemann; Schol. Pind. Pyth. I, 98;
 Straben, V. p. 247.

<sup>(2)</sup> Τέρων οΙκιστής άντι τυράννου βουλόμενος είναι, Κατάνην Μελών Αίτην μετωνόμασε την πόλιν, έπιτον οίκιστήν προσαγορεύσας (Schol. ad Pindar, Nom. I, 1).

Comp. le cas subséquent de la fondation de Thurii, dont les habitants se disputèrent violemment pour décider

qui sernit reconnu comme Œkiste de la ville. On consulta l'oracle, et Apollon ordonna de le célébrer l'ui-mêms comme œkiste (Diodore, XII, 35).

<sup>(3)</sup> Chromios ἐπίτροπος τῆς Αἴτνης (Schol. Pind. Nem. IX, 1). Sur les institutions döriennes d'Ætna, etc., Pind. Pyth. I, 60-71.

Deinomenês survécut à son père, et rappela les victoires olympiques de ce dernier par de riches offrandes à Olympia (Pausan. VI, 12, 1).

Sparte. Hieron et Chromios furent tous deux proclamés comme Ætnæens aux jeux pythiens et néméens, lorsque leurs chars remportèrent la victoire, occasion dans laquelle la foule rassemblée entendit parler pour la première fois de la nouvelle cité hellénique d'Ætna. Nous vovons, par les compliments de Pindare (1), que Hieron était fier de son nouveau titre de fondateur. Mais nous devons remarquer qu'il se le procura, non, comme dans la plupart des cas, en établissant des Grecs dans un lieu antérieurement barbare, mais en dépossédant et en appauvrissant d'autres citovens grecs, qui ne semblent avoir donné aucun motif de plainte. Dans Gelon et dans Hieron nous voyons paraître pour la première fois cette propension à une transplantation violente et en masse d'habitants d'un sejour dans un autre, mesure dui n'était pas rare chez les despotes assyrlens et perses, et qui fat prise sur une plus grande échelle encore par les successeurs d'Alexandre le Grand dans les nombreuses cités qu'ils fondèrent.

Anaxilaos de Rhegium mourut peu de temps après ce message de Hieron qui l'avait obligé à épargner les Lokriens. SI grande fut l'estime qu'on nourrit pour sa mémoire, et si efficace le couvernement de Mikythos, esclave affranchi qu'il constitua régent, que l'on conserva Rhegium et Messènè pour ses enfants, encore mineurs (2). Mais un changement plus important encore fut amené en Sicile par la mort de l'Agrigentin Thèron', qui arriva vraisemblablement vers 472 avant J.-C. Ce prince, associé de Gelon dans la grande victoire remportée sur les Carthaginois, laissa parmi les Agrigentins une réputation de bon gouvernément aussi bien que de talent, que nous trouvons perpétuée dans les chants couronnés de Pindare; et sa mémoire devint sans doute beaucoup plus chère encore par la comparaison avec son fils,

<sup>(1)</sup> Pindar. Pyth. I, 60 (=117); III, à Chromios. Hieron est proclamé dans · (2) Justin, IV, 2. quelques odes comme Syracusain; mais

Syracuse et la ville d'Etna nouvelle-69 (== 121). Pind. ap. Strab. VI. ment fondées sont intimement unies p. 269. Cf. Nemes, IX, 1-30, adressée ensemble. V. Nemes, I, init.

qui lui succéda. Thrasvdæos, maître alors et d'Himera et d'Agrigente, déploya sur une plus grande échelle les mêmes dispositions oppressives et sanguinaires qui avaient auparavant provoqué la révolte de la première de ces villes. Se sentant détesté par ses sujets, il augmenta les forces militaires que son père avait laissées, et il engagea tant de nouveaux mercenaires, qu'il devint maître d'une armée de 20.000 hommes, cavalerie et infanterie. Et peut-être dans son territoire aurait-il suivi longtemps avec impunité les traces de Phalaris, s'il n'avait imprudemment provoqué Hierôn, son voisin plus puissant. Dans une bataille acharnée et meurtrière entre les deux princes, 2,000 hommes furent tués du côté des Syracusains et 4,000 de celui des Agrigentins; carnage immense, si l'on considere qu'il tombait surtout sur les Grecs des deux armées, et non sur les mercenaires non helléniques (1). Mais la défaite de Thrasydæos fut si complète, qu'il fut forcé de fuir non-seulement d'Agrigente, mais même de la Sicile; il se retira à Megara, dans la Grèce propre, où il fut condamné à mort et périt (2). Les Agrigentins, délivrés heureusement ainsi de leurs oppresseurs, sollicitèrent et obtinrent la paix de Hierôn. On dit qu'ils établirent un gouvernement démocratique; mais nous apprenons que Hierôn bannit un grand nombre de citoyens d'Agrigente et d'Himera, aussi bien que de Gela (3), et nous ne pouvons pas douter que ces villes ne fussent toutes les trois au nombre de ses cités sujettes. Le moment de la liberté ne commença pour elles que quand la dynastie gélonienne partagea le sort de la dynastie théronienne.

La victoire remportée sur Thrasidæos rendit Hierôn plus complétement maître de la Sicile que son frère Gelôn ne

<sup>(1)</sup> C'est ainsi, je crois, que doivent être compris les mom de Diodore: — Πλείστοι τῶν παραταξαμένων Ἑλλήνων πρὸς Ἑλληνας ἐπισον (Diodore, ΧΙ, 53). (2) Diodore, ΧΙ, 53. Ἐκεῖ θαγάτρω

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 53. Tixel bayaras xaraywoolkie trelevityosu. C'est un remarquable spécimen du sentiment d'une cité étrangère à l'égard d'un répassor

oppressif. Les Mégariens de la Grèce propre étaient rattachés étroitement à la Sicile par l'hyblæenne Megara, aussi bien que par Sélinonte.

<sup>(3)</sup> Diodore, ΧΙ, 76. Οι κατά τὴν Ἡρονος δυναστείων ἐκπεπτωκότες ἐκ τῶν ἰδίων πόλεων — τούτων δ' ἤσαν Γελῶσι καὶ ᾿Ακραγαντίνοι καὶ Ἡμεραῖοι.

l'avait été avant lui. Le dernier acte que nous apprenons de lui, c'est son intervention en faveur de ses beaux-frères (1). fils d'Anaxilaos de Rhegium, qui étaient alors en age de gouverner. Il les encouragea à faire valoir leur droit contre Mikythos, qui avait administré Rhegium depuis la mort d'Anaxilaos, pour les biens aussi bien que pour le sceptre, et probablement il se montra pret à les soutenir par la force. Mikythos s'empressa de souscrire à leur demande, et il rendit un compte si exact et si fidèle, que les fils d'Anaxilaes eux-mêmes le prièrent de rester et de gouverner. - ou plus probablement de prêter son aide à leur gouvernement. Il fut assez sage pour refuser cette requête: il enleva ses propres biens et se retira à Tegea en Arkadia. Hieron mourut peu après, de la maladie dont il avait si longtemps souffert, après un règne de dix ans (2).

A la mort de Hierôn, la succession fut disputée entre son frère Thrasyboulos, et son neveu le jeune fils de Hierôn, de sorte que les partisans de la famille se trouvèrent ainsi divisés. Thrasyboulos, entourant son neveu de tentations aux plaisirs voluptueux, prit ses mesures afin de l'écarter indirectement, et de saisir ainsi le gouvernement pour luimême (3). Cette division de famille. — malédiction qui pesait souvent sur les proches parents des despotes grecs, et les amenait aux plus grandes atrocités (4), - ajoutée à la conduite

<sup>(1)</sup> Hieron avait épousé la fille d'Anaxilaos, mais il semble avoir eu deux antres femmes : - la sœur ou la cousine de Thêron, et la fille d'un Syracusain nommé Nikoklês; cette dernière fut mère de son fils Deinomanes (Schol. Pindare, Pyth. I, 112).

On nous parle de Kleophrön, fils d'Anaxilaos, gouvernant Messênê pendant la vie de son père; probablement ce ieune homme a dû mourir, autrement Mikythos n'aurait pas succédé

<sup>(</sup>Schol. Pind. Pyth. 11, 34).
(2) Diodore, XI, 66.
(3) Aristot. Polit. V, 8, 19. Diodore

ne mentionne pas le fils de Gelôn.

M. Fynes Clinton (Fasti Hellenici. App. ch. 10, p. 264, seg.) a discuté tous les points principaux qui se rattachent à la chronologie syracusaine et à la sicilienne.

<sup>(4)</sup> Xénophon, Hieron, III, 8. Ét σοίνων έθέλεις κατανοείν, εύρήσεις μέν τούς ίδιώτας ύπὸ τούτων μάλιστα φιλουμένους, τοὺς δὲ τυράννους πολλοὺς μὲν παίδας έαυτών άπεκτονηκότας, πολλούς δ' όπο παιδών αύτοὺς ἀπολωλότας, πολλούς δὲ ἀδελφούς ἐν τυραννίσιν ἀλληλοφόνους γεγενημένους, πολλούς δὲ καὶ ὑπὸ γυναικών των έαυτών τυράννους διεφθαρμένους, και ύπὸ έταίρων γε τών μάλιστα δοκούντων φίλων είναι : Cf. Iso-

de Thrasyboulos, causa la chute de la puissante dynastie gélonienne. On vit alors dans Thrasyboulos les mauvaises qualités de Hierôn grandement exagérées, mais sans l'énergie qui les accompagnait. Il mit à mort maints citovens, et en bannit encore davantage, dans le dessein de s'emparer de leurs biens; mais il finit par provoquer parmi les Syracusains une haine intense et universelle, partagée même par beaucoup d'anciens partisans géloniens. Bien qu'il essavat de se fortifier en augmentant ses forces mercenaires, il ne put émpécher une révolte générale d'éclater dans la population syracusaine. En convoquant les habitants de ces cités que Hieron avait établies dans sa nouvelle ville d'Ætna, aussi bien que diverses troupes des alliés sous sa dépendance; il se trouva à la tête de 15,000 hommes, et mattre de la cité intérieure : c'est-à-dire, de l'Ilot d'Ortygia, qui était le premier lieu d'établissement de Syracuse, et était non-seulement distinct et défendable en lui-même, mais encore contenait les bassins, les vaisseaux, et était la clef du port. Le peuple révolté de son côté était maître de la ville extérieure. mieux connue sous son nom plus récent d'Achradina, qui était située sur le contineut adjacent de la Sicile, et était séparée d'Ortygia par un espace intermédiaire de terrain bas destiné aux sépultures (1). Bien que supérieur en nombre.

krate, De Pace, Orat. VIII, p. 182,

De même aussi Tacite (Hist. V. 9). relativement uux rois indightee de Judée, après l'expution de la dynastie syrieune. — Sibi ipsi reges imposuere qui, mobilitate vulgi exputsi, resumptà per arma dominatione, fugas civinni, urbinim versitones protrum, conjugum, parentum, urcca, — alfaque soitia regidus oussi, etc.

<sup>(1)</sup> Ralativement à la tépographie de Syracuse à l'époque de ces troubles, précédant et suivant immédiatement la chute de la dynastie gélouienne, on trouvera ce que j'avance dans l'édition présente quelque peu modifié si on

le compare avec la première. En décrivant le siège de cette ville par l'armés assire d'écutier les détaits locaix de Thucydide avec une grande et misuse attention, tout en consultation autorités modernes plus complète, on travoures les conditions qué j'avait chapterion du troisème ch. du dixiere vol. mais suriont dans une dissertation s'éparée anniexée comme appendice à ce chapter, et explusée par deux plans. C'est à actie d'eraisère dissertation avec est à cette d'eraisère dissertation avec est à cette d'eraisère dissertation avec est à cette d'eraisère dissertation avec est à le chef de la contrait de la compare de la compare de la contrait de la contrait de la compare de la compare de la contrait de

Diodore dit ici (XI, 67, 68) que Tra-

ue pouvant cependant rivaliser en habileté militaire avec les forces de Thrasyboulos, il fut obligé de solliciter l'aide des autres cités de Sicile, aussi bien que des tribus des Sikels, en proclamant la dynastie gélonienne comme l'ennemie commume de la liberté de l'Ile, et en offrant en perspective l'indépendance universelle comme récompense de la victoire. Il fut heureux pour eux qu'il n'y eût pas d'autre despote comme le puissant Therôn, pour épouser la cause de Thrasyboulos. Gela. Agrigente, Sélinonte, Himera, et même les tribus des Sikels, répondirent toutes à l'appel avec empressement, de sorte que des forces cousidérables, taut militaires que navales, vinrent renforcer les Syracusanis; et Thrasyboulos, étant totalement défait, d'abord dans une action navale, ensuite sur terre, fut obligé de s'enfermer dans Ortyna, où il vit bientôt que sa situation fetai

syboulos était maître et de l'Ile (Orty gia) et d'Achradina, tandis que les Syracusains révoltés occupaient le reste de la ville, dont ltykê on Tychê faisait partie. Il conçeit évidemment Syracuse comme ayant compris, en 463 avant J.-C., reellement le même grand espace et le même nombre de quatre quartiers ou parties, qu'elle finit plus tard par contenir depuis le temps du despote Denys jusqu'à l'empire romain, et tel qu'on les voit présentés dans la description de Ciceron (Orat. in Verr. IV, 53, 118-120), qui énumère les quatre quartiers Ortygia, Achradina. Tyche et Neapolis. Je crois que e'est une crreur. Je prends la conception générale de la topographie donnée par Thucydide en 415 avant J.-C., cemme représentant en général ce qu'elle avait été cinquante ans auparavant. Thucydide (V1, 3) mentionne sculement la cité intérieure, qui était dans l'Hot d'Ortygia (ή πόλις ή έντός), - et la cité extérieure (ή πόλις ή έξω). Cette dernière fut connue plus tard sous le nem d'Achradina, bien que ce nem ne se rencontre pas dans Thucydide, Diodere mentienne formellement qu'Ortygia et Achradina avaient chacune des fortifications séparées (X1, 73).

Dans ces disputes qui se rattachem la clutte de la dynastie geloniene, je crois que Turayboulos était mattre d'Ortygia, qui tité tot un temps la ferre-resse intérieure et la partie la plus importante de Syracuse; au point que, sous la demination roussise, Marcellus défendit à tout syracussin indigères d'y habiter (Cléron, cont. Verr. V., 32-84, 38, 58). Les eunemis de Thrasyboulos, au centraire, occupient, je cevis, Achevaline.

Il n'y a pas à deuter que este bissection de Spracuse en deux forties tiens séparées n'ait du denner use disgrande facilité de plus pour des putes civiles, s'il y avait des causes extérieures contribuant à les femarques d'Aristote (Pelit, V, 2, 12), que l'aixiste (Pelit, V, 2, 12), que l'aixiste d'aixiste d'aixiste d'aixiste d'aixiste d'aixiste d'aixiste qu'aixis au partie continentale de Xiacomens. désespérée. En conséquence, il ouvrit avec ses adversaires une n'égociation, qui aboutit à son ablication et à sa retraite à Lokri, tandis que les troupes mercenaires qu'il avait réunies furent aussi autorisées à se retirer sans être inquistées (1). Thray boulos ainsi chassé véeut dans la suite et mourut comme un simple particulier, à Lokri—sort bien différent de celui qui était échu à Thrasydoso fills de Théron) à Megara, bien que tous deux semblent l'avoir également provoqué.

Ainsi tomba la puissante dynastie gélonienne à Syracuse, après une durrée de dix-huit ans (2). Sa chute no fut rien moins qu'une révolution étendue d'une extrémité à l'autre de la Sicile. Dans les diverses cités de l'Île, il s'était élevé un grand nombre de petits despotes, chacun avec ses forces mercenaires séparées; agissant comme les instruments et comptant sur la protection du grand despote de Syracuse, comptant sur la protection du grand despote de Syracuse, om tous démocratiques furent établis partout (3). Les fils d'Anaxilaos se maintiment un peu plus longtemps à Rhegium et à Messènè; mais les citorens de ces deux villes finirent par suivre l'exemple général, les forcèrent à se reti-rér (4), et commencèrent leur ère de liberté.

Mais bien que les despotes siciliens eussent été chassés ainsi, les gouvernements libres établis à leur place furent exposés d'abord à beaucoup de difficultés et de collisions. Nous avons déjà mentionné que Gelôn, Hieron, Thèron, Irrasydeous, Thrasyboulos, etc., avaienttous condamné bon nombre de citoyens à l'exil avec confiscation de leurs biens, et qu'ils avaient établi sur les ol de nouveaux citoyens et des mercenaires, en nombre non moins considérable. A quelle race appartenaient cés mercenaires, c'est ce qu'on ne nous dit pas; il est probable qu'ils n'étaient Grees qu'en partie. Ces changements violents, tant de personnes que de propriétés, ne purent se faire sans soulevre des luttes acharnées,

Diodore, IX. 67, 68.
 Aristote, Polit. V, 8, 23.

<sup>(3)</sup> Diodore, XI, 68. (4) Diodore, XI, 76.

d'intérêt aussi bien que de sentiment, entre les anciens citovens, les nouveaux et les propriétaires dépossédés, aussitôt que fut écartée la main de fer qui comprimait tout. Cette source de terribles dissensions fut commune à toutes les cités siciliennes, mais elle ne coula dans aucune plus aboudamment qu'à Syracuse. Dans cette ville, les nouveaux mercenaires introduits en dernier lieu par Thrasyboulos s'étaient retirés en même temps que lui, et beaucoup d'entre eux à la ville hiéronienne d'Ætna, d'où ils avaient été amenés. Mais il restait encore le corps le plus nombreux introduit par Gelôn, en partie aussi par Hierôn; le premier, seul. en avait enrôlé 10,000, dont plus de 7,000 restaient encore. Quelle part ces citoyens gélouieus avaient-ils prise dans la dernière révolution, c'est ce que nous ne trouvons pas exposé distinctement : ils semblent ne s'être pas réunis en corps pour soutenir Thrasyboulos, et probablement beaucoup d'entre eux prirent parti contre lui.

Après que la révolution eut été accomplie, une assemblée publique de Syracusaius fut convoquée; et la première résolution fut de pourvoir à la commémoration religieuse de l'événement, en élevant une statue colossale de Zeus Eleutherios, et en célébrant une fête annuelle qui devait s'appeler Eleutheria, avec luttes et sacrifices solennels. Ils s'occupèrent ensuite de déterminer la constitution politique, et si forte fut la réaction prédominante de haine et de crainte contre la dynastie expulsée, réaction aggravée sans doute par les exilés de retour - que tout le corps des nouveaux citoyens, qui avaient été domiciliés sous Hierôn et Gelôn, fut déclaré non éligible aux magistratures et aux honneurs. Cette mesure rigoureuse et radicale qui, d'un coup, frappait d'incapacité une minorité nombreuse, provoqua naturellement une nouvelle irritation et la guerre civile. Les citoyens géloniens, les individus les plus belliqueux de l'État, et occupant, comme partisans et favoris de l'ancienne dynastie, la section intérieure de Syracuse (1), Ortygia, se mireut

<sup>(1)</sup> Aristote (Polit. V, 2, 11), montionne, entre autres exemples du dan-

en révolte ouverte; tandis que la masse générale des citoyens, maitres de la ville extérieure, ne furent pas assez forts pour attaquer avec succès cette position défendable (1). Mais ils à arrangèrent pour la bloquer presque complètement et pour intercepter ses provisions et ses communications avec le pays, au moyen d'une nouvelle fortification menée de la ville extérieure vers le grand port et s'étendant entre Ortygia et Epipole. La garnison à l'intérieur ne ponvait ainsi obtenir de provisions qu'au prix de conflits perpétuels. Cette guerre intestine et décastreuse daru pendant quelques mois, avec maints engagements partiels tant sur terre que sur mer; par la le corps général des citoyens s'accoutuna aux armes, tandis qu'un régiment choisi de 600 volontaires exercès acquit une capacité spéciale. Hors d'état de se maintenir plus longtemps, les Géloniens furent forcés de hasar-

ger de recevoir de nouveoux eitoyeus, que les Syraeusains, après la dynastie gélonieune, admirent les mercenaires étrangers an droit de cité, et donnèrent lieu uiusi à une sédition et à une lutte armée. Mais on ne peut pas bien eiter l'incident pour expliquer ec principe à l'appui duquel il le présente. Les mercenaires, tant que dara la dynastie, avaient été les premiers citoyens de la communauté; après sa chute, ils deviurent les inférieurs, et furent déclarés inadmissibles aux honneurs. Il n'y a guère lieu de s'étonner qu'un si grand changement de position les portât à se révolter; mais ee n'est pas un eas que l'on puisse convenablement produire ponr prouver combien grande est la difficulté d'arranger les affoires nyce des citovens nouveaux venus.

Après qu'Agathoklès ent été chassé de Syracuse, près do deux siècles après ces événements, la même querelle et la même sédition se renouvolèrent, par suite de l'exclusion de ses mercenaires des magistratures et des postes d'honneur (Diodore, XXI, Fragm. p. 282). (1) Diolore, ΧΙ, 73. Οι δὲ Συρακούτοι πῶν ειμπτάντει εἰς ταραχέν, τὸ λοιπόν τῆς πόξεως κάτειχον, καὶ τὸ πρός τὰς Ἐπιπολάς τετραμικόνο αὐτῆς ἔπετιχίγιαν, καὶ πολύ γιὰ σὰς ἐπιτιχίναν κατεπείχιαν ἐποίτης τους ἀρειτιχίνας τους ἀρειτιχίνας τέγχρος εἰξονο τους ἀρειτιχίνας τέγχρος εἰξονο καὶ ταχὸ τῶν ἐπιτιχδείων ἐποίτησαν ἀποεείν.

Diodore répète iei la même idée erronée que j'ai mentionnée dans une note précédente. Il suppose que les Géloniens étaient en possession et d'Ortygia et d'Achrudina, tandis qu'ils n'occupaient réellement qu'Ortygia, comme Thrasybonios dans la première lutte.

Le parti contraire était en possession de la eité extérieure ou Aehradina, or il lui était facile, en menant une fortification entre Epipole et le grand port, d'intercepter la communication d'Ortygia avec le pays environnant, comme on peut le voir en consultant les plans de Syracues, annexés an ch. 3 du dixième vol, de cette Histoire. der une bataille générale qui, après une lutte obstinée, se termina par leur défaite complète. Les 600 hommes d'élite, qui avaient éminemment contribué à cette victoire, recurent de leurs concitoyens une couronne d'honneur et une mine par tête pour récompense (1).

Les maigres annales où ces intéressants événements sont indiqués plutôt que décrits, nous disent à peine quelque chose des arrangements politiques qui résultèrent d'une victoire si importante. Probablement un grand nombre des Géloniens furent chassés : mais nous pouvons admettre comme certain qu'ils furent privés du dangereux privilége d'une résidence séparée dans la forteresse intérieure ou llot d'Ortvgia (2).

Cependant le reste de la Sicile avait éprouvé des désordres d'un caractère analogue à ceux de Syracuse. A Gela, à Agrigente, à Himera, la réaction contre la dynastie gélonienne avait ramené en foule les exilés dépossédés qui, réclamant la restitution de leurs biens et de leur influence, trouvèrent leurs demandes soutenues par la population en général. Les Katanæeus, que Hierôn avait chassés de leur propre ville pour les envoyer à Leontini, afin de faire de Katane sa colonie d'Ætna, se rassemblèrent en armes et s'allièrent avec le prince sikel Duketios, pour reconquérir leur première patrie et rendre aux Sikels ce que Hieron leur avait pris pour agrandir le territoire Ætnæen. Ils furent aidés par les Syracusains, pour lesquels le voisinage de ces partisans hiéronieus était dangereux : mais ils ne parvinrent à leur but qu'après une longue lutte et plusieurs batailles avec les Ætnæens. Une convention fut à la fin couclue, en vertu de laquelle ces derniers évacuèrent Katane et furent autorisés à occuper la ville et le territoire (vraisemblablement sikels) d'Ennesia ou Inessa, auxquels ils donnèrent le nom d'Ætna (3), et où ils élevèrent des monuments rappelant

<sup>(</sup>l) Diodore, XI, 72, 73, 76. (2) Diodore, XIV. 7.

<sup>(3)</sup> Diodore, XI, 76; Strabon, VI,

<sup>268.</sup> Comp., comme évésement analogue, la description des édifices élevés dans le marché d'Amphipolis, en l'hon-

Hierôn comme fondateur, — tandis que le tombeau de ce dernierà Katane fut démoli par les habitants après leur rétablissement.

Ces conflits, qui troublaient la paix de toute la Sicile. en vinrent à être si intolérables, que les diverses cités tinrent un congrès général pour les arranger. La résolution commune fut de réadmettre les exilés et d'expulser les colons géloniens partout : mais on fournit un établissement à ces derniers dans le territoire de Messênê. Il paraît que les exilés recouvrèrent leurs biens, ou du moins que d'autres terres leur furent assignées en compensation. Les habitants de Gela furent en état de pourvoir leurs exilés en rétablissant la ville de Kamarina (1), qui avait été conquise sur Syracuse par Hippokrates, despote de Gela, mais que Gelôn, en transportant son siège à Syracuse, avait incorporée au territoire syracusain, et dont il avait amené les habitants dans cette même ville. Les Syracusains renoncèrent alors à sa possession. - abandon à expliquer probablement par ce fait, que parmi les nouveaux venus transférés par Gelôn à Syracuse, étaient compris nou-seulement les anciens Kamarinæens, mais encore un grand nombre d'hommes qui avaient été auparavant citoyens de Gela (2). Il était commode de fournir à ces hommes, obligés alors de quitter Syracuse, une demeure à Kamarina, aussi bien ou'aux autres exilés de Gela rétablis; et nous pouvons présumer en outre que cette nouvelle cité servit de réceptacle pour les autres citoyens sans fovers de toutes les parties de l'île. Elle fut consacrée par les habitants de Gela, comme ville indépendante, avec des rites et des usages dôriens : ses terres furent distribuées de nouveau, et au nombre de ses habitants il y eut des hommes

neur de l'Athénien Agnon l'Œkiste, après que cette ville se fut révoltée contre Athènes (Thucyd. V, 11).

Diodore, ΧΙ, 76. Μετά δὲ ταῦτα Καμαρίναν μὲν Γελώοι κατοικίσαντες ἐξ ἀρχῆς κατεκληρούχησαν.

V. la note de Wesseling sur ce passage, Il n'y a guère lieu de douter que dans Thueydide (VI, 5) la correction de χατρχίσθη, υπό Γελώων (à la place de ὑπό Γελωνος) ne soit exacte.

assez riches pour envoyer des chars disputer les prix dans le Peloponèse, aussi bien que pour payer des odes de Pindare. Les victoires olympiques du Kamarinæen Psumiassurèrent à sa nouvelle cité une célébrité hellénique, à un moment où elle n'était guère sortie encore des difficultés d'un établissement qui commence (1).

Tel fut le grand mouvement réactionnaire en Sicile, contre les violences impérieuses des anciens despotes. Nous pouvons seulement le suivre en général, mais nous voyons que toutes leurs transplantations et expulsions d'habitants furent changées en sens inverse, et tous leurs arrangements bouleversés. Pour corriger d'anciennes injustices, nous ne pouvons douter ou'il n'en ait été commis de nouvelles dans bien des cas, et nous ne sommes pas surpris d'apprendre qu'à Syracuse beaucoup d'enregistrements nouveaux de citoyens se firent sans droits légitimes (2), accompagnés probablement de dons de terres. Le sentiment régnant à Syracuse était alors tout à fait opposé à celui du temps de Gelon, où le Dêmos ou agrégat de petits propriétaires travaillant par eux-mêmes était considéré comme « un compagnon désagréable, " bon seulement à être vendu comme esclave et exporté. Il est extrêmement probable que la nouvelle table de citoyens préparée alors comprenait cette classe d'hommes en nombre plus grand que jamais, sur des principes analogues aux inscriptions libérales de Kleisthenes à Athènes. Toutefois, malgré toute la confusion par laquelle s'ouvre cette période de gouvernement populaire, et qui dure pendant plus de cinquante ans jusqu'au despotisme de Denys l'Ancien, nous trouverons que c'est de beaucoup la partie la meilleure et la plus prospère de l'histoire sicilienne. Nous y arriverons dans un chapitre subséquent.

<sup>(1)</sup> V. la quatrième et la cinquième ode olympique de Pindare, rapportées à la 82° Olymp. ou 452 avant J.-C., environ neuf ansaprès que les habitants de Gela avaient rétabli Kamarina. Toy

νέοιχον έδραν (Olymp. V, 9), ἀπ' ἀμαχανίας άγων έρ φάος τόνδε δάμον άστων (Olymp. V, 14).

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 86. πολλών είπη καὶ ὡς ἔτυχε πεπολιτογραφημένων.

Relativement aux cités grecques le long de la côte d'Italie. pendant la période de la dynastie gélonienne, quelques mots suffiront pour dire tout ce que nous en savons. La cité de Rhegium, avec ses despotes Anaxilaos et Mikythos, figure surtout comme ville sicilienne et a été mentionnée comme telle dans le courant de la politique sicilieme. Mais elle a aussi été enveloppée dans le seul événement qui nous ait été conservé relativement à cette partie de l'histoire des Grecs italiens. Ce fut vers l'an 743 avant J.-C. que les Tarentins entreprirent une expédition contre leurs voisins non helléniques les lapygiens, dans l'espoir de conquérir Hyria et les autres villes qui leur appartenaient. Mikythos, despote de Rhegium. contre la volonté de ses sujets, envoya de force aux Tarentins trois mille d'entre eux comme auxiliaires. Mais l'expédition fut désastreuse pour les deux alliés d'une manière sigualée. Les lapygiens, au nombre de vingt mille hommes, rencontrèrent les forces grecques combinées en rase campagne. et les défirent complétement. La bataille s'étant livrée dans un pays ennemi, il semble que la plus grande partie tant des Rhégiens que des Tarentins, périrent, au point qu'Hérodote déclare que ce fut le plus grand carnage hellénique qu'il connut (1). Les Tarentins qui avaient été tués étaient dans une grande proportion des citoyens opulents et riches, dont la perte affecta sensiblement le gouvernement de la ville, en fortifiant le Dêmos et en rendant la constitution plus démocratique. Quels furent les détails de ce changement. c'est ce que nous ignorons : l'expression d'Aristote donne

Pour ne rien dire da fait que la ville de Iklegium continue dans la suite, comme auparavant, d'être gouvernive par Mikythos, sous pouvons faire remarquer que Diodore a dá se faire une idee étrange de la géographie de Itlatie méridiouale, pour parler de poursuite et de faite d'Iapygia à Bhegium.

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 170; Diodore, XI, 52. Co dernier assure que les vainqueurs iapygiens divisèrent leurs forces, dont nue partie pourunivit les Rhégiens fugitifs, le reste, les Tarennius. Ceux qui poursaivirent les premiers furent si rapides dans leurs mouvements, qu'ils entrierent (dit-il) avec les fugitifs dans la ville de Rhegium, et môme en devincent mattre et même en devincent mattre.

## SICILE — ÉTABLISSEMENT DE GOUVERNEMENTS POPULAIRES 201

lieu de supposer que même avant cet événement, la constitution avait été populaire (1).

(1) Aristote, Polit. V, 2, 8. Aristote a un autre passage (VI, 3, 5) dans lequel il commente le gouvernement de Tarente, et O. Müller se sert de ce second passage ponr expliquer des changements constitutionnels particuliers

qui furent faits après le désastre iapygien. Je regarde cette juxtaposition des deux passages comme non autorisées il n'y a rien du tout qui les rattache l'uu à l'autre. V. History of the Dorians, 11I, 9, 14.

## CHAPITRE V

DEPUIS LES BATAILLES DE PLATÉE ET DE MYKALE JUSQU'A LA MORT DE THEMISTOKLÉS ET D'ARISTEIDÉS.

Causes du honteux échec de Xerxès en Grèce, - Ses défants personnels, - Onslité inférieure et mollesse de la plus grande partie de son armée. - Tendance à exagérer l'héroïsme des Grees, - Comparaison de l'invasion de la Grèce par Xerxes avec l'invasion postérieure de la Perse par Alexandre le Grand. -Aucune amélioration dans la manière de faire la guerre chez les Perses dans cet intervalle de 150 ans. - Grands progrès chez les Grecs. - Esprit progressif en Grece, - agissant par l'initiativo athénienne. - Conduite d'Athènes dans l'échec des Perses. - Sa position, son caractère et son influence après cet événement. - Mesnres prises par les Athéniens pour relever leur cité. - Empêchements jaloux causés par les Péloponésiens. - Stratagème de Themistoklês pour procurer anx Athéniens l'opportunité de fortifier leur ville. -Athènes fortifiée; - confusion des Spartiates; - désappointement des alliés, Effet de cette intervention projetée, mais déjouée, sur les sentiments athénieus, - Agrandissement des mnrs d'Athènes. - Vastes plans de Themistoklês pour l'agrandissement naval de la ville. - Ville et port fortifiés préparés à Peiræeus. - Hauteur ot épaisseur considérables projetées pour les murs. - Avantages du port agrandi et fortifié. - Accroissement des metæki et du commerce d'Athènes, - Résolution de construire annuellement vingt nonvelles trirèmes. - Expédition de la flotte grecque combinée contre l'Asie, sons lo spartiate Pausanias. · Prise de Byzantion, - Manvaise conduite de Pausanias; - les alliés refusent de lni obeir. - Il correspond par trahison avec Xerxes. - Pausanias, assuré de l'aide de Xerxês, devient plus intolérable dans sa conduito. - Il est rappelé à Sparte. — 477-476 avant J.-C. — Les alliés transfèrent le commandement de Sparte à Athènes. - Importance de ce changement dans les relations des États grecs. - Tendance des rois spartiates à se corrompre en servant à l'étranger. - Leotichydes. - Union panhellénique momentanée sons Sparte, immédiatement après l'échec de Xerxès, - maintenant rompue et changée en schisme avec denx parties distinctes et deux chefs, Sparte et Athènes. - Actes d'Athènes en qualité de chef; - bonne conduite d'Aristeides. - Formation de la confédération de Dêlos, à la tête de laquelle est Athènes. - Assemblée générale des alliés tenne dans cette île. - Imposition établie par Aristeides sur la confédération et sur tous ses membres ; - obligation déterminée consistant en vaisseaux et en argent. - Total en argent. - Hellenotamie. - Rapide développement, première grandeur de la confédération de Délos; adhésion volontaire des membres. - État et puissance de la Perse à l'époque où la confédération de Délos fut formée pour la première fois. - Conduite de Pausanias après avoir été écarté du commaudement; - il poursuit ses projets de trahison de concert avec la Perse. — Il est rappelé à Sparte, — emprisonné, mis en jugement; - il essaie de provoquer les flotes à une révolte. - Il est découvert par la révélation d'un esclave. - Incrédulité on crainte des éphores. Son arrestation et sa mort. — Expiation faite pour le sanctuaire offensé. — Vers 467 avant J.-C. - Themistokles est compromis dans la conjuration découverte de Pausanias. - Position de Themistoklês à Athènes: - tendance des partis et de la politique dans cette ville. - Effet des événements de la guerre des Perses sur le sentiment politique athénien ; - stimulant pour la démocratie. Altération de la constitution kleisthénéenne; - tous les citoyens sans exception sont rendus politiquement admissibles aux charges - d'abord éligibilité universelle et élection universelle des magistrats ; - ensuite sortitie, ou tirage au sort. - Accroissement du ponvoir des Stratêgi, - Changement dans les fonctions et diminution de l'importance des Archontes. - Administration d'Athènes agrandie, - Nouveaux fonctionnaires nommés, - répartition cutre Athènes et Peiraceus. — Carrièro politique et position précaire de Themistoklès; — rivaux acharnés contre lui. — Kimôn, Alkmæôn, etc. — Il est exposé à des accusations de corruption. - Themistoklês est accusé d'avoir reçu des présents de la Perse : - il est acquitté à Athènes. - La querelle entre lui et ses rivaux politiques augmente d'acharnement après son acquittement. - Il est frappé d'ostracismo, 471 avant J.-C. - Pendant qu'il est banni en vertu de l'ostracisme, les Lacédemoniens portent une accusation de trahisou contre lui. - 466 avant J.-C. — Fnite et aventures de Themistoklès. — Themistoklès se rend en Asie et cherche un refuge chez le roi de Perse. - Histoires au sujet des relations entre le roi de l'erse et Themistoklês. - Traitement réel de Themistoklês en Perse. — Influence qu'il acquiert sur le roi de Perse. — Récompense considérable qu'il reçoit. - Sa mort à Magnêsia. - Mort d'Aristeides. - Sa pauvreté.

Après avoir suivi, dans le dernier chapitre, l'échec que les Grecs siciliens firent essuyer aux Carthaginois, nous revenons maintenant aux Grecs du centre et aux Perses, — cas dans lequel le triomphe était plus intéressant encore pour la cause des progrès de l'humanité en général.

La disproportion qui existe entre l'immense armée réunie par Xerxès et le peu qu'il accomplit, provoque naturellement à la fois du mépris pour les forces persanes et de l'admiration pour la poignée d'hommes, comparativement petite, par laquelle elles furent si ignominieusement défaites. Ces deux sentiments sont justes, mais ils sont tous deux souvent exagérés au delà du point que justifiera un examen attentif des faits. La manière persane de faire la guerre (que nous

pouvons comparer à celle des Turcs modernes (1), maintenant que la période de leur fanatisme énergique est passée) était à un haut degré désordonnée et inefficace. Les hommes, à la vérité, pris individuellement, surtout les Perses indigènes, ne manquaient pas des qualités du soldat; mais leurs armes et leur organisation étaient mauvaises. - et leurs chefs plus mauvais encore. D'un autre côté, les Grecs, égaux. sinon supérieurs, en bravoure individuelle, étaient incomparablement supérieurs sous le rapport de l'ordre militaire aussi bien que sous celui des armes : mais ici également le commandement était défectueux, et la désunion une source constante de péril. Ceux qui, comme Plutarque (ou plutôt le pseudo-Plutarque), dans son traité sur la Malianité d'Hérodote, ne veulent reconnaître que de la magnanimité et de l'héroïsme dans la conduite des Grecs pendant le cours de ces années critiques, sont forcés de traiter durement l'incstimable témoin auquel nous sommes redevables de connaître les faits. Ce témoin doune clairement à entendre que, malgré le courage dévoué montré non moins par les vaincus aux Thermopylæ que par les vainqueurs à Salamis, la Grèce dut son salut surtout à l'imbécillité, à la couardise et à la témérité crédule de Xerxès (2). Si, en effet, il avait possédé soit l'énergie personnelle de Cyrus, soit le jugement d'Artemisia, on peut douter qu'une supériorité de conduite ou une intimité d'union eut pu défendre les Grecs contre des forces si supérieures. Mais il est certain que tout leur courage comme soldats en ligne ne leur aurait pas fait atteindre ce but, sans un plus haut degré de tactique et sans un esprit plus sincère de coopération que ceux qu'ils montrèrent réellement.

Cent cinquante années après cette période si remplie d'événements, nous verrons la face des affaires changer, et

<sup>(1)</sup> Les « Letters from Greece » do M. Waddington, qui décrivent la révolution greeque en 1821, donnerout une bonne idée de la stapidité des Turcs dans leur manière de faire la guerre.

Cf. aussi le second volume des Mémoires du baron de Tott, partie III.

<sup>(2)</sup> Thucydide, I, 69. Έπιστάμενοι καὶ τὸν βάρδαρον αὐτόν περὶ αὐτῷ τὰ πλείω σταλέντα, etc. Cf. Thucyd. VI, 33.

les forces combinées de la Grèce sous Alexandre de Macédoine envahir la Perse. Nous trouverons qu'en Perse aucune amélioration ne s'était effectuée pendant ce long intervalle. - que le plan de défense sous Darius Codoman a les mêmes défauts que celui d'attaque sous Xerxès, - qu'il v a la même confiance aveugle et exclusive dans des batailles rangées, avec des troupes supérieures en nombre (1). - que l'avis de Mentor le Rhodien et celui de Charidèmos sont méprisés comme ceux de Demaratos et d'Artemisia. - que Darius Codoman, essentiellement de la même trempe que Xerxès. est entraîné à livrer la bataille d'Issus par la même témérité ruineuse que celle qui dissipa la flotte persane à Salamis, et que l'infanterie indigène des Perses (non la cavalerie) parait même avoir perdu cette valeur individuelle qu'elle déploya à Platée d'une manière si remarquable. Mais du côté des Grecs, le progrès est très-grand sous tous les rapports : le courage régulier du soldat a été entretenu et même augmenté, tandis que la tactique et le talent des combinaisons militaires ont atteint un point sans exemple dans l'histoire antérieure de l'humanité. La science militaire peut être considérée comme une sorte de création pendant cet intervalle, et l'on verra qu'elle passe par diverses phases, - Demosthenes et Brasidas. - l'armée de Cyrus et Xénophon, - Agesilas, - Iphikrates, - Epaminondas, - Philippe de Macédoine, - Alexandre (2) : car les princes macédoniens ont emprunté la tactique grecque, bien qu'ils l'aient développée et appliquée avec une énergie personnelle qui leur était particulière, et avec des avantages de position tels que ni les Athéniens ni les Spartiates n'en ont jamais eu de pareils. Dans cette comparaison entre l'invasion de Xerxès et celle d'Alexandre, nous mettons en contraste l'ardeur progressive de la Grèce, qui sert de héraut et d'aiguillon à la même ardeur en Europe, - avec l'esprit stationnaire de

<sup>(</sup>l) Thueyd. I, 142. Πλήθει την άμαθίαν θρανόνοντες, etc. (2) V. un remarquable passage dans

la troisième Philippique de Démosthène, c. 10, p. 123.

l'Asie, que réveille par occasion une individualité brillante, mais qui ne s'approprie jamais de nouvelles idées ni de nouvelles facultés sociales, soit pendant la guerre, soit pendant la paix.

C'est à l'invasion de Xerxès que ces nouveaux pouvoirs de combinaisons, politiques aussi bien que militaires, qui éclairent l'histoire grecque pendant le siecle suivant et même plus tard, doivent leur origine. Ils sont mis en action par le changement de position et de caractère des Athéniens, — qui, dans une certaine mesure, perfectionnèrent les opérations militaires sur terre, mais furent les grands créateurs de la tactique et de la manœuvre maritimes en Grèce, — et qui, les premiers de tous les Grecs, se montrèbent capables d'organiser et de diriger l'action combinée d'alliés et de sujels nombreux : réunissuit ainsi les deux qualités distinctives de l'Agamemnón homérique (1), — l'habileté dans le commandement et la viguerq dans l'exécution.

Dans la confédération hellénique générale qui agit contre la Perse, sous la présidence de Sparte, il serait difficile de dire qu'Athènes occupat un rang ostensible supérieur à celui d'un membre ordinaire. Le second poste d'honneur, dans la ligne de Platée, il est vrai, lui avait été adjugé, toutefois seulement après que Tegea l'avait réclamé comme un droit. Mais sans aucune différence sous le rapport du rang ostensible, elle n'était plus aux veux et au sentiment de la Grèce la même puissance qu'auparavant. Elle avait plus souffert, et sur mer avait certainement fait plus que tous les autres alliés ensemble. Mème sur terre, à Platée, ses hoplites avaient montré contre la formidable cavalerie des Perses une combinaison de bravoure, de discipline et de force, supérieure même aux Spartiates. Aucun officier athénien n'avait commis un acte si dangereux de désobéissance que le Spartiate Amompharetos. Après la victoire de Mykale, quand les Péloponésiens se hâtèrent tous de retourner chez eux pour

<sup>(1) &#</sup>x27;Αμφότερον, βασιλεύς τ' άγαθὸς, κρατερός τ' αίχμήτης. (Homère, Iliade, III, 179.)

iouir de leur triomphe, les Athéniens ne reculèrent pas devant un service prolongé dans le dessein important de purger d'ennemis l'Hellespont, et se posèrent ainsi en champions volontaires et empressés des Grecs asiatiques contre la Perse. Outre les exploits d'Athènes collectivement, les deux seuls individus, doués de quelques talents pour le commandement, que cette lutte critique avait fait surgir, étaient tous les deux des Athéniens : d'abord, Themistoklès ; ensuite, Aristeidès. Depuis le commencement jusqu'à la fin du conflit, Athènes avait déployé un patriotisme panhellénique sans réserve, que les Péloponésiens avaient payé de la manière la moins généreuse : en effet, ils étaient restés derrière leurs murailles à l'Isthme et avaient livré Athènes deux fois au ravage de l'ennemi; la première fois, peut-être, sans pouvoir l'éviter, - mais la seconde, par une négligence coupable en différant leur marche de départ contre Mardonios. Et les Péloponésiens ne pouvaient s'empêcher de sentir que, tan-"dis qu'ils avaient laissé l'Attique sans protection, ils devaient leur propre salut à Salamis, tout à la fois à la dextérité de Themistoklès et à l'imposante flotte athénieune.

En considérant que les Péloponésiens n'avaient souffert que peu ou point de mal par suite de l'invasion, tandis que les Athéniens avaient perdu pour le moment même leur ville et leur pays, avec une partie considérable de leurs biens meubles détruits sans retour, — nous pourrions naturellement nous attendre à trouver les premiers, sinon prétant leur aide reconnaissante et active pour réparer le dommage en Attique, du moins accueillant de bon cœur le rétablissement de la ville ruinée par ses premiers habitants. Au lieu de cela, nous voyons dominer encore parmi eux le même de cisseme. Le mauvais vouloir et la méfiance pour l'avenir, aggravés par une admiration dont ils ne pouvaient se défendre, étouffent tout eleur gratitude et tout leur sympathie.

Les Athéniens, en revenant de Salamis, après la bataille de Platée, trouvèrent des foyers désolés pour les recevoir. Leur pays était dévasté, — leur ville brûlée ou détruite, de sorte qu'il ne restait qu'un petit nombre de maisons débout, où les officiers persans avaient pris leurs quartiers, — et leurs fortifications en grande partie rasées ou renversées. Leur première tache fut de conduire chez eux leurs familles et leurs effets des lieux d'abri temporaires à Træzen, à Ægina et à Salamis. Après avoir pourvu à ce qui était indispensablement nécessaire pour les besoins immédiats, ils se mirent à rebâtir leur ville et leurs fortifications sur une échelle de plus grande dimension en tous sens (1). Mais aussitôt qu'on les vit occupés à cette œuvre indispensable, sans laquelle ni existence politique ni sureté personnelle n'étaient praticables, les alliés prirent l'alarme, présentèrent des plaintes à Sparte, et la pressèrent vivement d'arrêter le travail. En tête de ces plaignants se trouvaient probablement les Æginètes, comme anciens ennemis d'Athènes, et comme ayant le plus à craindre de sa puissance sur mer. Les Spartiates, qui sympathisaient complétement avec la jalousie et l'inquiétude de leurs alliés, étaient même disposés, par une ancienne association, à pousser encore plus loin leur aversion pour des fortifications, de sorte qu'ils auraient été charmés de voir toutes les autres cités grecques systématiquement sans défense comme Sparte elle-même (2). Mais tout en envoyant à Athènes une ambassade, pour faire une remontrance amicale contre le projet de fortifier la ville de nouveau, ils ne purent interdire d'une manière ouverte et péremptoire l'exercice d'un droit commun à toute communauté autonome. Ils n'oserent même pas, à un moment où les événements des mois passés étaient frais dans les souvenirs de tous, divulguer leurs jalousies réelles quant à l'avenir. Ils affectèrent de présenter des raisons de prudence contre le projet, fondées sur la chance d'une future invasion des Perses: cas dans lequel ce serait un dangereux avantage pour l'envahisseur que de trouver une ville fortifiée en dehors du Péloponèse pour appuyer ses opérations, comme Thèbes avait

<sup>(1)</sup> Thurydide, I, 89.

(2) Thurydide, I, 90. Tả μλν καὶ αὐτοὶ έχιον ἀν ἐρῶντες μήτε ἐκείνους μης ἀλιὸν μηδένα τείχος ἔχοντα, τὸ δὲ πλέον, τῶν ἐνιμαζων ἰξοτρυνόντων καὶ

φοδουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτιἔν τὸ πλήθος, ὁ πρὶν οὐχ ὑπλέχε, καὶ τήν ἐς τὸν Μηδικόν πόλεμον τόλμαν γενομένην.

récemment secondé Mardonios. En conséquence, ils proposèrent aux Athéniens, non-seulement de renoncer à leurs propres fortifications, mais encore de les nider à détruire toutes les fortifications des autres cités au delà des limites du Péloponèes, — promettant un abri en deçà de l'isthme, en cas de besoin, à toutes les personnes exposées.

Un homme d'État comme Themistoklès n'était pas de nature à s'en laisser imposer par cette diplomatie : mais il vit que les Spartiates avaient le pouvoir d'empêcher le travail, s'ils le voulaient, et qu'il ne pourrait être exécuté qu'à l'aide d'une ruse heureuse. D'après son conseil, les Athéniens congédièrent les ambassadeurs spartiates, en disant qu'ils enverraient eux-mêmes à Sparte et expliqueraient leurs desseins. Conséquemment, on y expédia bientôt Themistoklès lui-même, comme l'un des trois ambassadeurs chargés d'entrer en explications avec les autorités spartiates. Mais ses deux collègues, Aristeides et Abronichos, en vertu d'un accord antérieur, tardèrent à arriver, - et il resta inactif à Sparte, donnant leur absence comme excuse pour ne pas même demander une audience, affectant toutefois d'être surpris de les voir différer si longtemps leur arrivée. Mais pendant qu'Aristeidès et Abronichos, les deux autres envoyés, étaient ainsi retenus avec soin, toute la population d'Athènes travaillait sans relâche aux murailles. Hommes, femmes et enfants, tous faisaient de leur mieux pendant ce précieux intervalle. On n'épargna ni les maisons particulières, ni les édifices sacrés, pour fournir les matériaux, et telle fut leur ardeur dans l'entreprise, qu'avant que les trois ambassadeurs fussent réunis à Sparte, le mur avait atteint une hauteur suffisante au moins pour essayer de se défendre. Toutefois l'intervalle avait été assez long pour provoquer le soupçon, même dans l'esprit lent des Spartiates; tandis que les Æginètes, plus vigilants, leur envoyèrent la nouvelle positive que les murs étaient en train d'avancer rapidement.

Themistokles, en apprenant cette allegation, nia peremptoirement qu'elle fût vraie; et l'estime personnelle qu'on avait pour lui était si grande à cette époque, que son assu-

rance (1) obtint pendant quelque temps un crédit complet, jusqu'à ce que de nouveaux messagers vinssent faire naître encore des soupçons dans l'esprit des Spartiates. En réponse à ces messages, Themistoklès pressa vivement les éphores d'envoyer à Athènes des ambassadeurs à eux, et de se convaincre ainsi de l'état des choses. Ils agirent d'après sa recommandation sans avoir de soupçons, tandis que lui, en même temps, il transmit une communication particulière à Athènes, par laquelle il demandait qu'on ne laissat pas partir les ambassadeurs avant que ses collègues et lui-même fussent revenus sains et saufs, ce qu'il craignait qu'on leur refusât si son tour venait à être divulgué. Aristeidès et Abronichos étaient alors arrivés. - on annoncait que le mur était au moins à une hauteur qui défiait le mépris, - et Themistoklès aussitôt jeta le masque. Il avoua le stratagème qu'il avait employé, -dit aux Spartiates qu'Athènes était déjà fortifiée suffisamment pour assurer la súreté et la libre volonté de ses habitants. - et les avertit que l'heure de la contrainte était actuellement passée, les Athéniens étant-en état de définir et de soutenir par eux-mêmes leurs droits et leurs devoirs par rapport à Sparte et aux alliés. Il leur rappela que les Athéniens s'étaient toujours trouvés capables de juger par eux-mêmes, soit dans une consultation commune, soit dans toute affaire séparée telle que la crise importante où il s'agit d'abandonner leur ville et de se réfugier sur leurs vaisseaux. Ils avaient maintenant, dans l'exercice de ce jugement personnel, résolu de fortifier leur cité, comme mesure indispensable pour eux-mêmes et avantageuse mêmê aux alliés en général. Qu'il ne pouvait y avoir d'échange égal ou loyal d'opinion que si tous les alliés avaient les mêmes moyens de défense : tous devaient être sans fortifications, ou Athènes devait être fortifiée aussi bien que les autres (2).

<sup>(1)</sup> Thueydide, 1, 91. Τώ μιν θεμασποκλεί ἐπρίθοντο διά φιλέτη αύτοῦ.
(2) Thuaydide, I, 91. Οὐ γὰρ οδόν τε είναι μιὰ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασπευής

όμοιόν τε ή ίσον ές το κάινου βουλεύεσθαι. "Η κάντας σόν άτειχίστους έξη χρήναι ξυρώς. ή και ταθε νομίζειν Αρβώνο δυεί».

Quelque mortifiés que fussent les Spartiates par une révélation qui prouvait qu'ils avaient été non-seulement découverts dans un dessein malhonnête, mais encore complétement joués, - le ton décidé de Thenistoklès leur imposa en même temps, ton qu'ils ne lui pardonnèrent famais dans la suite. Arrêter auparavant l'érection des murailles aurait été praticable, bien que non peut-être sans difficulté; agir de force avec le fait accompli était extrêmement dangereux. De plus, les inestimables services que venait de rendre Athènes l'emportèrent encore dans leur esprit, de sorte que le sentiment et la prudence coïncidèrent pour le moment. Ils affectèrent donc d'accueillir la communication sans manifester aucune irritation, comme si dans le fait ils n'avaient pas avancé de prétention qui eût besoin d'être formellement rétractée. Les envoyés des deux peuples retournèrent chez eux, et les Athéniens achevèrent leurs fortifications sans obstacle (1), - toutefois non sans murmures de la part des alliés qui, dans la suite, reprochèrent amèrement à Sparte d'avoir laissé échapper cette précieuse opportunité d'arrêter la croissance du géant (2).

Si les alliés craignaient Athènes auparavant, le mélange d'audace, d'artifice et de ruse à l'aide duquel elle venait d'éluder l'obstacle opposé à ses fortifications, était bien fait pour aggraver leur inquiétude. D'autre part, quant aux Athéniens, la simple idée d'une intervention destinée à leur

<sup>(1)</sup> Nous sommes assez bereux; rour possider or reit; relatif à la reconstruction des mars d'Athènes, mecontée par l'Imegdale. C'est le premier incident qui imprerte, dans extre seu celle de la comme del la comme de la comme del la comme de la com

selon laquelle Thembtoklês aurait atteint son but en gagnant les éphores. Ceci no serait pas improbable en soi, — et n'est pas non plas incompatible avec le récit de Thueydide; mais ce dernier ou ne l'avait pas entendu dire ou n'y croyait pas,

<sup>(2)</sup> Thucydide, 1, 69. Και τωνδε θμαίς αίτισι (dit l'ambassadeur corinthien en s'adressant anx Laccdæmeniens), τό τε πρώτον ἐδασκτες αύτους (es Athéniens) την πόλιν μετά τὰ Μηδικά κρατύναι, καὶ ὅστερον τὰ μακρά στησα τείχη; είτο.

enlever ce droit commun de défense personnelle qui était exercé par toute cité autonome à l'exception de Sparte, a dù leur paraître une injustice outrageante, - aggravée par ce fait qu'elle leur était amenée par leurs souffrances particulières dans la cause commune, et qu'elle leur était faite par les mêmes alliés qui, sans leur dévouement empressé, auraient été dès lors les esclaves du Grand Roi. Et l'intention qu'avaient les alliés de s'opposer aux fortifications a dû être connue de tout le monde à Athènes, par la presse universelle de bras mis en réquisition pour hater le travail et échapper à l'intervention; précisément comme elle fut attestée aux générations futures par les fragments sans forme et la construction irrégulière du mur, dans lequel on voyait scellés des ossements de tombeaux et des colonnes couvertes d'inscriptions (1). Assurément le sentiment qui se rattachait à ce travail. - accompli comme il le fut par les riches et les pauvres, par les forts et les faibles, - hommes, femmes et enfants, a dû être intense aussi bien que propre à établir l'égalité. Tous ils avaient enduré les misères communes de l'exil, tous ils avaient contribué à la victoire et tous partageaient actuellement la même fatigue pour la défense de la cité qu'ils avaient recouvrée, afin de contre-miner l'opposition peu généreuse de leurs alliés péloponésiens. Nous devons mentionner ces circonstances pleines d'incitation, particulières aux Athéniens, et agissant sur une génération. qui avait alors été nourrie dans la démocratie pendant un quart de siècle et avait remporté sans aucune aide la victoire de Marathôn, - si nous voulons comprendre cette explosion encore plus forte d'activité agressive, d'assurance persévérante et d'aptitude aussi bien que d'ardeur pour le commandement, - avec ce développement encore plus étendu d'organisation démocratique, - qui marque leur caractère pendant le siècle suivant immédiatement.

Le plan de la nouvelle fortification fut projeté sur une

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 93. Cornelius Nepos (Themist, c. 7) exagère ceci et en fait une imagination extravagante.

échelle bien digne de la grandeur future de la ville. Son enceinte était de six stades ou environ sept milles (11 kilom.). avec l'akropolis presque au centre; mais on ne connaît pas celle des murs antérieurs, de sorte que nous ne pouvons pas mesurer l'étendue de cet agrandissement qui, selon le témoignage de Thucydide, fut effectué de chaque côté. Elle renfermait dans la ville les trois collines de l'Arcionagos. de la Pnyx et du Mouseion (Museum); tandis qu'au sud de la ville, elle s'étendait un certain espace même sur la rive méridionale de l'Ilissos, comprenant ainsi également la fontaine Kallirhoè (1). Malgré la précipitation excessive avec laquelle elle fut élevée, la construction était tout à fait solide et suffisante contre tout ennemi extérieur; mais il y a lieu de croire que sa surface intérieure et très-considérable ne fut jamais remplie de batiments. Des espaces vides, pour l'asile temporaire des habitants de la campagne qui venaient s'v réfugier avec ce qu'ils possédaient, étaient éminemment utiles à une communauté municipale grecque; ils n'étaient à aucune plus utiles qu'à Athènes, dont la force principale consistait dans sa flotte, et dont les habitants résidaient ordinairement en grande partie dans leurs dêmes séparés d'une extrémité à l'autre de l'Attique.

Le premier pas indispensable dans la rénovation d'Athènes, après son extinction temporaire, était alors heureusement accompli; la cité avait été mise à l'abri des attaques d'un ennemi extérieur; mais l'hemistoklès, auquel les Athèniens devaient le dernier stratagème heureux, et dont l'influence a dù être fort augmentée par son succès, avait conçu des plans d'une étendue plus vasté et plus ambitieuse. Il avait conseillé le premier le grand élan maritime pris\*par

<sup>(1)</sup> Pour les dimensions et la direction des murs d'Atlènes construits par Themistoklès, V. spécialement l'excellent traité de Forchhammer, — Topographie von Athen, — publié dans les « Kieler Philologische Studien. Kiel, 1841. \*

Le plan d'Athènes, dressé par Kiepert, d'après ses propres recherches et publió parmi ses nouvelles cartes, adopte pour la plupart les idées de Forchhammer quant à la direction des murs.

ses compatriotes, aussi bien que la puissante armée navale qu'ils avaient créée pendant les quelques dernières années. et qui avait été si récemment leur salut. Il vit dans cette force, à la fois la seule chance de sureté pour l'avenir, dans le cas où les Perses renouvelleraient leur attaque par mer. - éventualité vraisemblablement probable à cette époque, - et des perspectives illimitées d'ascendant futur sur les côtes et les îles grecques. Elle fut le grand instrument de défense, d'attaque et d'ambition. Il fallait beaucoup moins de prévoyance et de génie pour continuer ce mouvement que pour le commencer. Themistoklès, aussitôt que les murs de la cité eurent été achevés, ramena l'attention de ses compatriotes vers ces murs de bois qui leur avaient servi de refuge contre le monarque persan. Il les persuada de se pourvoir d'un port à la fois sûr et suffisant, en agrandissant et en fortifiant le Peiræeus. Ceci encore n'était que la continuation d'une entreprise commencée antérieurement : car. pendant qu'il était en charge deux ou trois années auparavant (1), il avait déjà fait sentir à ses compatriotes que la

(1) Thucydide, I, 93. Έπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιδως τὰ λοικὰ ὁ Θεμιστοκλής οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο δ' αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς, ἦς κατ' ἐνιαυτὸν 'Λθηναίος ἤοξεὶ.

A propos de ces mots, le scholiaste fait observer: — (Κατ' ἐνιαυτόν) — αττά τινε ἐνιαυτόν ἢτρ μιὰν ἐγένετο · πρὸ δὲ τῶν Μηδικών ἢρξε Θεμιστοκλῆς ἐνιαυτόν ἔνα,

Il ne semble guère possible, u'ayant

pas de preuve plus complète sur laquelle nous puissons unus appayer, de dêterminer à laquelle des années précédentes l'Inaguelle des années précédentes l'Inaguelle des années précédentes l'Inaguelle des l'Apres Cliston, parès avoir disseul les opinions de Dodwell et de Cortini (Y. Fasti Hellenie, et ann. 481 avant J.-C. et Préfece, p. XV), insère Themistolle comme archotte épopure en 481 avant J.-C. Plannée avant l'ivavaion de Xerzés, et suppose on 60 le Priemes fat commettée

en cette antiée. Ceci a vist pas improbable en toi; mais il cite le scholaste comme ayant affirmé la même chose avant hai (mpl culo Maybasio kiple bet avant hai (mpl culo Maybasio kiple bet qu'il n'est pascutente par l'Analogie du langage i éven-vis for à l'accusacif n'indique que la durée de l'âpyt, sion la position de l'aunée (cf. Timeyd. III, 68).

Il no semble pas certain que Thucydide 'entende désigner Themistèle's comme ayant été archoste éponyne, on même comme ayant été un des neuf archontes. Il peut avoir voults dire pendant l'amacé où Themistoldes était stratiges (ou général), « l'explication du scholinate, qui emploie le mot réprendit ainsi. Les arraèges étaines de la comme de la comme de la comme de proposition de la comme de la co ø?

rade ouverte de Phalèron manquait complétement de sécurité, et il les avait décidés à améliorer et à employer en partie les ports plus spacieux de Peiræeus et de Munychia. - trois bassins naturels, tous capables d'être fermés et défendus. On avait déjà fait quelque chose en vue d'agrandir ce port, bien qu'il eut été subséquemment ruiné par les euvahisseurs perses. Mais Themistoklès reprit alors le plan sur une échelle beaucoup plus grande qu'il n'aurait pu alors oser le proposer, - échelle qui montre les vastes augures présents à son esprit relativement aux destinées d'Athènes.

Peiræeus et Munychia, dans son nouveau plan, constituaient un espace fortifié aussi considérable qu'Athènes agrandie, et avec un mur beaucoup plus élaboré et inattaquable. Le mur qui les entourait, d'un circuit de soixante stades (1), était destiné par lui à être si prodigieux tant en hauteur qu'en épaisseur, qu'il rendrait tout assaut inutile, et permettrait à toute la population militaire de servir à bord, en ne laissant pour garnison que les vieillards et les enfants (2). Nous pouvons juger de l'étendue de son projet, en apprenant que le mur, bien qu'en pratique il se trouvat toniours suffisant, ne fut élevé qu'à la moitié de la hauteur qu'il avait projetée (3). Toutefois, quant à l'épaisseur, ses idées furent exactement suivies : deux chariots se croisant apportaient des pierres qui étaient posées à droite et à gauche du côté extérieur de chacun d'eux, et formaient ainsi deux premiers muts parallèles, entre lesquels l'espace intérieur (naturellement au moins aussi large que la largeur des deux chariots) était rempli, « non pas avec du moellon brut, suivant la manière des Grecs, mais construit, dans toute l'épaisseur, en pierres carrées, cramponnées ensemble avec

qu'il commanda en Thessalia, à Artemision et à Salamis. Le Peirceus peut avoir été commencé dans la première partie de 480 avant J.-C., quand Xerxês était déla en marche, ou du moins à Sardes.

<sup>(1)</sup> Thuevd. II, 13,

<sup>(2)</sup> Thueyd. I, 93.

<sup>(3)</sup> Thueyd. I, 93. To 82 040; fixtou μάλιστα έτελέσθη ού διενοείτο - έδούλετο γάρ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πάχει άριστάναι τάς τών πολεμίων ἐπιδουλάς, εώτ έπα νωγίζο νεξιμόνε έδ νωπωρθεά άγρειστάτων άρχέσειν την ουλαχήν, τούς δ' άλλους ές τάς ναῦς ἐσθήσεσθαι.

du métal (1). " Le résultat fut un mur solide, n'ayant probablement pas moins de quatorze ou quinze pieds d'épaisseur, puisqu'il était destiné à avoir une bauteur si extraordinaire. Dans les exhortations à l'aide desquelles il animait le peuple à ce fatigant et dispendieux travail, il s'appliquait à le pénétrer de l'idée que Peirzeus était d'une plus grande importance pour eux qu'Athènes elle-même, et qu'il offrait un asile dans lequel, si leur territoire venait à être convert. de nouveau par une armée de terre supérieure, ils pourraient se retirer en sécurité, en conservant la pleine liberté de cette action maritime dans laquelle ils pouvaient tenir tête à tout le monde (2). Nous pouvons même soupconner que si Themistoklès avait pu suivre ses propres inspirations, il aurait changé la situation de la ville et transporté Athènes à Peiræeus : l'attachement du peuple pour son saint et antique rocher l'empêcha sans doute de faire toute proposition de ce genre. Il ne songea probablement pas non plus à cette époque à la possibilité de ces longues murailles qui, peu d'années plus tard, des deux cités n'en firent qu'une seule.

Quarante-cinq ans après, au commencement de la guerre du Péloponèse, nous entendrons Periklès, qui épousa et mit à exécution les grandes idées de Themistoklès, tenir le même langage sur la possibilité où était Athènes d'appuyer une grande puissance exclusivement on principalement sur une action maritime. Mais l'empire athénien était alors une réalité établie, tandis que du temps de Themistoklès c'était encore un réve; et ses prédictions hardies, surpassées comme elles le furent par la future réalité, marquent cette faculté extraordinaire de divination pratique que Thucydide exalte si expressément en lui. Et ce qui prouve l'exubé-

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 93. Les expressions sout celles du colonel l.eake, résultant de l'exannen des restes rares de ces fameuses murailles que l'on peut voir encore. — Topography of Athens, ch. IX, p. 411: V. trad. allem., p. 293.

Cf. Aristophane, Aves. 1127, snr l'épaisseur du mur de Nephelokokkygia. (2) Thucydide, I, 93 (cf. Cornel. Nepos, Themist. c. 6). Tælç vzusi πρός ἄπαντας ἀνθιστασβαι.

rance de l'espoir qui avait pénétré l'esprit du peuple athénien, c'est que nous le voyons, sur la foi de ces prédictions, se mettre à une nouvelle entreprise qui exigeait tant de fatigues et de dépenses; et cela encore quand ils revenaient de l'exil dans une contrée désolée, à un moment de détresse privée et d'apavurissement public.

Toutefois, Peiræeus servit à d'autres desseins, outre son usage direct comme arsenal pour la marine militaire. La sécurité de ses fortifications et la protection de la flotte athénienne étaient bien faites pour rappeler ces metœki ou étrangers domiciliés, qui avaient été chassés par l'invasion de Xerxès, et qui auraient considéré leur retour comme peu sûr, si on ne leur eut offert quelque moyen de protection nouveau et évident. Pour les faire revenir et pour attirer de nouveaux habitants du même genre, Themistoklês proposa de les exempter du metoikion ou taxe annuelle, que payait l'homme dépourvu du droit de cité (1); mais cette exemption n'a pu durer que pendant un certain temps, et la grande tentation qui les engageait à revenir a du consister dans les garanties et les facilités nouvelles que présentait maintenant Athènes, avec ses ports fortifiés et sa flotte. La présence de nombreux metœki fut profitable aux Athéniens, tant au point de vue privé qu'au point de vue public. Une grande partie du commerce, des professions et des métiers manuels était entre leurs mains; et la législation athénienne, tout en les excluant des privilèges politiques, était sous d'autres rapports équitable et favorable pour eux. Quant aux opérations commerciales, les metœki avaient cet avantage sur les citoyens, - qu'ils étaient moins fréquemment emmenés pour le service militaire à l'étranger. Le grand accroissement de leur nombre, à partir de cette époque, tout en contribuant considérablement à augmenter la valeur des biens dans toute l'Attique, mais surtout à Peiræeus et à Athènes, nous sert à expliquer la prospérité extraordinaire ainsi que l'excellente culture que l'on trouvait dans tout le

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 43.

pays avant la guerre du Péloponèse. L'orge, les légumes, les figues et l'huile, produits dans la plus grande pârtie du terrictire, — le charbon de bois préparé dans le dème florissant d'Acharnæ (1), — et le poisson obtenu en abondance près de la côte, — trouvaient tous de riches acheteurs et des demandes constantes de la part de la population de la ville uni auzmentait sans cesse.

On nous dit encore que Themistoklès (2) décida les Athéniens à construire chaque année vingt nouveaux vaisseaux de ligne, — c'est ainsi que nous pouvons désigner la trirème. S'attacha-t-on toujours rigoureusement à ce nombre, c'est ce qu'il est impossible de dire; mais réparer les vaisseaux aussi bien que maintenir leur nombre, fut toujours compté parmi les obligations les plus indispensables du pouvoir exécutif.

Il ne paraît pas que les Spartiates aient fait d'opposition à la fortification du Peirœus, bien que ce fût une entreprise plus grande, plus nouvelle et plus menaçante que celle d'Athènes. Mais Diodore nous dit, avec assez de probabilité, que Themistoklès jugea nécessaire d'envoyer une ambaédà à Sparte' (3), donnant à entendre que son projet était de préparer un port sûr pour la marine collective de la Grèce, dans le cas d'une attaque future des Persa.

V. la peiuture animée des dêmote acharniens dans la comédie d'Aristophane de ce nom.

Relativement aux avautages que procuraient la résidence des meterki et le passage des visiteurs étrangers, comp. les observations d'Isokrate, plus d'an siècle après cette période, Orat, IV, De Pace, p. 163, et Xénophon, De Vectigalibus, c. IV.

<sup>(2)</sup> Diodore, XI, 43.
(3) Diodore, XI, 41, 42, 43. Je veux dire que le fait de l'envoi de cette ambassade à Sparto est assez probable, — eu séparant ce fait des discussions préliminaires qui, suivant Diodore, l'avaient précédé dans l'assemblée

d'Athènes, et qui semblent aussi insi guifantes qu'increpables. Il racoute qu'il avait couque un plan de grande importance pour l'État, mais qu'il un portance pour l'État, mais qu'il un portance pour l'État, mais qu'il un proposition de l'assemblée nomma Aratadés et Nathippes pour l'este l'aratadés et Nathippes pour l'este per l'aratadés et Nathippes pour l'este l'aratadés et Nathippes pour l'este l'aratadés et Nathippes pour l'este l'état de l'aratadés et l

Des travaux sur une si vaste échelle doivent avoir pris un temps considérable et absorbé une grande partie des forces athéniennes; cependant ils n'empêchèrent pas Athènes de prêter une aide active à l'expédition qui, l'année après la bataille de Platée (478 av. J.-C.), fit voile pour l'Asie sous le Spartiate Pausanias. Vingt vaisseaux des diverses villes du Péloponèse (1) étaient sous son commandement; les Athéniens seuls en fournirent trente, sous les ordres d'Aristeidès et de Kimôn: d'autres trirèmes viurent aussi des alliés ioniens et insulaires. Ils se rendirent d'abord à Kypros (Cypre), île dans laquelle ils délivrèrent la plupart des cités grecques du gouvernement des Perses. Ensuite ils se dirigèrent vers le Bosphore de Thrace, et entreprirent le siége de Byzantion, qui, comme Sestos dans la Chersonèse, était un poste de grande importance aussi bien que de grande force, - occupé par une armée persane considérable, avec plusieurs Perses de distinction et même des parents du monarque. La ville fut prise (2), vraisemblablement après un long siège; il se pourrait qu'elle ait tenu même plus longtemps que Sestos, avant été attaquée moins à l'improviste. La ligne de communication entre le Pont-Euxin et la Grèce fut ainsi délivrée d'obstacle.

La prise de Byzantion devint le signal d'un changement, capital et inattendu dans les relations des diverses cités grecques; changement dont la cause prochaine fut la mauvaise conduite de Pausanias, mais anquel contribuierent aussi d'autres causes, profondes aussi bien que variées. En racontant l'histoire de Miltiadès (3), je mentionnais la déplorable facilité qu'avient les principaux chéts grecs à se laisser gâter par le succès. Ce mal agit avec une rapidité singulière sur Pausanias. Comme vainqueur de Platée, il avait acquis un renom sans pareil et sans exemple en Grèce, avec une

<sup>(1)</sup> Thueyd. I, 94; Plutarque, Aristeidės, c. 23. Diodore (XI, 44) dit que les vaisscaux péloponésiens étaient au nombre de cinquante; on ne doit pas

accepter son assertion, en opposition à Thucydide.

<sup>(2)</sup> Thucyd. 1, 94.(3) V. t. VI, ch. 5 de cette histoire.

part prodigieuse du butin. Les concubines, les chevaux (1), les chameaux et la vaisselle d'or, qui étaient devenus ainsi sa possession, étaient bien faits pour le dégoûter de la sobriété et de la discipline de la vie spartiate, tandis que son pouvoir aussi, quoique grand quand il commandait à l'étranger, devint subordonné à celui des éphores quand il rentra dans sa patrie. Son insolence de fraîche date se manifesta immédiatement après la bataille, dans le trépied commémoratif dédié par son ordre à Delphes, trépied qui le proclamait par son nom et seul comme commandant des Grecs et destructeur des Perses : vanterie inconvenante, dont les Lacédæmoniens eux-mêmes furent les premiers à marquer leur mécontentement, en faisant effacer l'inscription et énumérer sur le trépied tous les noms des villes qui avaient pris part au combat (2). Néanmoins, il fut encore chargé du commandement contre Kypros et Byzantion, et ce fut lors de la prise de cette dernière ville que son ambition et son mécontentement atteignirent pour la première fois les proportions d'une trahison formelle. Il entra en correspondance avec Gongylos, l'exilé érétrien (alors sujet de la Perse, et investi de la propriété et du gouvernement d'un district en Mysia), auguel il confia sa nouvelle acquisition de Byzantion et la garde des prisonniers importants qu'il y avait faits.

On laissa bientôt échapper ces prisonniers, ou plutôt on les renvoya sous main à Xerxès, avec une lettre écrite par Pausanias lui-même, à l'effet suivant : — « Pausanias, le commandant spartiate, ayant fait ces prisonniers, les renvoie

<sup>(</sup>l) Hérodote, IX, 81.

<sup>(2)</sup> Dans les inscriptions athéniennes sur les offrandes votives consacrées après la prise d'Eion, aussi bien qu'après les graudes victoires près du fleuve Enrymedön, le nom do Kimön, le commandant, n'est pas même mentionné (Plutarque, Kimön, c. 7; Diodore, XI, 52)

Une énergique protestation, familière apparemment au sentiment grec,

contro le fait de choisir le général en particulier et de le désigner seul pour recevoir les honneurs de la victoire, se voit dans Euripid. Andromach. 694: - vers frappants, que l'on dit (à tort on à raison) avoir été répétes avec indignation par Kitobs (Clitus), dans l'àvresse du banquet où il fint tué par Alexandre (Quinte-Curce, VIII, 4, 29 (VIII, 4); Plutarque, Alexand. c. 51).

dans son extrême désir de t'être agréable. J'ai l'intention, si cela te convient, d'épouser ta fille, et de placer sous ta domination et Sparte et le reste de la Grèce; avec ton aide. ie me crois capable d'y parvenir. Si ma proposition t'agrée, envoie à la côte une personne sûre, par laquelle nous puissions correspondre désormais. » Xerxès, extrèmement charmé de l'ouverture qui lui était ainsi faite, envoya immédiatement Artabazos (le même qui avait commandé en second en Bϙtia) pour remplacer Megabatès dans la satrapie de Daskylion. Le nouveau satrape, muni d'une lettre en réponse portant le sceau royal, fut chargé d'encourager activement les projets de Pausanias. Le sens de la lettre était celui-ci : " Ainsi dit le roi Xerxès à Pausanias. Ton nom est à jamais enregistré dans notre maison comme celui d'un bienfaiteur, à cause des hommes que tu as récemment sauvés pour moi au delà de la mer, à Byzantion; et j'agrée les propositions que tu me fais maintenant. Ne te relache ni le jour ni la nuit pour accomplir ce que tu me promets; ne te laisse arrêter ni par la dépense, soit d'or, soit d'argent, ni par le nombre d'hommes, si tu te trouves en avoir besoin; mais fais en toute confiance avec Artabazos, homme habile que je t'ai envoyé, mes affaires et les tiennes, de la manière qui sera la meilleure et la plus convenable pour nous deux (1). -

Pendant tout le cours de cette expédition, Pausanias avait montré un espirt d'insolence et de domination; il dégradait les alliés aux quartiers et aux aiguades de la façon la plus offensante, comparativement aux Sparitates, et il traitait tout l'armement d'une manière que les guerriers grecs ne pouvaient tolérer, même dans un Héraklide spartiate et un général victorieux. Mais quand il reçut la lettre de

<sup>(1)</sup> Throydide donne ces lettres mot à mot (1, 128, 129); il les avait vues on en avait obtenu des copies ¼e, örzapov ἀνωρίστη; : — elles furent sans doute communiquées avec les révélations finales de l'esclavo de confiance argilien. Comme elles sont autographes, je les ai transcrites littéralement, en je les ai transcrites littéralement, en

conservant cette brusque transition de la troisième personne à la première, qui est une de leurs particularités. Cornélius Nepos, qui traduit la lettre de Pausanias, a effacé ce trait particulier. Il conserve la troisieme personne depuis le commencement jusqu'à la fin (Cornel. Nep. Pausan, c. 3).

Xerxès et qu'il se trouva en communication immédiate avec Artabazos, aussi bien que muni des fonds pour tenter la corruption (1), ses folles espérances ne connurent plus de bornes, et il se crut déjà gendre du grand roi aussi bien que despote de la Hellas. Heureusement pour la Grèce, ses plans de trabison ne fureut ni dressés avec réflexion, ni voilés jusqu'à ce qu'ils fussent murs pour l'exécution, mais il les manifesta avec une impatience puérile. Il revêtit le costume persan (conduite que l'armée macédonienne, un siècle et demi plus tard, ne put tolérer (2) même dans Alexandre le Grand): - il traversa la Thrace avec une troupe de gardes mèdes et égyptiens; - il copia les chefs des Perses tant dans le luxe de la table que dans sa conduite à l'égard des femmes libres de Byzantion, Kleonikê, jeune fille byzantine d'une famille distinguée, avant été enlevée à ses parents par son ordre, fut amenée de nuit dans sa chambre; il se trouvait qu'il dormait à ce moment; et s'étant soudainement réveillé, il ne sut pas d'abord quelle était la personne qui approchait de son lit, mais il saisit son épée et la tua (3). De plus, sa réserve hautaine, avec des éclats violents de colère, le rendit inabordable; et les alliés finirent par le regarder plutôt comme un despote que comme un général. La nouvelle de cette conduite outrageante et les preuves manifestes de son alliance avec les Perses furent bientôt transmises aux Spartiates, qui le rappelèrent pour qu'il rendit compte de sa conduite, et vraisemblablement les vaisseaux spartiates avec lui (4).

Malgré les actes flagrants de Pausanias, les Lacédæmoniens l'acquittèrent (477-476 av. J.-C.) sur l'allégation de tort positif et individuel; toutefois, se méfiant de sa conduite

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 44.

<sup>(2)</sup> Arrien, Exp. Alex. IV, 7, 7; VII, 8, 4; Quinte-Curce, VI, 6, 10 (VI, 2I, 1I).

<sup>(3)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 6; et Plutarque, De Ser. Numiu. Vind. c. 10, p. 555. Pausanias, III, 17, 8. Il est à remarquer que ce dernier entendit

l'histoire de la mort de Kleoniké de la bouche d'un citoyen de Byzance de son propra temps, et qu'il semble croire qu'elle n'avait tronvé jamais place dans ancun ouvrage écrit.

<sup>(4)</sup> Thucydide, 1, 95-131 : cf. Duris et Nymphis apud Athenseum, XII, p. 535.

par rapport à une collusion avec l'ennemi, ils envoyèrent Dorkis pour le remplacer comme commandant. Mais une révolution, d'une importance immense pour la Grèce, s'était opérée dans l'esprit des alliés. Le commandement ou hégémonie était entre les mains d'Athènes, et Dorkis le Spartiate trouva les alliés peu disposés à reconnaître son autorité.

Même avant la bataille de Salamis, on avait soulevé (1) la question de savoir si Athènes n'avait pas droit au commandement sur mer, par suite de la prépondérance de son contingent naval. La répugnance des alliés pour tout commandement autre que celui de Sparte, soit sur terre, soit sur mer, avait engagé les Athéniens à se désister de leurs prétentions à ce moment critique. Mais les victoires subséquentes avaient considérablement élevé ces derniers aux yeux de la Grèce; tandis que l'armement qui servait actuellement, composé autrement que celui qui avait combattu à Salamis, contenait dans une proportion considérable des Grecs ioniens nouvellement affranchis, qui non-seulement n'avaient pas de préférence pour le gouvernement spartiate. mais qui même étaient attachés aux Athénieus par toutes les raisons. - aussi bien par communauté de race que par la certitude ou'Athènes avec sa flotte supérieure était le seul protecteur sur lequel ils pussent compter contre les Perses. De plus, il se trouvait que les généraux dans cette expédition. Aristeides et Kimôn, étaient personnellement justes et d'un esprit conciliant, et formaient un contraste frappant avec Pausanias. Aussi les Grecs ioniens de la flotte, quand ils trouvèrent que la conduite de ce dernier était non-seulement oppressive à l'égard d'eux-mêmes, mais encore révoltante pour le sentiment grec en général, - s'adressèrent-ils aux commandants athéniens pour obtenir protection et réparation, sur le motif plausible de communauté de race (2);

Hérodote, VIII, 2, 3. Cf. le langage de l'envoyé athénien, tel qu'il est dans Hérodote (VII, 155), adressé à Gelôn.

<sup>(2)</sup> Thueyd. I, 95. 'Ηξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γενέσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὸς καὶ Παυσανία μὴ ἐπιτρέπειν ἤν που βιάζηται.

ils demandèrent avec instance qu'il leur fût permis de servir sous Athènes comme chef, au lieu de Sparte.

Plutarque nous dit qu'Aristeides, non-seulement essava de faire des remontrances à Pausanias, qui le repoussa avec arrogance, - ce qui est extrêmement probable, - mais qu'il demanda encore, comme condition de son consentement à la requête des alliés ioniens, qu'ils insultassent personnellement Pausanias, de manière à rendre une réconciliation impraticable : et qu'alors un capitaine de Samos et un de Chios attaquèrent de propos délibéré le vaisseau amiral spartiate dans le port de Byzantion et lui firent des avaries (1). Les historiens sur qui Plutarque copia ce dernier renseignement ont du présumer dans les Athénieus une disposition à provoquer cette querelle avec Sparte, qui plus tard s'éleva pour ainsi dire spontanément : mais les Athéniens n'avaient pas d'intérêt à le faire, et nous ne pouvons pas ajouter foi à ce conte, - qui, en outre, n'est pas mentionné par Thucydide. Donner aux Spartiates un juste motif d'indignation eût été une imprudence manifeste de la part d'Aristeides. Toutefois, comme il avait toute raison pour accueillir la requête des alliés, il commença à prendre ses mesures pour agir comme leur protecteur et leur chef. Et ce qui lui rendit les choses plus faciles, ce fut cette circonstance que le gouvernement spartiate vers ce temps rappela Pausanias pour le soumettre à un examen, par suite des plaintes universelles dirigées contre lui qui étaient parvenues à leurs oreilles. Il semble n'avoir laissé aucune autorité spartiate derrière lui, - même la petite escadre spartiate l'accompagna dans sa patrie; de sorte que les généraux athéniens eurent la meilleure opportunité pour s'assurer et exercer ce commandement dont les alliés les suppliaient de se charger. Ils profitèrent du moment d'une manière si efficace, que quand Dorkis arriva pour remplacer Pausanias, ils possédaient déjà pleinement la suprématie, tandis que Dorkis.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Aristeides. c. 23.

T VI

qui n'avait que peu de forces et n'était pas en état d'employer la contrainte, se trouva obligé de retourner à Sparte (1).

Cet incident, quoiqu'il ne fit pas une déclaration de guerre contre Sparte, était la première renonciation ouverte à son autorité comme État avant la suprématie parmi les Grecs: la première manifestation avouée d'un compétiteur aspirant à cette dignité, avec des partisans nombreux et dévoués; la première séparation de la Grèce (considérée seule en ellemême et à part des sollicitations étrangères telles que l'invasion persane) en deux camps distincts organisés, chacun avec des intérêts et des projets collectifs et personnels. Malgré sor orgueil mortifié. Sparte fut réduite, et même à quelques tions des alliés ioniens, tandis que la guerre avec la Perse, - qui n'avait plus maintenant un caractère rigoureusement défensif, et était en même temps maritime aussi bien qu'éloignée de son propre territoire. - avait complétement cessé d'être en harmonie avec sa routine domestique et sa sévère discipline. Ses graves sénateurs, particulièrement un ancien Héraclide, nommé Hetemaridas, réprouvaient l'impatience des citoyens plus jeunes et désapprouvaient l'idée d'un commandement mari ime permanent comme une innovation dangereuse. Ils considéraient même comme un avantage que les Athénieus prissent le commandement en poursuivant la guerre contre les Perses, puisqu'on ne pouvait le laisser tomber complétement; et les Athéniens n'avaient pas encore montré de seutiments positivement hostiles pour exciter leurs alarmes (2). Qui plus est, les Spartiates furent réelle-

<sup>(1)</sup> Thucydide, 1, 95; Diodore, XI,

<sup>(2)</sup> Thueyd, 1, 95. Tout on suivant Thueydide dans sa manière de concevoir ces événements, juli incorporé dans le récit tout co qu'il y a de compatible avec lui chez Diodore (M, 50), qui évidemment n'a pas copié lei Thucydide mine la pas copié lei Thu-

Ephore pour guide. Le nom d'Hetomaridas, comme homme d'Etat spartiales influmt dans ectte occasion, est assex prolable units son prétendu discours sur les malheurs de l'empire martime, que Diodore somble avoir eu suu s los youx, et composé par Ephore, aurais probablement représenté les idées et les santiments de l'ennée 350 avant

ment honorés aux yeux d'Athènes, environ un siècle plus tard, pour avoir conseillé eux-embens de séparer ainsi lecommandement sur mer du commandement sur terre (1). De plus, si la guerre cut continué sous la direction des Spartiates, il y surait eu une nécessité continue d'envoyer leurs rois ou leurs principaux personnages pour commander; et l'exemple de Pansanias leur montrait l'effet corrupteur d'un tel pouvoir milliaire, éloginé aussi bien que non contenu.

L'exemple de leur roi Leotychidès aussi, à peu près verscette époque, fut une seconde preuve de cette même tendance. Dans le même temps, apparenment, ob Pausaniass'embarquait pour l'Asie afin de poursaivre la guerre contre les Paress, Leotychidès lut envoyé avec une armée en Thessalia pour abature les Aleuadæ et ceux des Thessaliens qui s'étaient rangée du côté de Xerxès et de Mardonios. Heureux dans son expédition, il se laisas gagner, et fut même découvert avec une somme considérable d'argeut qu'il avait alors sur lui; en conséquence, les Lacédamontens le condamnérent au bannissement et rasèrent sa maison jusqu'au sol. Il mourte plus tard en extl. à Tegea (2). Deux exemples pa-

J.-C., et non ceux de 476 avant J.-C. Le sujet aurait été traité de la même manière qu'Isokrate, le maître d'Ephore, le traite dans son Orat. VIII, De Pace, p. 179, 180.

(a) Xánophon, Hellen, VI, 8, 94. (Christ an morms of les Spartiales sollicitation l'aide des Arbeites, spread est de la collection l'aide des Arbeites, spread est de la collection de la collect

(2) Herodote, VI, 72; Diodore, XI, 48; Pausanias, III, 7, 8; cf. Plutar-

que, De Herodoti Malign. c. 21, p. 859.

Leotychides mourut, suivant Diodore, en 476 avant J .- C .; il avait commando à Mykale en 479 avant J.-C. L'expédition en Thessalin doit donc intermédiaires, si la chronologie do Diodore était dans ce cas entièrement digne de foi. Mais M. Clinton (Fasti montre que Diodore est contredit par Plutarque, au sujet de la date de l'avénement d'Archidamos, - et par d'antres, au sujet de la date de la révolte de Sparte, M. Clinton place l'avénement d'Archidamos et le banuissement de Leotychides (naturellèment dono l'expédition de Thessalia) en 469 avant J.-C. J'incline plutôt à croire reils étaient bien faits pour inspirer aux Lacédemoniens de la défiance au sujet de la conduite de leurs chefs hèraklides quand ils servaient à l'étranger, et ce sentiment contribua, beaucoup à leur faire abandonner l'hegémonie asiatique en faveur d'Athènes. Il paraît que leurs alliés péloponésiens se retirèrent de ce débat en même temps qu'eux, de sorte que le soin de poursuive la guerre fut ainsi laissé à Athènes, comme chef des Grecs nouvellement émancipés.

Ce fut par ces considérations que les Spartiates furent amenés à se soumettre à cette perte du commandement que leur avait valu la mauvaise conduite de Pausanias. Leur acquiescement facilità l'immense changement qui était près

de s'effectuer dans la politique grecque.

D'après les tondancis en état de progrès antérieurement à l'invasion des Peress, Sparte était devenue graduellement de plus en plus l'Etat président d'une sorte d'union panhellénique, comprenant la plus grande partie des États grees. Tel était du moins le point vers lequel semblaient tendre les choses; et si maints États séparés se tenaient loin de cette union, aucun d'eux du moins ne cherchait à former une contre-union, si nous exceptons les prétentions surannées et impuissantes d'Argos.

les Alemake thessaliens s'effectua dans l'anuis qui sinvit la bataille de Platée ou dans la seconde année après, parc qu'ils avaient été les alliés ardents dévouds de Mardonios en Beolia, et que la guerre n'aurait pas semblé achevés si l'on ne les avais abattus et si l'on n'avait assuré la prédominance au parti contraire en Thessalire en Thessalire au parti contraire en Thessalire.

Si l'on coasidère combien nous connaissou simparfattement la cirronologie lacidiemonieune de cette époque, il est très-possible que quelque confusion soit neie dans le cas de Latrychildes de la différence entre la date de sou bomnissement et celle de a mort. Le roi Pleistonanx, dans la suite, nyant été banni pour le même tort que celui dont

Leotychides s'était rendu coupable, et ayant vécu bien des années en exil, fut rétabli plus tard; et les anpées tées comme une partie de son règne (Fast. Hellan. I. c., p. 211). Il se pent que la date d'Archidamos ait été calculée dans un compte à partir du bonnusement de Leotychides, - dans un autre à partir de sa mort; d'autant plus qu'Archidamos doit avoir été fort jeune, puisqu'il régna quarante-deux ans même après 469 avant J.-C. Et la date que Diodore a donnée comme celle de la mort de Leorychidos peut réellement n'être que la date de son « exil, dans lequel il vécut jusqu'en 469 avant J.-C.

Les volumes précédents de cette Histoire ont montré que Sparte avait dû un tel ascendant, non à sa capacité supérieure dans la gestion d'intérêts collectifs, ni même, en général, à d'ambitieux efforts qu'elle aurait faits pour l'acquerir, mais aux tendances convergentes du sentiment des Grecs. qui voulaient qu'un État fût ainsi à leur tête, ainsi qu'à la puissance militaire imposante, à la rigoureuse discipline et à l'ancienne constitution encore intacte, qui attiraient ce sentiment vers Sparte. Les nécessités d'une défeuse commune contre la Perse augmentaient beaucoup ces tendances; et le succès de la défense, par laquelle furent émancipés tant de Grecs qui demandaient une protection contre leur ancien maître, semblait destiné à produire plus encore un effet semblable. Pendant un instant, après les batailles de Platée et de Mykale, - quand la ville de Platée fut mise à part comme un terrain neutre consacré pour une confédération armée contre la Perse, avec des solennités et des assemblées de députés à époques fixes, - Sparte fut élevée à la dignité de chef d'une union panhellénique complète. Athènes en étant seulement un des principaux membres. Et si Sparte avait été capable, soit d'une politique compréhensive, d'efforts personnels et persévérants, soit de la flexibilité de conduite nécessaire, embrassant les Grecs éloignés aussi bien que les voisins, - à ce moment sa position était telle, que son propre ascendant, avec une union panhellénique compacte, aurait pu se conserver longtemps. Mais elle manquait d'une manière déplorable de toutes les qualités requises, et plus l'innion s'étendit, plus son insuffisance fut manifeste. D'autre part, Athènes, qui alors se posait en rivale comme une sorte de chef d'opposition, possédait toutes ces qualités à un degré remarquable, outre cette puissance navale réelle qui était un besoin du moment ; de sorte que l'ouverture faite par l'incapacité et le crime spartiates (en ce qui concernait Pausanias) la trouva préparée à tous égards.

Mais les sympathies des Péloponésiens restaient encore attachées à Sparte, tandis que celles des Grecs ioniens avaient tourné vers Athènes: et c'est ainsi que non-seulement les symptomes éphémères d'une union panhellénique constante, mais même toutes les tendances à l'établir, disparaissent dès ce moment. Il se présente maintenant un schisme manifeste, avec deux partis prononcés, vers l'un desquels gravitent presque tous les atomes constitutifs du monde grec: les États maritimes nouvellement affranchis de la Perse, vers Athènes, — les États de terre, qui avaient formé la plus grande partie de l'armée confédérée à Platée, vers Sparte (1). En même

(1) Thueyd. Ι, 18. Καὶ μεγάλου κινδύνου έπεχρειμασθέντος οί τε Λαχεδαιμόνιοι -ήγη νωνής (C1 νωτνάτημε λοπημή νώτ σαντο δυνάμει προύχοντες, καὶ οἱ 'Αθηναΐοι, διανοηθέντες έκλιπεϊν την πόλιν καί άνασκευασάμενοι, ές τὰς ναῦς ἐμβάντες ναυτικοί έγενοντο. Κοινή δὲ ἀπωσάμενοι τον βάρδαρον, ύστερον ού πολλώ διεκρίθησαν πρός τε 'Αθηναίου; καὶ Λακεδαιμονίους, οί τε άποστάντες βασιλέως Έλληνες καὶ οἱ ξυμπολεμήσαντες. Δυνάμει γάρ ταύτα μέγιστα διεφάνη - Ισχυον γάρ οί μέν κατά γην, οί δὶ ναυσί. Καὶ όλίγον μέν χρόνον συνέμεινεν ή όμαιχμία, έπειτα δέ διενερθέντις οί Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ 'Αθηναΐοι ἐπολέμησαν μετά των ξυμμάχων πρός άλλήλους · καὶ τών άλλων Ελλήνων εί τινές που διασταίεν, ποὸς τούτους κόπ έγώρουν. "Ωστε άπό των Μηδικών ές τόνδε αεί τον πόλεμον, etc. C'est un exposé clair et concis de la

grande révolution opérée dans les affaires grecques, comparant la période qui précède et celle qui suit la guerre des Perses. Thucydide retrace ensuite brièvement les conséquences de cette bissection de la Grèce en deux grandes lignes : - les progrès de plus eu plus grands dans l'habileté militaire, et le déploiement croissant d'efforts militaires des deux côtés dopuis l'invasion des Perses jusqu'à la guerre du Péloponèse. Il fait aussi remarquer la différence entre Sparte et Athènes dans leur manière d'agir avec leurs alliés respectivement. Il expose ensuite ce fait frappant, que les forces militaires mises en avant séparément par Athènes et ses alliés d'un cidé, et par Sparte et ses alliés d'autre, étaient de part et d'autre, plus considérables que l'année entière qui avait été employée par les deux États réunis au moneur le plus puissant de leur confédention contre les envahisseurs parses : « Kai éyvere aûvai et et voies et puis manure parse et de l'ai éyvere aûvai et et voies et puis par les de l'ai et l'ai et

Je mentionue spécialement ce dernier passage (en l'expliquant comme le scholiaste semble le faire), moius parce qu'il offre une comparaison iutéressante, que parce qu'il a été compris par le docteur Arnold, par Goeller et par d'autres commentateurs dans un sens qui me paraît erroné. Selon cux, - auroic signifio les Athénieus seuloment, et non les Lacédremoniens; - + idia mananacut indique les forces équipées par Athènes elle-même, séparément des alliés: - et axexizyeus ξυμμαχία; se rapporte « à l'alliance athénienne seulement, à une époque qui précède un peu la conclusion du traité de Trente-Ans, quand les Athéniens étaient maîtres non-seulement des îles et des colonies grecques asiatiques, mais avaient encore ajouté à leur confédération la Bœôtia et l'Achaia sur le continent même de la Grèce » (note du docteur Arnold). Or, en s'en tenant aux mots, le sens assigné par le docteur Arnold pourrait être admissible ; mais si uons suivons le fil des idées dans Thueydide, nous verrons que la comparaison, telle temps que ce schisme national, et appelé par lui à agir, paraît le schisme intérieur politique dans chaque cité séparée entre l'oligarchie et la démocratie. Naturellement le germe de ces partis avait déjà existé antérieurement dans les États séparés. Mais l'énergique démocratie d'Athènes, et la tendace prononcée de Sparte à s'appayer sur les oligarchies indigènes dans chaque cité séparée comme sur son principal soutien, commencèrent alors à donner au conflit des partis politiques intérieurs: une importance hellénique et un nouvel acharmement qu'il n'avait jamais es su apparavant.

Le départ du spartinte Dorkis laissait libres les généraux athéuiens, et leur situation leur imposait le devoir d'organiser la nouvelle confedération qu'ils avaient voulu conduire. Les alliés ioniens étaient à ce moment non-seulement bien disposés et unanimes, mais lis agissaient comme les moteurs ardents de l'entreprise; car ils avaient un besoin évident de protection contre les attaques de la Peres, et ils n'avaient aucune bienveillance ultérieure à attendre de Sparte ni des Péloponésieus. Mais même n'eassent-lis pas été pressés par la nécessité, la conduite d'Athènes et celle, d'Aristeidès comme représentant d'Athènes, auraient suffi pour les amera à une coopération harmonieuse. Le nouveau chef n'était pas moins équitable à l'égard des confédérès qu'energique contre l'ennemi commun. Les conditions générales de la

que ces commentateurs la conçoivent, entre Athènes seule et Athènes aidée par ses alliés, - entre l'empire athénien tel qu'il était pendant la guerre du Péloponèse, et le même empire tel qu'il arait été avant la trêve de Trente-Ans, - est tout à fait étrangère à ses pensées. Thneydide n'avait pas non plus dit un seul mot pour apprendre an lecteur que l'empire athénien au commencement de la guerre du Péloponèse avait diminué en grandour, et sinsi n'était plus axogravés : et sans cette notification antérienre, la comparaison que suppose le doctour Arnold ne ponrrait elairement se comprendre. Je penne qu'il y a deux périodes, et deux séries de ironataneses, que de deux séries de ironataneses, que confidérée à l'époine de la guerre des Pennes, esnation la trênce partagée en deux dans aminio la trênce partagée en deux dans monio de Sparte et d'Athènes. — Aviç se rapporte anni blien à Sparte qu'à Athènes; — devaporée rêté de payize vent dires o qui avait été exprimé par épasypaix; — et nove opposé à rôte. to ve notave de la contra l'expression qui avait été employée superduit de l'autre de l'action de la contra de six de l'action de l'action de l'action de l'acpression qui avait été employée superduit de l'action confédération furent réglées dans une assemblée commune des membres, qui devaient se réunir périodiquement en vue de délibérer, dans le temple d'Apollon et d'Artemis, à Dèlos, — jadis l'endroit vénéré des fêtes religieuses des cités ioniennes, et en nième temps centre commôde pour les membres. Une obligation définie, soit en vaisseaux de guerre equipés, soit en argent, était imposée à chaque ville séparée, et les Athéniens, comme chefs, déterminaient sous quelle forme chacune d'elles devait fournir la contribution. Leur imposition a di naturellement être reçue par l'assemblée. Ils n'avaient pas à cette époque le pouvoir d'imposer un règlement qui ne fût approuvé par ce corps.

C'avait été un bonheur pour Athènes de profiter du génie de Themistoklès dans deux occasions critiques et récentes (la bataille de Salamis et la reconstruction de ses murs), qui demandaient de la sagacité, de l'habileté et de la décision dans une mesure extraordinaire, et où la probité pécuniaire était moins nécessaire. Ce ne fut pas un moindre bonheur alors pour elle, - dans l'affaire délicate d'asseoir une nouvelle taxe, et de déterminer la part que devait supporter chacun, affaire où une honnêteté inattaquable dans la personne chargée d'établir l'assiette était la première de toutes les qualités, - de ne pas avoir Themistoklès, mais d'employer la probité bien connue, nous pourrions presque dire fastueuse, d'Aristeides. On doit regarder cette circonstance comme une bonne fortune; puisque au moment où l'on envoya Aristeides, les Athéniens n'avaient pu prévoir qu'un pareil devoir lui tomberait en partage, L'assiette d'impôt qu'il établit, nonseulement trouva faveur au moment où elle fut proposée dans l'origine, et où elle a dù être discutée librement par les alliés assemblés, - mais encore elle conserva sa place dans l'estime générale, comme équitable et modérée, après que l'hégémonie d'Athènes, jadis responsable, avait dégénéré en un empire impopulaire (1).

<sup>(1)</sup> Thueyd. V. 18; Plutarque, Aristeidês, c. 24. Plutarque avance que les

allies demandèrent expressement aux Athéniens d'envoyer Aristeidès pour

## AFFAIRES GRECQUES APRÈS L'INVASION DES PERSES 233

Relativement à cette première imposition établie, nous ne savons guère qu'un seul fait, - le total en argent était de 460 talents (= environ 2.700,000 fr.). Quant aux articles composant ce total, - aux cités individuelles qui le payaient, - à la répartition d'obligations de fournir des vaisseaux ou de l'argent, - nous ne savons absolument rien. Le peu de renseignements que nous possédons sur ces points se rapporte à une période considérablement plus récente, peu avant la guerre du Péloponèse, pendant l'empire sans contrôle exercé alors par Athènes, Thucydide, dans sa brève esquisse, nous fait clairement comprendre la différence entre Athènes présidente avec ses alliés autonomes et régulièrement assemblés en 476 avant J.-C., et Athènes souteraine avec ses sujets alliés en 432 avant J.-C. Le mot grec équivalent à allié laissait sous-entendue l'une ou l'autre de ces épithètes, par une ambiguïté excessivement commode pour les États puissants. Ce même auteur nous apprend aussi les causes générales du changement; mais il ne donne que peu de détails quant aux circonstances, et aucun absolument quant au premier point de départ. Il se borne à nous dire que les Athéniens nommèreut un conseil particulier d'officiers appelés les Hellènotamiæ, chargés de recevoir et

établir Passiste du tribut. Cela vies de not probable : Artavidits, comme commondant du contingent atheium sons Pausanias, était à Byzantion quand éclate le soult-vennet de Ioniens contre le giórarla spratiate, et ce fait à lui qu'ils s'adressivent pour l'expreptiçés. Comme tel, il était na-inrollement désigné pour être charge des déveirs qui tombétent en partige à supposer au l'un demande l'au demande appetaisment des la demande appetaisment dans ce la demande appetaisment de la demande app

Plutarque dit encore qu'une certaine contribution avait été levée sur les Grecs pour la guerre, même pendant l'hégémonie de Sparte. Cette assertion aussi est extrêmement improbable. L'hégémenie de Sparte n'occupe qu'une scule campagne, dans laquollo l'ansanias avait lo commandement. Les Grees ioniens envoyèrent leurs vaisseaux à la flotte, ce qui rott teun pour suffisant, et il n'y ent pas de temps pour calculer un changemont ou argent.

Pausanias dit, mais jo crois d'une manière tout à fait erronée, que le nom d'Aristeidés fut privé de l'honneur qu'il méritais parce qu'il fut le premier qui fratt ρόρους τοῦς ΕΔΙγρά (Pausan, VIII, 52, 2). Ni l'assiette établie par Aristeidès, ni son nom ne manquèrent un instant de popularité.

Aristote emploie lo nom d'Aristeides comme symbole d'une probité sans pareille (Rhetor. II, 24, 2). d'administrer les fonds communs, — que Delos fut constituée trésor général, où l'argent devait étre gardé, — et que le payement ainsi levé était appele le phoros (1), nom qui parait avoir été mis alors pour la première fois en circulation, bien que plus tard il fut usuel, — et n'avoir pas en d'abord de sens dégradant, bien que dans la suite il devint is odieux qu'on le changea pour un synonyme plus innocent.

Essayant autant qu'il nous est possible de concevoir l'alliance athénienne dans son enfance, nous sommes d'abord frappé de la grandeur de la somme totale payée comme contribution, ce qui paraîtra d'autant plus remarquable si nous songeons qu'un grand nombre des villes qui contribuaient fournissaient en outre des vaisseaux. Nous pouvons être certains que tout ce qui fut fait dans le commencement le fut du consentement général, et par une majorité décidant librement; car, à l'époque où les alliés ioniens sollicitaient sa protection contre l'arrogance spartiate. Athènes n'aurait pas eu le pouvoir de contraindre des partis mal disposés, surtout lorsque la perte de la suprématie. bien que supportée tranquillement, était encore fraîche et envenimée chez les compatriotes de Pausanias. Un total si considérable implique, des l'abord, un grand nombre d'États qui contribuaient, et nous apprenons par là à apprécier le mouvement puissant, répandu au loin et volontaire qui réunissait alors les Grecs maritimes et insulaires répartis d'une extrémité à l'autre de la mer Ægée et de l'Hellespont.

La flotte phénicienne et l'armée de terre des Perses pouvaient à tout moment reparatire, et il n'y avait d'espoir de résister à l'une et à l'autre que par une confédération. De sorte qu'une confédération dans de telles circonstances fut pour ces Grecs exposés non seulement un sentiment naturel, mais encore à cette époque le premier de tous leurs sentiments. Ce fat leur crainte commane phitôt que l'ambition athéniene qui donna naissance à l'alliance, et ils furent reconnaissants envers Athènes de l'avoir organisée. Le sens

<sup>(1)</sup> Thucyd. I, 95, 96.

public du nom Hellènotamiæ, créé pour la circonstance, le choix de Dèlos comme centre, - et la précaution de fixer des assemblées régulières des membres, — montrent le desseiu patriotique et fraternel que la ligue était destinée à servir. En vérité, protéger la mer Ægée coutre des forces maritimes étrangères et contre une piraterie en dehors des lois, aussi bien que l'Hellespont et le Bosphore contre le passage d'une armée persane, était un dessein essentiellement public, à l'accomplissement duquel toutes les parties intéressées étaient en toute justice obligées de pourvoir par voie de contribution commune. Toute île ou tout port de mer qui pouvait s'abstenir de contribuer, gagnait aux dépens des autres. Le seutiment général de ce commun danger, aussi bien que d'une juste obligation à un moment où la crainte cansée par la Perse était encore sérieuse, fut la cause réelle qui réunit tant de membres dans une contribution commune, et permit aux parties empressées de faire honte à celles qui étaient plus tardives, et d'obtenir ainsi leur concours. Comment Athènes en vint-elle dans la suite à faire servir la confédération à ses projets ambitieux? c'est ce que nous verrous en temps convenable; mais dans son origine c'était que alliance égale, autant que peut jamais l'être l'alliance entre les forts et les faibles. - mais nou un empire athénien. Qui plus est, c'était une alliauce dans laquelle tout membre individuel était plus exposé, moins défendu, et profitait davantage, sous le rapport de la protection, qu'Athèues. Nous avons ici réellement un des rares moments de l'histoire grecque où un dessein à la fois commun. égal, utile et innoceut, réunit spontanément maints fragmeuts de cette race désunie, et étouffa pour un temps ce penchant exclusif à une autonomie petite et isolée qui finit par faire d'eux tous des esclaves. Ce fut un acte équitable et prudent, en principe aussi bien que dans le détail, promettaut à l'époque les couséquences les plus avautageuses, nonseulement une protection contre les Perses, mais encore une police constante daus la mer Ægée, réglée par une autorité commune chargée de la surveillauce. Et si cette promesse ne fut pas réalisée, nous verrons que les défauts inhérents

au caractère des alliés, qui les détournaient de l'appréciation sincère et du ferme accomplissement de leurs devoirs comme confédérés égaux, sont au moins aussi accusables de l'insuccès que l'ambition d'Athènes. Nous pouvons ajouter que par le cloix de Délos pour centre, on se concilia les alliés ioniens, en renouvelant les solennités auxquelles, leurs pères, à l'époque de l'ancienne liberté, étaient venus assister en foule dans cette lle sacrée.

A l'époque où fut formée cette alliance, les Perses occupaient encore non-seulement les postes importants d'Eiôn sur le Strymôn, et de Doriskos en Thrace, mais encore plusieurs autres points (1) qui ne nous sont pas spécifiés. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi les cités grecques situées dans la péninsule Chalkidique et dans le voisinage, - Argilos, Stageiros, Akanthos, Skôlos, Olynthos, Spartôlos, etc., qui, comme nous le savons, entrèrent dans l'association lors de la première imposition d'Aristeidès, n'étaient pas moins désireuses (2) de chercher une protection dans le sein . de la nouvelle confédération, que les îles dôriennes de Rhodes et de Kôs, les îles ioniennes de Samos et de Chios. les zoliennes Lesbos et Tenedos, ou des villes continentales, telles que Milêtos et Byzantion, qui toutes doivent avoir considéré l'adhésion à cette alliance, en 477 ou 476 avant J.-C., comme la seule condition qui leur permettrait de s'affranchir de la Perse. Il ne fallait rien de plus pour assurer le succès d'un ennemi étranger contre la Grèce en général, que l'autonomie complète de toutes les cités grecques. grandes et petites, - telle que celle que le monarque persan recommanda et tacha d'imposer quatre-vingt-dix aus plus tard par le Lacedæmonien Antalkidas dans la paix qui porte le nom de ce dernier. Une sorte d'union, organisée et obli-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 106. Υπαρχοι έν τή θρηίκη καὶ τοῦ Ελλησπόντου πανταχή. Ούτοι δεν πάντες, οῖ τε ἐκ θρηίκης καὶ τοῦ Ελλεσπόντου, πλήν τοῦ εν Δορίσκου, ὑπό Έλληνων θατερον ταὶ της της στραπηλέτης ἐξηρθήσσαν, etc.

<sup>(2)</sup> Thueyd. V, 18. Τας δὲ πόλεις, ςερούσας τὸν φόρον τὸν ὑπ' ᾿Αριστείδου, αὐτονόμους είναι... εἰσὶ δὲ, ¨Αργιλος, Στάγειρος, ᾿Ακανθος, Σκώλος, ¨Ολυνθος, Σπάρτηλ)ος.

gatoire pour chaque ville était indispensable au salut de toutes. Dans le fait, même avec ectre aide, à l'époque où la confédération de Dèlos fut formée pour la première fois, il n'était nullement certain que l'ennemi asiatique serait tenu au loin d'une manière efficace, surtout enc que les Perses étaient forts, non-seulement de leur propre force, mais encore de l'aide de partis intréueurs dans beaucoup d'États grecs, — traltres à l'intérieur aussi bien qu'exilés au dehors.

Parmi ces trattres, le premier par le rang aussi bien one le plus formidable était le Spartiate Pausauias, Rappelé de Byzantion à Sparte, afin qu'on examinat les vives plaintes dirigées contre lui, il avait été acquitté (1) des charges d'injustice et d'oppression contre des individus. Cependant les présomptions de Mêdisme (ou correspondance perfide avec les Perses) parurent si fortes que, bien qu'il ne fut pas recontu coupable, on ne le renomma pas au commandement. Ce traitement semble avoir servi seulement à l'enhardir à poursuivre ses desseins contre la Grèce. Dans ce but, il se rendit à Byzantion sur une trirème appartenant à Hermione, sous prétexte d'aider en qualité de volontaire sans aucune autorité formelle dans la guerre. Il y renoua ses négociations avec Artabazos. Son haut rang et sa grande réputation lui donnaient encore tant d'autorité sur les esprits, qu'il parait avoir établi une sorte d'empire à Byzantion, d'où les Athéniens, déjà chefs reconnus de la confédération, furent obligés de le chasser de force (2). Et nous pouvons être surs que la terreur excitée par sa présence aussi bien que par ses desseins connus, contribua considérablement à accélérer l'organisation de la confédération sous Athènes. Il se retira alors à Kolônæ dans la Troade, où il continua pen-

<sup>(1)</sup> Cornélius Nepos dit qu'il fut condamné à nne amendo (Pausanias, c. 2), ce qui n'est ni mentionné par Thucydide, ni du tout probable, si l'on considere les circonstances sabséquentes qui se rattachent à lui.

<sup>(2)</sup> Thucyd. I, 130. 131. Καὶ ἐχ τοῦ Βυζαντίου βίχ ὑπὸ τῶν ᾿Λθηναίων ἐχπολιορχηθείς, etc. Ces mots semblent impliquer qu'il avait acquis une forte position dans la ville.

dant quelque temps à poursuivre encore ses projets, essayant de former un parti des Perses, euvoyant des émissaires distribuer l'or persan dans différentes cités de la Grèce, et probablement employant le nom de Sparte pour mettre obstacle à la formation de la nouvelle confédération (1); lorsqu'à la fin les autorités spartiates, informées de sa conduite, lui envoyèrent un héraut avec l'ordre péremptoire de revenir immédiatement à Sparte en même temps que le héraut : s'il désobéssait, « les Spartiates lui déclareraient la guerre, » c'est-à-dire le constitueraient ennemi public.

Comme l'exécution de cette menace aurait fait manquer tous les projets ultérieurs de Pausanias, il jugen prudent d'obéir; d'autant plus qu'il avait l'entière confiance d'échapper à toutes les accusations portées à Sparte contre lui par

(1) C'est à cette époque que je rapporte la mission d'Arthmios de Zelcia ville asiatique, entre le mont Ida et la côte méridienale de la l'ropontis), envoyé pour gagner antant de Grees qu'il pourrait au moyen de l'or persan. Dans le cours de sa visite en Grèce, Arthmies vint a Athènes, Son projet fut découvert, et il fut obligé de fuir; tandis que les Athéniens, à la prière de Themistoklês, rendirent dans leur indignation un décret, le déclarant îni et sa race ennemis d'Athènes et de tous les alliés de cette ville, - et proclamant que quiconque le tuernit serait tenu pour innocent, parce qu'il avait apporté de l'or persan pour corrompre les Grecs. Ce décret fut gravé sur une colonne d'airain, et place comme souvenir dans l'akropolis, où il était près de la grande statue d'Athênê Premachos, même du temps de Démosthène et des orateurs ses contemporains. Veir Demosth, Philippic, III, c. 9, p. 122, et De Fals. Legat. c. 76, p. 428; Eschin, cont. Ktesiph, ad tiu. Harpokrnt, v. 'Armoc. - Dinarque cont. Aristogeit. Sect. 25, 26,

Plutarque (Themisteklês, c. 6, et Aristeidês, t. 11, p. 218) nous dit que

Themistoklês proposa ce déeret contro Arthmios et le fit passer. Mais Plutarque le rapporte au temps où Xerxês était sur le point d'envahir la Grèce, Or, il me paralt que l'incident ne pent pas bien appartenir à ce momeut. Xorxês ne comptait pas sur le pouvoir des présents, mais sur d'autres moyens différents pour conquérir la Grèce; en ontre, la teneur même du décret prouve qu'il a dû être rendn après la formution de la confedération de Délos: - car il déclare Arthmies ennemi d'Athènes et de tous les alliés d'Athènes. Ponr nn homme natif de Zelein, ce pouvait être une punitien sérieuse que d'être exeln et proscrit de toutes les villes alliées d'Athènes . beaucoup d'entre elles étant sur la côte d'Asie. Je ne connais pas de moment anguel on puisse aussi convenablement rapporter la mission d'Arthmios que celni-ci où Pausanias et Artabazos étaient occupés dans cette même partie de l'Asie à fermer des complets pour gagner une partie de la Grèce. Pausanias fut occupé ainsi pendant quelques années - avant le bannissement de Themistoklês.

l'emploi de présents (1), dont le moyen lui était sans doute abondamment fourni par Artabazos. En conséquence, il revint en même temps que le héraut, et fut, dans les premiers moments d'indignation, emprisonné par ordre des éphores. - qui, à ce qu'il paraît, étaient légalement compétents pour l'emprisonner, même eût-il été roi au lieu de régent. Mais il fut bientôt relaché, sur sa demande et en vertu d'un arrangement particulier avec ses amis et ses partisans, pour passer en jugement et se défendre contre tout accusateur (2). Se mettre en avant comme accusateur contre un homme si pnissant était déjà un sérieux péril : entreprendre de prouver contre lui un fait déterminé de trahison était encore plus sérieux : aussi ne paraît-il pas qu'aucun Spartiate ait osé faire l'un ou l'autre. On savait que rien, si ce n'est la preuve la plus évidente et la plus invincible, ne suffirait pour justifier sa condamnation, et au milieu d'une longue chaîne d'actes entrainant conviction, à les prendre dans leur ensemble, il n'y avait pas une seule trahison assez démontrable pour atteindre ce but. En conséquence, Pausanias non-seulement resta en liberté, mais il ne fut pas accusé, et il persista encore audacieusement tant dans ses intrigues à l'intérieur que dans sa correspondance au dehors avec Artabazos. Il se hasarda à attaquer le côté faible de Sparte en ouvrant des négociations avec les Ilotes et en les poussant à se révolter; il leur promit à la fois la liberté et l'admission aux droits politiques (3). Il le faisait dans la pensée, d'abord

<sup>(1)</sup> Thueyd. I. 131. 'O δὲ βουλόμενος ὡς ξειστα ῦποπτος είναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν διαδολὴν, ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην.

<sup>(2)</sup> Thueyd, I, 131. Καὶ ἐς μὲν τὴν εἰρχτὴν ἐσπίπτει τὸ πρώτον ὑπό τὰν ἐφόρων ἐπειτα διαπραξάμενος ὑστερον εἰξηλθε, καὶ καθίστηστν ἐπιτόν ἐς κρίσιν τοῦς Βουλομένοις περὶ αὐτόν ἐΓργειν.

Le mot διαπραξάμενος indique d'abord que Pausanias lui-même provoqua les efforts qui devaient lui faire rendre la liberté, — onsuite qu'il en

vint à un arrangement sons main; rès-proballement par un présent, bien que le mot ne l'implique pas n'ocasairement. Le schollasto le dit d'une manière claire: — Χρήματι και 2 λόγος διαπραϊμένος δηλόνουτ διακρουσόμενος την κατηγορίαν. Le docteur Arnold traduit διαπραζάμενος · ayant réglé Paffaire. »

<sup>(3)</sup> Aristote, Polit. IV, 13, 13; V, I, 5; V, 6, 2; Hérodote, V, 32, Aristote appelle Pausanias roi, bien qu'il no fût que régent; la vérité est qu'il

de détruire le conseil des éphores et de se faire despote dans son propre pays. - ensuite d'acquérir, grace à l'aide des Perses, la suprématie de la Grèce. Quelques-uns de ces Ilotes auxquels il s'adressa révélèrent le complot aux éphores, qui néanmoins, malgré un si grave péril, n'osèrent pas prendre de mesures contre Pausanias sans avoir de meilleurs renseignements, - tant imposaient encore son nom et sa position. Mais bien qu'un petit nombre d'Ilotes put les éclairer, probablement beaucoup d'autres entendirent la proposition avec plaisir et gardèrent fidèlement le secret. Nous verrons par ce qui arriva peu d'années après qu'il y avait un nombre considérable d'entre eux dont les lances étaient prêtes pour la révolte. Quelque suspect que fût Pausanias, cenendant les craintes de quelques-uns et la connivence d'autres lui permirent d'amener ses plans à deux doigts de leur accomplissement; et ses dernières lettres à Artabazos (1), donnant à entendre qu'il était prêt à agir, et demandant l'exécution immédiate des engagements concertés entre eux, étaient réellement entre les mains du messager. Sparte fut sauvée d'une explosion de la nature la plus formidable, non par la prudence de ses autorités, mais par un simple accident, - ou plutôt par ce fait que Pausanias était non-seulement traître à sa patrie, mais encore bas et cruel dans ses relations privées.

Le messager auquel furent confiées ces dernières lettres tait natif d'Argilos en Thrace; c'était un esclave favori de Pausanias et fidèle à son mattre; jadis lié à lui par ces relations intimes que toléraient les mœurs grecques, —et admis même à la confidence complète de ses projets de trahison. Cet Argilien n'avait nullement l'intention de trahir son mattre. Mais en recevant la lettre à porter, il se rappela avec quelque inquiétude qu'aucun des messagers antérieurs

avait toute la puissance d'un roi spartiate, et vraisemblablement plus, si nous comparous son traitement avec celui du roi proklide Leotychides.

<sup>(1)</sup> Thueyd. Ι, 132. 'Ο μέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολάς πρὸς ᾿Αρτάδαζον κομιεῖν, ἀνὴρ ᾿Αργίλιος, etc.

n'était jamais revenu. En conséquence, il brisa le sceau et la lut, pleinement disposé à la porter à sa destination, s'il ne trouvait rien d'incompatible avec sa sûreté personnelle; il avait de plus pris la précaution de contrefaire le sceau de son maître, de sorte qu'il pouvait facilement refermer la lettre. En la lisant, il trouva ses soupçons confirmés par une injonction expresse de mettre à mort le porteur. - découverte qui ne lui laissa pas d'autre alternative que de la livrer aux éphores. Mais ces magistrats, qui n'avaient pas auparavant ajouté foi aux révélations des Ilotes, refusèrent encore de croire même cet esclave de confiance avec l'autographe et le sceau de son maître, et avec le récit complet. que sans doute il leur communiqua en même temps, de tout ce qui s'était passé antérieurement dans la correspondance avec les Perses, sans omettre des copies de ces lettres entre Pausanias et Xerxès, que j'ai déià citées d'après Thucydide. - car ce n'est que de cette manière qu'elles ont pu devenir publiques. En partie par suite du soupcon qui, dans l'antiquité, s'attachait toujours au témoignage des esclaves, excepté quand il était obtenu sous la prétendue garantie de la torture, - en partie à cause du péril de la conduite à tenir à l'égard d'un criminel d'un rang si élevé, - les éphores ne voulurent s'en rapporter qu'à ses propres paroles et à leurs propres oreilles. Ils ordonnèrent à l'esclave argilien de se placer comme suppliant dans l'enceinte sacrée de Poseidôn. près du cap Tænaros, sous l'abri d'une double tente ou hutte, derrière laquelle deux d'entre eux se cachèrent. Informé de cette marque inattendue d'alarme, Pausanias se rendit en toute hate au temple et en demanda la raison; alors l'esclave ne lui cacha pas qu'il connaissait le contenu de sa lettre, et se plaignit amèrement qu'après un long et fidèle service, - avec un secret qui n'avait jamais été trahi une fois dans tout le cours de cette dangereuse correspondance, - il n'avait à la fin pour récompense rien de plus que le même sort misérable qu'avaient subi les premiers messagers. Pausanias, reconnaissant tous ces faits, s'efforca d'apaiser l'inquiétude de l'esclave et lui donna l'assurance solennelle qu'il serait en sûreté s'il voulait quitter le sanctuaire: il le pressa en même temps de poursuivre sans tarder son voyage, afin que les projets ne fussent pas arrètés dans leur marche.

Les éphores cachés entendirent tout ; à la fin', pleinement convaincus, ils se déterminèrent à arrêter Pausanias immédiatement à son retour à Sparte. Ils le rencontrèrent en pleine rue, non loin du temple d'Athènê Chalkiœkos (ou de la maison d'airain). Mais quand ils approchaient de lui, soit à leurs regards menacants, soit à un mouvement de tête significatif de l'un d'eux, cet homme coupable comprit leur dessein. Il s'enfuit pour chercher un refuge dans le temple, qui était si voisin qu'il y parvint avant qu'ils pussent l'atteindre. Il se placa comme suppliant, avec beaucoup moins d'espoir que l'esclave argilien auquel il avait parlé si récemment à Tænaros, dans une chambre étroite et couverte d'un toit, appartenant au bâtiment sacré. Là les éphores, qui n'avaient pas droit de le toucher, enlevèrent le toit, murèrent les portes, et veillèrent jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir de faim. Selon un récit courant (1), non reconnu par Thucydide, compatible toutefois avec les mœurs spartiates, - sa propre mère fut la personne qui placa la première pierre pour murer la porte, dans la profonde horreur que lui inspirait sa trahison. Ses derniers moments étant soigneusement observés, on l'enleva juste à temps pour qu'il expirat dehors, et qu'ainsi le temple ne fut pas souillé. Le premier mouvement des éphores fut de jeter son corps dans le ravin ou abîme appelé Kæadas, lieu ordinaire de punition pour les criminels : probablement ses puissants amis détournérent ce déshonneur, et il fut enseveli à une faible distance, jusqu'à ce que, quelque temps après, sur l'ordre de l'oracle de Delphes, son corps fut exhumé et transporté au lieu même où il était mort. Cependant l'oracle, ne se contentant pas même de cette seconde sépulture, déclara que tout ce qui s'était fait était une profanation de la sainteté d'Athènê, et il ordonna que deux corps fussent

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 45; Cornel. Nepos, Pausan. c. 5; Polyen, VIII, 51.

offerts à la déesse comme expiation pour celui qui avait été enlevé. Dans les plus anciens temps de la Grèce, — ou chez les Carthaginois, même à cette époque, une telle injonction · aurait probablement amené le meurtre de deux victimes humaines ; dans l'occasion actuelle, Athòn, ou Hikesios le dieu tutélaire des suppliants, fut supposée satisfaite de deux statues d'airain, non toutefois sans quelques tentatives pour prouver que l'expiation était insuffisante (1).

Ainsi périt un Grec qui parvint à la plus grande renommée, simplement grâce au hasard de sa haute origine et do son commandement comme général à Platée, où il ne paratt pas qu'il ait déployé aucune qualité supérieure. Ses projets de trahison compromirent et déshonorèrent un homme beaucoup plus grand que lui, — l'Athénien Themistoklès.

La chronologie de cette importante période n'est pas assez complétement connue pour que nous puissions établir les dates précises d'événements particuliers. Mais nous sommes obligé (par suite des incidents subséquents qui se rattachent à Themistoklès, dont la fuite en Perse est assez bien marquée à cette date) d'admettre un intervalle de neuf années environ entre le moment où Pausanias est retiré de son commandement à Byzantion et sa mort. Le supposer engagé dans une correspondance perfide pendant un si long intervalle est embarrassant, et nous ne pouvons nous l'expliquer que trèsimparfaitement en considérant que les Spartiates étaient habituellement lents dans leurs mouvements, et qu'il se peut que le régent suspecté ait communiqué avec des partisans, réels ou espérés, dans beaucoup de parties de la Grèce. Parmi ceux qu'il cherchait à enrôler comme complices fut Themistoklês, qui jouissait encore d'un grand pouvoir à Athènes, - bien que, à ce qu'il semblerait, ce pouvoir déclinat. La charge de collusion avec les Perses se rattache au mouvement antérieur des partis politiques dans cette ville.

La rivalité de Themistoklès et d'Aristeides avait été fort

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 133, 134; Pausanias, III, 17, 9.

apaisée par l'invasion de Xerxès, qui leur avait imposé à tous deux la nécessité péremptoire d'une coopération contre un enuemi commun. Et apparemment elle ne fut pas reprise pendant les temps qui succédérent immédiatement au retour des Athéniens dans leur pays; du moins on nous parle de tous deux comme étant en service effectif et occupant des postes éminents. Themistoklès se fait remarquer comme l'auteur des murs de la ville et l'architecte de Peiræeus : Aristeides est commandant de la flotte et le premier organisateur de la confédération de Dèlos. De plus, nous croyons découvrir un changement dans le caractère de ce dernier. Il avait cessé d'être le champion des anciens intérêts des agriculteurs athéniens contre Themistokles en tant que créateur des innovations maritimes. Ces innovations étaient alors, depuis la bataille de Salamis, devenues un fait accompli; fait d'une influence toute-puissante sur les destinées et le caractère publics aussi bien que privés des Athéniens. Pendant l'expatriation à Salamis, tout homme, riche ou pauvre, propriétaire foncier ou artisan, avait été pour le moment marin, et l'anecdote de Kimôn, qui consacra dans l'akropolis la bride de son cheval comme signe qu'il était sur le point de passer de la cavalerie au service à bord (1), est un type de ce changement de sentiment qui doit avoir été plus ou moins marqué dans l'esprit de tous les hommes riches à Athènes, Dorénavant la flotte est chère à tout homme comme la grande force, offensive et défensive, de l'État, caractère avec lequel tous les chess politiques s'accordent à l'accepter. Nous devons ajouter en même temps que ce changement ne fut accompagné d'aucun détriment causé soit à l'armée de terre, soit à la culture du sol en Attique, qui, comme nous le verrous, acquirent toutes deux un développement extraordinaire pendant l'intervalle qui sépare la guerre des Perses de celle du Péloponèse. Toutefeis les trirèmes et les hommes qui les montaient, pris collectivement, étaient alors l'élément déterminant dans l'État. De plus, les

<sup>(1)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 8.

hommes dont se composaient leurs équipages ne faisaient que de revenir de Salamis; ils sortaient tour récemment d'un théâtre d'épreuves et de dangers; ils vennient de recueillime victoire qui avait égalisé pour le moment tous les Athéniens comme victimes, comme combattants et comme partioles. Cette prédominance du mouvement marritme, étaut devenue prononcée immédiatement après le retour de Salamis, fut encore fort accrue par la construction et la fortification du Peirœusu, — nouvelle Athènes maritime aussi considérable que l'aucienne ville de l'intérieur, — aussi bien que par la formation inattende de la confédération à Dèlus, avec tout son avenir inconnu et tous ses devoirs, source d'ardeur nour les confédérés.

Le changement politique qui en résulta dans Athènes ne fut pas moins important que le changement militaire. « La multitude maritime, cause de la victoire de Salamis (1), » et instrument de la nouvelle vocation d'Athènes comme chef de la confédération délienne, paraît maintenant prédominer aussi dans la constitution politique; nullement comme classe séparée ou privilégiée, mais comme pénétrant toute la masse, fortifiant le sentiment démocratique, et protestant contre toutes les inégalités politiques reconnues. Dans le fait, pendant la lutte à Salamis, toute la cité d'Athènes n'avait pas été autre chose qu'une « multitude maritime, » dans laquelle les propriétaires et les principaux personnages avaient été confondus, jusqu'à ce que, par les efforts de tous, la patrie commune cut été reconquise. Et il n'était pas vraisemblable que cette multitude, après une période pénible d'égalité forcée, pendant laquelle les priviléges politiques avaient été effacés, acquiescerait patiemment au rétablissement complet de ces priviléges, une fois revenue dans ses foyers. Nous voyons par l'actif sentiment politique du peuple allemand, après les grandes luttes de 1813 et de 1814, combien un effort mili-

<sup>(1)</sup> Aristote, Polit. V, 3, 5. Καὶ πάλεν δ ναυτικός δχλος, γενόμενος αίτιος τῆς περὶ Σαλαμίνα νίκης, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἡγεμονίας καὶ διὰ τὴν κατὰ

θάλασσαν δύναμιν, την δημοκρατίαν Ισχυροτέραν έποίησεν. 'Ο ναυτικός όχλος (Thueyd. VIII, 72 et passim).

taire énergique et heureux du peuple en liberté, uni à la souffrance de poines sérieuses, contribue à stimuler le seus de dignité politique et le besoin de droits civiques développés; et it telle est la tendance mème dans un peuple habituellement passif sur de tels sujets, à plus forte raison devait-on s'attendre à la trouver dans la population athénienne, qui avait traversé une éducation antérieure de près de trenete aunées sous la démocratie de Kleisthenès. A l'époque où cette constitution fut établie pour la première fois (1), elle était fonctionné extrémement bien, et avait répandu dans le peuple un sentiment favorable à des droits civiques égaux et hostile aux priviléges avoués; de sorte que les impressions faites par la lutte à Salamis trouvèrent l'esprit populaire préparé à les recevoir.

Bientôt après le retour en Attique, la constitution kleisthénéenne fut agraudie en ce qui regarde l'éligibilité aux magistratures. D'après cette constitution, la quatrième ou dernière classe sur le cens solonieu, comprenant la grande majorité des citoyens, n'était pas admissible aux charges de l'État, bien qu'elle possédat des votes en commun avec le reste : aucune personne n'était éligible pour être magistrat si elle n'appartenait à l'une des trois plus hautes classes. Cette restriction fut annulée alors, et l'éligibilité étendue à tous les citoyens. Nous pouvons apprécier la force de sentiment avec laquelle cette réforme fut demandée quand nous trouvous qu'elle fut proposée par Aristeides, homme le contraire de ce qu'on appelle un démagogue, et ami zélé de la constitution kleisthénéenne. Aucun système politique n'aurait fonctionné après la guerre des Perses, qui excluait formellement " la multitude maritime " de la possession des magistratures. J'imagine plutôt (comme je l'ai déjà dit dans le chapitre 13 du tome V de cette Histoire) que l'élection des magistrats fut conservée encore après, et non pas changée en tirage au sort pendant un certain temps,

<sup>(1)</sup> Pour la constitution de Kleisthenes, V. T. V. ch, 13 de cette Histoire.

bien que ce ne fat pas pour longtemps. Ce que le sentiment public demandait à abord, c'était la reconnaissance du principe égal et ouvert à tous; après une expérience d'un certain laps de temps on trouva que les hommes pauvres, bien qu'ayant la capacité légale pour être choisis, l'étaient de fait rarement: ensuite vint le sort, pour leur donner une chance égale à celle des riches. Le principe de sortitio, ou choix par le sort, ne fut jamais appliqué (comme je l'ai fait remarquer auparavant) à toutes les charges à Atthènes, — jamais par exemple aux stratègi ou généraux, dont les fonctions étaient plus importantes et imposaient une plus grande responsabilité que celles de toute autre personne au service de l'Etat, et qui continuèrent toujours d'être choisis par mains levées.

Dans la nouvelle position dans laquelle Athènes était alors jetée, avec une si grande extension de ce qu'on peut appeler ses relations étrangères, et avec une confédération qui imposait la nécessité d'un service militaire lointain, les fonctions des stratègi tendaient naturellement à deveuir à la fois plus absorbantes et plus compliquées ; tandis que l'administration civile devint plus fatigante, sinon plus difficile, par suite de l'agrandissement de la cité et de l'agrandissement plus considérable encore de Peiræeus, - menant à un accroissement de la population urbaine et surtout à un accroissement des metœki ou hommes résidants, ne jouissant pas de franchises. Et ce fut probablement vers cette période, pendant les années qui succèdent immédiatement à la bataille de Salamis. - quand la force des anciennes habitudes et de la tradition avait été affaiblie en partie par tant de nouveautés excitantes, - que l'on retira complétement aux archontes les devoirs politiques et judiciaires, et qu'on les confina dans l'administration civile ou judiciaire. A la bataille de Marathôn, le polémarque est un commandant militaire, président des dix strategi (1): nous ne le connaissons dans la suite que comme un magistrat civil, administrant la jus-

<sup>(1)</sup> Hérodote, VI, 109.

tice aux metœki ou hommes ne jouissant pas de franchises, tandis que les stratègi s'acquittent de leurs devoirs militaires sans lui : changement assez semblable à celui qui s'effectua à Rome, quand le préteur fut créé pour se charger de la partie judiciaire des vastes attributions primitives du consul. Je pense que cette altération indiquant, comme elle le fait, un changement dans le caractère des archontes en général, a dû s'opérer à l'époque à laquelle nous sommes parvenu maintenant (1), temps où les établissements athéniens de tous côtés demandaient une répartition plus exacte de fonctionnaires. La distribution de tant de corps de fonctionnaires athéniens pour remplir les devoirs en partie dans la cité, en partie dans le Peiræeus, ne peut avoir commencé qu'après cette période, quand Peiræeus avait été élevé par Themistokles à la dignité de ville, de forteresse et de port de l'État. Ces conseils étaient les Astynomi et les Agoranomi, qui maintenaient la police des rues et des marchés, - les Metronomi, qui veillaient sur les poids et mesures, - les Sitophylakes, qui faisaient exécuter divers règlements de l'État relatifs à la garde et à la vente du blé. - avec divers autres qui agissaient non moins au Peiræeus que dans la ville (2). Nous pouvons présumer que chacun de ces conseils fut créé dans l'origine selon que le besoin paraissait le demander, à une période plus avancée que celle à laquelle nous sommes arrivé maintenant; la plupart de ces devoirs de détail ayant d'abord été remplis par les archontes, et dans la suite (quand ces derniers devinrent trop chargés d'occupation) confiés à des administrateurs séparés. Le changement spécial et important qui caractérisa la période suivant immédiatement la bataille de Salamis, fut la ligne plus exacte tirée entre les archontes et les stratègi; le département des affaires étrangères et militaires assigné entière-

Aristote, Πολιτειών, Fragm. 47, έd. Neumann. Harpokrat. v. πολίμαρχοι Pollux, VIII, 91: ef. Meier und Schoemann, der Attische Prozess, ch. 2, p. 60 seq.

<sup>(2)</sup> V. Aristote, Πολιτειών, Fragm. 2, V, XXIII, XXVIII, 1, ėd. Neumann; Schoemann, Autiq. jur. publ. Greec. c. 41, 42, 43.

ment aux stratêgi, et les archontes rendus magistrats pure de ment civils, — chargés de l'administration aussi bien que de la justice : tandis que la première création des conseils nommés ci-dessus fut probablement un agrandissement ultérieur qui résultait de l'accroissement de la population, du pouvoir et du commerce, entre la guerre des Perses et celle du Péloponèse. Ce fut par quelques mesures de ce genre que l'administration athénienne atteignit graduellement ce développement complet qu'elle présente en pratique pendant le siècle qui commence à la guerre du Péloponèse, et anquel se rapportent presque tous nos renseignements positifs et directs.

Aristeidès semble avoir sympathisé avec cette expansion tant de sentiment démocratique que d'activité militàire à Athènes. Et la popularité qu'il s'assura ainsi, augmentée probablement par quelque regret de son ostracisme antérieur, était faite pour acquérir de la durée grâce à son caractère droit et incorruptible, mis alors en relief d'une manière frappaute par la fonctiou dont il fut chargé d'établir l'assiette de la taxe à la nouvelle confédération dèllemes.

D'autre part, l'ascendant de Themistoklès, bien que si souvent élevé par son génie et son audace politiques incomparables, aussi bien que par l'importance signalée de ses recommandations publiques, fut aussi souvent renversé par la duplicité des moyens qu'il employait et par sa soif éhontée de richesses. De nouveaux adversaires politiques surgirent contre lui, hommes qui entraient dans les sentiments d'Aristeidès, et beaucoup plus violents dans leur antipathie qu'Aristeides lui-même. Les principaux d'entre eux étaient Kimôn (fils de Miltiadès) et Alkmæôn; de plus, il semble que les Lacedæmoniens, quoique pleins d'estime pour Themistokles immédiatement après la bataille de Salamis, lui étaient à ce moment devenus extrêmement hostiles, - changement que peuvent expliquer suffisamment son stratagème relativement aux fortifications d'Athènes, et ses ambitieux projets subséquents par rapport au Peiræeus. L'influence lacédæmonienne, alors assez considérable à Athènes, fut employée pour seconder les combinaisons politiques dirigées contre lui (1). On dit qu'il offensa par des manifestations de vanité personnelle, — en se vantant continuellement des grands services qu'il avait rendus à l'État, et en élevant une chapelle particulière, attenante à sa maison, en l'honneur d'Artemis Aristoloule. on Artemis d'admirable conseil; précisément comme Pausanias avait irrité les Lacédemoniens en inscrivant son nom seul sur le trépied delphien, et comme les amis d'Aristejdès avaient déplu aux Athéniens par des éloges sans fin de sa justice (2).

Mais la principale cause de son discrédit fut la prostitution de sa grande influence pour des desseins arbitraires et corrompus. Dans l'état mal assis de tant de communautés grecques différentes, récemment affranchies du joug de la Perse, où il avait à tirer vengeance d'une tyrannie ancienne, des auteurs de méfaits à déposer et peut-être à punir, des exilés à rappeler, et où régnaient tout le trouble et tous les soupcons qui accompagnent un si grand changement de condition sociale aussi bien que de politique étrangère, - l'influence des personnages principaux à Athènes a dù être grande pour déterminer le traitement d'individus en particulier. Themistoklès, placé à la tête d'une escadre athénienne et naviguant parmi les îles, en partie dans des vues de guerre contre la Perse, en partie pour organiser la nouvelle confédération, - accepta, assure-t-on, des présents sans scrupule, pour exécuter des sentences justes et injustes, - rétablissant quelques citovens, en chassaut d'autres, et mettant même quelques uns à mort. C'est ce que nous apprend un ami et un hôte de Themistoklès, - le poëte Timokreôn d'Ialysos dans l'île de Rhodes, qui avait espéré qu'il serait réintégré par le commandant athénien, mais qui trouva son rétablissement traversé par un présent de trois talents, don de ses adversaires; de sorte qu'il fut maintenu encore en exil sur l'accusation de médisme. Les assertions de Timokreon,

<sup>(1)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 16; Scholie 2, ad Aristoph. Equit. 84. Kimôn, c. 5-8; Aristeidês, c. 25); Diodore, XI, 54.

<sup>(2)</sup> Plutarque (Themistokles, c. 22;

irrité personnellement pour ce motif contre Themistoklès, doivent sans doute être considérées comme passionnées et exagérées; néammoins elles sont un précieux souvenir des sentiments du temps, et elles sont beaucoup trop en harmoine avec le caractère général de cet homme éminent pour que nous puissions nous permettre de leur refuser tout crédit. Timokreón est aussi expressif dans son admiration pour Aristeidès que dans son blâme à l'égard de Themistoklès, aviil dénonce comme « un trattre meuteur et injuste (1). -

Une telle conduite, décrite par ce nouvel Archiloque, même en faisant toute la part de l'exagération, doit avoir fait à la fois hair et craindre Themistoklès parmi les alliés insulaires, dont l'opinion avait alors une importance considérable pour les Athéniens. Un sentiment semblable s'éleva partiellement contre lui dans Athènes elle-même et semble s'être rattaché à des soupçons d'inclinations perfides à l'égard des Perses. Comme ceux-ci pouvaient offrir les présents les plus élevés, un homme ouvert à la corruption pouvait naturellement être soupconné de pencher en leur faveur, et si Themistoklès avait rendu contre eux un service extraordinaire. Pausanias l'avait fait également. Pausanias dont la conduite avait subi un changement en mal si fatal. Ce fut la trahison de Pausanias. - soupconnée et crue par les Athéniens. même quand il commandait à Byzantion, bien qu'elle ne fût prouvée contre lui à Sparte que longtemps après, - qui semble pour la première fois avoir fait naître aussi la présomption de médisme contre Themistoklès, combinée avec les actes de corruption qui souillaient sa conduite publique. Nous devons nous rappeler aussi que Themistoklės avait donné quelques prétextes à ces présomptions même par les stratagèmes employés à l'égard de Xerxês, qui présentaient un double aspect, qu'on pouvait expliquer soit dans un sens persan, soit dans un sens grec. Les Lacédæmoniens, hostiles à Themistoklès depuis qu'il les avait joués relativement aux murailles d'Athènes. - et le craignant aussi comme com-

<sup>(1)</sup> Plutarque, Themist. c. 21.

plice supposé du suspect Pausanias, - parvinrent, par des instigations secrètes, et, comme on le dit, par des présents donnés à ses adversaires politiques, à faire porter contre lui à Athènes l'accusation de mêdisme (1). Mais on ne put fournir de preuve suffisante de l'accusation, que Themistoklès lui-même nia énergiquement, non sans de puissants appels à ses illustres services. Malgré de violentes invectives proférées contre lui par Alkmæon et par Kimon, tempérées, il est vrai, par une générense modération de la part d'Aristeidès (2), sa défense fut heureuse. Il entraina le peuple, et fut acquitté. Et non-seulement il fut acquitté, mais, comme on pouvait naturellement s'y attendre, une réaction s'opéra en sa faveur. Ses brillantes qualités et ses hauts faits furent mis devant les yeux du public d'une manière à frapper son esprit, et il parut pour le moment acquérir un ascendant plus grand que jamais (3).

(1) Cette accusation de trahison portée contre Themistokles à Athènes, avant son ostracisme, et à l'instigation des Lacéda moniens, - est mentionnée par Diodore (XI, 54), Thucydide et Plutarque ne font mention que de la seconde accusatiou, apres son ostracisme, Mais Diodoro a rendu son récit confus, en supposant que la première accusation avancée à Athènes le fut après que le complot de Pausanias cut été complétement découvert et sa correspondanco révélée; tandis que ces derniers événements, venant après la première accusation, fournirent de nonvelles preuves inconnues auparavant et amenèrent ainsi la seconde, après que Thomistoklês avait été frappé d'ostracismo. Mais Diodore nous a conservé la mention importante de cette première accusation à Athènes, suivio du jugement, de l'acquittement et de la glorification temporaire do Themistoklês, et précédant son ostracisme,

L'accusation qui, selon Plutarque, fut portée contre Themistoklès par LeGbotas, fils d'Alkmædu, sur la demande des Spartiates, se rapporto probablement à cette première, of Themiscollès flat equité. Car lorsquo Themiscollès flat traduit on justice, après que l'ausaine ent été découver, il se voshir pas rester, et il et veu pas vasiembable que le nonn de l'accusateur filt conservé — 'O 22 yapéjapouvec, fijas envenaurospésou von Exapvation (Paris de l'accusance, sign envenaurospésou von Exapvation (Paris Indiana).

Cf. la secondo scholio sur Aristoph. Equit. 84, et Aristillo, Orat. 46. Υπέρ τῶν Τεττάρων (vol. II, p. 318, ed. Dindorf, p. 243, Jebb).

(2) Plut. Arist. c. 25.

(3) Diodore, XI, 64. Τότα μέν Απίγηνη την της ποροδοσίας κρίσιν. Θό καὶ τὰ μέν πρώτον μετὰ τὴν ἀποθυστε μέρια τὰ μέν πρώτον μετὰ τὴν ἀποθυστε μέγατων τὰς παθα το Τάνα το Του ποίται: με τὰ δὲ τα τὰτα, αὶ μέγ, ροβτήλετα αυτού τὴν ὑπερδολὴν, οὶ δὲ, ρθονήσαντας τῆ δὸξε, τὰν μέν τελεγγεικών επελθούντος, τὴν δὲ ἰσγυν καὶ τὸ φρονήμα ταπαινοῦν ἐσπεδούν.

Une telle accusation et un tel échec doivent avoir exaspéré au plus haut point l'animosité entre lui et ses principaux adversaires. — Aristeides, Kimôn, Alkmæôn et autres. et nous ne pouvons guère nous étonner qu'ils fussent désireux de se débarrasser de lui par l'ostracisme. En expliquant ce procédé particulier, j'ai déjà dit qu'il ne pouvait jamais être appliqué à un seul individu séparément et ostensiblement; et que l'on ne pouvait jamais l'employer, à moins que la nécessité n'en fût clairement prouvée, non-seulement aux hommes de parti violents, mais encore au sénat et au peuple assemblés, comprenant naturellement les citoyens plus modérés en proportion considérable. Nous pouvons raisonnablement penser que plus d'un Athénien impartial jugea la conjoncture bien appropriée à l'intervention tutélaire de l'ostracisme, dont l'avantage formel consistait en ce qu'il séparait des adversaires politiques, lorsque l'antipathie qui les divisait menacait de pousser l'un ou l'autre à des actes extra-constitutionnels, - surtout quand l'un d'eux était Themistoklès, homme à la fois de vastes talents et d'une moralité peu scrupuleuse. Probablement aussi il y en avait plus d'un qui désirait venger l'ostracisme antérieur d'Aristeides : et enfin, les amis de Themistokles lui-même, fiers de son acquittement et de sa popularité augmentée en apparence, pouvaient nourrir l'espoir que le vote de l'ostracisme tournerait en sa faveur, et écarterait l'un on l'autre de ses principaux adversaires politiques. D'après toutes ces circonstances, nous apprenons sans étonnement qu'on eut bientôt après recours à un vote d'ostracisme. Il aboutit à un bannissement temporaire de Themistoklès.

Il se retira en exil, et résidait à Argos, où il emporta des richesses considérables, visitant toutefois par occasion d'autres parties du Péloponèse (1), — quand arrivèrent à Sparte

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 137. "Ηλθε γάρ αὐτῷ ઉστερον ἔχ τε 'Αθηνών παρὰ τῶν φθων, καὶ ἐξ 'Αργους ἄ ὑπεξέκειτο, etc. Je snis M. Fynes Clinton en considérant l'année 471 avant J-C. comme

la date de l'ostracisme de Themistoklés. Il peut en être probablement ainsi. Il n'y a pas de preuve qui le contredise positivement; mais je croisque M. Clinton l'avance avec trop d'assurance.

la découverte du complot de Pausanias, ainsi que celle de sa correspondance, et la mort de ce prince. Dans cette correspondance se trouvèrent des preuves, que Thucydide semble avoir considérées comme réelles et suffisantes, de la participation de Themistoklès. Ephore et d'autres admettent qu'il fut sollicité par Pausanias, et qu'il connut ses plans, - mais qu'il les tint secrets, tout en refusant d'y donner son concours (1). Probablement après son exil il y prit une part plus décidée qu'auparavant ; il était bien placé pour ce dessein à Argos, ville non-seulement enuemie de Sparte, mais fortement réputée pour avoir été en collusion avec Xerxès lors de son invasion en Grèce. Dans cette occasion les Lacédæmoniens envoyèrent à Athènes porter publiquement une accusation formelle de trahison contre lui, et insister sur la nécessité de le juger comme criminel panhellénique devant l'assemblée des alliés réunie à Sparte (2).

Cette dernière requite nurait-alle été accordée, ou Themistoklès aurait-il été jugé à Athènes? c'est ce que nous ne pouvons pas dire : car il n'eut pas plus tot appris que des euvoyés commans de Sparte et d'Athènes avaient été expédiés pour l'arrèter, qu'il s'enfuit sur-l'e-champ d'Argos pour se rendre à Korkyra. Les habitants de cette les bien qu'ils lui dussent de la reconnaissance et fussent fivorablement disposés pour lui, n'osèrent pas le protéger contre les deux États les plus puissants de la Grèce, mais ils l'envoyèrent au continent voisin. Ici toutefois, étant encore suivi à la trace par les

ce qu'il admet que Diodore comprend, dans les chapitres qu'il consacre à un seul archonte, des événements qui doivent s'être passés dans plusieurs aumées différentes (V. Fast. Hellen. 471 avant J.-C.

Après l'expédition que commandait Pausanias, nous n'avons aucune date à la fois certaine et exacte, jumpia ce que nous arrivious à la mort da Xerxès, où Diodore est confirmé par le Canon des rois persans, 465 avant J.-C. Ce dordier événement détermine par une approximation et une induction exactes. In fuite de Themistaklês, lo siège de Naxos et la mort de Pausanias. Pour les autres événements de cette période, nous sommes réduit à une approximation plais vague, et nous ne pouvois guère reconnaître autre chose que leur coltre de monssion.

(1) Theoryd I, 135; Ephore ap. Plut. De Malignit. Herod. c. 5, p. 855; Diodore, XI, 54; Plut. Thomist. c. 23-(2) Diodore, XI, 55, envoyés, il fut obligé de chercher protection auprès d'un à Athènes, et qui était devenu son ennemi personnel -Admètos, roi des Molossés. Heureusement pour lui, au moment où il arriva, Admètos n'était pas à la maison, et Themistoklès, se présentant comme suppliant à son éponse, sut se concilier si complétement sa sympathie qu'elle plaça son enfant dans ses bras et l'établit dans le foyer avec toute la solennité de la supplication pour apaiser son époux. Aussitôt qu'Admètos revint, Themistoklês lui fit connaître son nom, ses persécuteurs et son danger, sollicitant sa protection comme un suppliant sans espoir réduit à la dernière extrémité. Il fit appel à la générosité du prince épirote, le priant de ne pas se venger d'un homme actuellement sans défense, pour une offense faite dans des circonstances très-différentes, et pour une offense aussi, après tout, qui n'avait pas uue importance capitale, tandis que la protection sollicitée maintenant était pour le suppliant une question de vie ou de mort. Admètos le releva du foyer avec l'enfant dans ses bras, - preuve qu'il acceptait l'appel et s'engageait à le protéger; il refusa de le livrer aux envoyés, et enfin le renvoya seulement sur le désir qu'il exprima d'aller rendre visite au roi Perse. Deux guides macédoniens le conduisirent par les montagnes jusqu'à Pydna dans le golfe Thermaïque, où il trouva un bâtiment marchand prêt à faire voile pour la côte d'Asie Mineure, et prit passage à bord, ni le patron ni l'équipage ne sachant son nom. Une maleucontreuse tempête poussa le vaisseau sur l'île de Naxos, assiégée en ce moment par un armement athénien. S'il avait été forcé d'y aborder il aurait été naturellement reconnu et saisi ; mais sa finesse habinom et le péril qui l'attendait, il conjura le patron de l'aider à le sauver et de ne permettre à aucun homme de l'équipage de descendre à terre ; le menaçant, si par quelque accident il était découvert, de l'entraîner dans sa ruine, en le représentant comme un complice que l'argent avait déterminé à faciliter la fuite de Themistoklès; d'autre part, dans le cas où il le sauverait, il lui promit une récompense considérable.

Ces promesses et ces menaces curent du poids sur l'esprit du patron, qui retint son équipage et le força de louvoper pendant un jour et une muit à la bauteur de la côte, saus chercher à débarquer. Après ce dangereux intervalle, la tempête se calma, et le vaisseau atteignit Ephesos eu sûreté (1).

C'est ainsi que Thomistoklès, après uno série de périls, se trouva sain et sunf sur le côté persan de la nor Ægée. A Athènes il fut déclaré traitre, et ses biens furent confisqués; néamoins, (comme il arrivait fréquemment dans des cas de confiscation), ses omis cochèrent une somme considérable et la lui envoyèrent en Asie, avec l'argent qu'il avait taissé à Argos, de sorte qu'il put ainsi récompeuser libéralement le capitaine du navire qui l'avait sauvé. En faisant toute cette déduction, le bien qu'il possèdait, qui n'eat pas de nature à être caché, et qui en consequence fut saisi réellement, se trouva mouter à quatre-vingts talents, selon Théophraste, — à cent talents (selon Théophraste) qu'il avait commencé sa carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé sa carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé sa carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé sa carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé sa carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé se carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé se carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé se carrière politique avec une fortune qu'il avait commencé se considérable, il est triste d'illement, se considérable qu'il avait tentre d'illement qu'illement qu'ill

L'évasion de Themistoklés et ses aventures en Perse semblea voir fourni un sujet favori pour l'imagination et l'exagération d'auteurs, un siècle plus tard. Nous avons ainsi une foule d'anecdotes qui contredisent, soit directement, soit par induction, le simple récit de Thucydide. Ainsi on nous dit qu'un moment où il se sauvait de chez les Grecs, le roi dit qu'un moment où il se sauvait de chez les Grecs, le roi

e. 24-26). Il y avait évidemment des récits différents de son voyage, qui la représentaient comme arrivant, non à Epheson, mais à l'reclience Kym6. Diodere ne mentionne pas sou voyage

<sup>(</sup>i) Thucyd. I, 137. Cornélius Nepos. Chemist, e. 8) nut m grande partie Thucydide, et diedare le faire; toutefasi il veus partie-seast, untout relativement aux relations entre Themistivement aux relations entre Themistodifes et Admitton, Diedere (XI, 56) temble suivre principalement d'autres guales, comme Phitarque le fait aussi du une gande aussure (Demist.

<sup>(2)</sup> Plutarque, Themist. c. 25 \* Kritias sp. Ælian, V. H. X, 17 : Cf. Hérodote, Vill 12.

de Perse aussi avait mis sa tête à prix pour une somme de 200 talents, et que quelques Grecs, sur la côte d'Asie, le guettaient pour le prendre, en vue de cette récompense; qu'il fut forcé de se cacher soigneusement près de la côte. jusqu'à ce qu'on trouvat le moyen de l'envoyer à Suse, dans une litière fermée, sous prétexte que c'était une femme destinée au harem du roi; que Mandanè, sœur de Xerxès, insista pour qu'on le lui livrât en expiation de la perte de son fils à la bataille de Salamis; qu'il apprit le persan assez bien, et discourut dans cette langue, assez éloquemment pour se procurer un acquittement de la part des juges persans, quand il fut mis en jugement à cause de l'importunité de Mandané: que les officiers de la maison du roi, à Suse, et les satrapes, dans son voyage de retour, le menacèrent d'autres périls encore; qu'il fut admis à voir le roi en personne, après avoir recu du chambellan une lecon sur l'indispensable devoir de se prosterner devant lui pour lui rendre hommage, etc., avec plusieurs autres détails non certifiés (1), qui nous font bien plus apprécier le récit de Thucydide, En effet, Ephore, Deinô, Klitarque et Heraklide, de qui ces anecdotes paraissent tirées pour la plupart, affirmaient même que Themistoklès avait trouvé Xerxès lui-même en vie et l'avait vu. tandis que Thucydide et Charôn, les deux auteurs contemporains (car le premier est presque contemporain), assuraient que, quand il arriva, Xerxès était mort récemment, et qu'il trouva son fils Artaxerxès sur le trône.

Saivant Thucydide, l'éminent exilé ne semble pas avoir été exposé au moindre danger, en Perse. Il se présenta comme un transfuge de la Grèce et fut accepté comme tel: en outre, — ce qui est plus étrange, bien que ce semble vai, — il fut reçu comme un bienfaiteur réel du roi persan, et comme une victime des Grecs à cause de telles dispositions, — par suite de ses communications faites à Xersés, relativement à la retraite que les Grecs avaient eu l'intendir d'exécuter à Salamis, et à la destruction projetée du

<sup>(1)</sup> Diodore, XI, 56; Plutarque, Themist. c. 24-30.

pont de l'Hellespont. Il fut conduit par quelques Perses de la côte jusqu'à Sues, oit il adressa au roi une lettre concue dans les termes suivants, tels que probablement aucun roughen moderne n'en tolérerait de pareils, si ce n'est d'un quaker: — « Moi. Themistoklès, je suis venu vers toi, ayant fait à ta maison plus de mal qu'aucun autre Grec, tant que je fus forcé, dans mon propre intérêt, de résister à l'attaque de ton père, — mais lei ayant aussi fait encore plus de bien, quand ja in pu le faire sans péril pour moi-mème, et quand sa retraite était en danger. Une récompense m'est quand sa retraite était en danger. Une récompense ment pour toil (1), mais capable encore de te servir très-efficacement. Je désire atteudre une année et ensuita venir devant toi, en personne, pour t'expliquer mes plans. »

Les interprètes persans, qui lurent cette lettre à Artaxerxès Longue-Main, rendirent-ils exactement son expression brève et vraie, c'est ce que nous ignorons; mais elle fit sur lui une forte impression, combinée avec la réputation antérieure de son auteur. - et il accorda voloutiers la requête de délai : bien qu'il nous soit difficile de croire qu'il fut si transporté qu'il témoigna sa joie en offrant immédiatement un sacrifice aux dieux, en se livrant dans une mesure inaccontumée à la joie du festin, et en criant trois fois dans son sommeil : " J'ai conquis Themistoklès l'Athénien , " - comme l'apprit Plutarque de quelques-unes de ses autorités (2). Dans le courant de l'année qui lui avait été accordée, Themistoklès avait appris assez bien la langue et les coutumes des Perses pour pouvoir communiquer personnellement avec le roi et acquérir sa confiance. Aucun Grec (dit Thucydide) n'était jamais auparavant parvenu à une influence et à une

<sup>(1) «</sup> Proditionem witro imputabant (dit Tacite, Hist. II, 60, relativement à Paullinus et à Procalus, généraux de l'armée d'Othon, quand ils se rendirent à Vitellius, après la défaite de Bebriacum), spatium lougi ante profium iti-

neris, fatigationem Othonianorum, permixtum vohiculis agmen, ac pleraque fortuita fraudi sum assignantes:— Et Vitellius credidit de perfidia, et fraudem absolvit.»

<sup>(2)</sup> Plutarque, Themist, c. 28.

position si grandes à la cour de Perse. Il déploya alors son habileté en exposant ses plans pour l'asservissement de la Grèce à la Perse, plans par lesquels fut évidemment cantivé l'esprit du monarque, qui le récompensa en lui donnant une épouse persane et de grands présents, et qui l'envoya à Magnèsia sur le Mæandros, non loin de la côte d'Iônia. Les revenus du district qui entourait la ville, montant à la somme considérable de cinquante talents par an, lui furent assignés pour le pain; ceux du port de mer de Myonte, qui était voisin, pour articles propres à servir d'assaisonnement à son pain, qui était toujours compté comme la principale nourriture : ceux de Lampsakos sur l'Hellespont, pour le vin (1). Comme nous ne connaissons pas le montant de ces deux derniers articles, nous ne pouvons pas déterminer le total du revenu que recevait Themistoklês; mais on ne peut douter, à en juger par les revenus de Magnèsia seule, qu'il n'ait fait un grand profit pécuniaire à changer de pays. Après avoir visité diverses parties de l'Asie (2), il vécut pendant un certain temps à Magnèsia, ville dans laquelle sa famille vint le rejoindre venant d'Athènes.

Combien de temps dura son séjour à Magnèsia, c'est ce que nous ignorons; mais vraisemblablement il fut assez long pour lui permettre d'acquérir l'estime locale et de laisser derrière lui des souvenirs. A la fin, il mourut de maladie.

<sup>(1)</sup> Thucyd. I, 138; Diodore, XI, 57. Outre les trois villes mentionnées cidessus, Neanthès et Phanios représentent le don comme étant encere plus complet et plus spécifique; ils disent que Perkôte fut donnée à Themistolkle pour le coucher, et Palæsképis pour les vêtements (Plutarque, Themist. e. 28; Athéacé, Ip. 29).

Ceci semble avoir été une forme fréquente de présents des rois perses et égyptiens à leurs épouses, à leurs parents ou à leurs amis, — don fait nominalement pour satisfaire quelque goût ou quelque besoin particulier. V. une note du D' Arnold sur le passage

de Thucytide. Toutsfuis je dout de tou assertien ur la tate foncifre ou redevance. Je ne pense pas que ce fit un distime ou un eisquitime de produit du not dans ces districts qui fut accordé a Themistolte, mais la portion du recur reyal ou tribut qu'on y l'evait. Le rois pense ne premaient pas la peine d'associr et de percevoir le tribut. Probabliement ils laisseinet ces oin au tributant en caterior de la commencia de la comme toule et di d'imme par le comme toule fut d'imme payée.

<sup>(2)</sup> Plutarque, Themist. c. 31. ΠΩανώμενος περί την 'Ασίαν. Ce détail semble assez probable, bien que Plutarque le rejette.

à l'age de soixante-cinq ans, sans avoir fait aucune démarche pour l'accomplissement de ces expéditions victorieuses qu'il avait promises à Artaxerxès. Que la maladie ait été la cause réelle de sa mort, c'est ce que nous pouvons croire sur l'assertion précise de Thucydide (1), qui en même temps mentionne une rumeur, qui circulait en partie à son époque, de poison pris volontairement, par suite d'une pénible certitude de la part de Themistoklês lui-même que les promesses qu'il avait faites ne pourraient jamais être accomplies; - nouvelle preuve de la tendance générale à entourer les dernières années de cet homme distingué d'aventures qui fissent impression, et à honorer ses derniers moments de la renaissance d'un sentiment non indigne de son ancien patriotisme. Il se peut que ce bruit ait été mis à dessein en circulation par ses amis et par ses parents, afin de concilier quelques égards à sa mémoire, puisque ses fils continuèrent encore d'être citovens à Athènes, et que ses filles y furent mariées. Ses amis dirent de plus qu'ils avaient rapporté ses ossements en Attique sur sa recommandation formelle, et qu'ils les avaient ensevelis secrètement et à l'insu des Athéniens : car il n'était pas permis d'enterrer dans le sol attique un traitre condamné. Si cependant nous supposons même que cette assertion fût vraie, personne ne pouvait désigner avec certitude l'endroit où cet enterrement s'était effectué. Et il ne

(1) Thucydide, 1, 138. Νοσήσας δὲ τελευτῷ τὸν βίον ΄ λέγουσι δέ τινες, καὶ ἐκούσιον φαρμάκω ἀποθανείν αὐτὸν, ἀδύνατον νομέσαντα είναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἀ ὑπέσχετο.

Cetto histoire courante, aussi aucienne qu'Aristophane (Equit. 83, efles scholies), allégualt que Themistok'ke S'était ompoisonné en buvant du sang de taurean (V. Diedore, XI, 58). Diodore assigne à cet acte d'empoisonmenta un caractère entore plus aublime et plus patriotique, en le rattachant à un dessein de la part de Themistokl'és d'empêcher le roi de Perse de faire la gourre à la Grèce.

Plutarque (Themist. c. 31, et Kimôn, c. 18) et Diodore avancent tous deux comme un fait incontestable, que Themistoklês mourut en s'empoisonnant; ils omettent même de mentionner l'assertion de Thueydide, qu'il mourut de maladie. Cornélius Nepos (Themist. e. 10) suit Thucydide. Ciceron (Brutus, c. 11) rapporte le récit du suicide par le poison à Klitarque et à Stratekles, le reconnaissant contraire à Thuevdide. Il mot dans la bouche de son interlocuteur Atticus un iuste blâme de la facilité avec laquelle la vérité historique était sacrifiée à un but de rhétorique.

semble pas, quand nois remarquons les expressious circonspectes de Thucydide (1), qu'il fât lui-même convaincu du fait. De plus, nous pouvons afilmer avec confiance que les habitants de Magnêsia, quand ils montraient le magnifique tombeau élevé en honneur de Themistokles, sur leur place du marché, étaient persuadés que ses ossements y étaient réellement renfermés.

Aristeides mourut environ trois ou quatre ans après l'ostracisme de Themistoklès (2); mais relativement au lieu de sa mort et à la manière dont il mourut, il v avait plusieurs contradictions entre les auteurs que Plutarque avait sous les yeux. Quelques-uns affirmaient qu'il périt au service étranger dans le Pont-Euxin; d'autres, qu'il mourut dans sa patrie, au milieu de l'estime et de la douleur universelles de ses concitoyens. Un troisième récit, limité à la seule assertion de Kratèros, et vivement repoussé par Plutarque, représente Aristeidès comme ayant été faussement accusé devant les juges athéniens et condamné à une amende de cinquante mines, sur l'allégation qu'il avait recu des présents pendant qu'il établissait l'assiette du tribut payable par les alliés, - amende qu'il ne fut pas en état de payer, ce qui l'obligea à se retirer en Iônia, où il mourut. En écartant ce dernier récit, nous ne trouvons rien de certain au sujet de sa mort si ce n'est un seul fait, - mais ce fait est en même

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 138. Τά δὲ ἀστὰ φασί κομισθηναι αὐτοῦο ὁ προσπκοντες ο ἴκαδε κελεύσαντας ἐκείνου, καὶ τεθηναι κρύφα 'Αθηναίων ἐν τὴ Αττική ' οὐ γὰρ ἐξῆν θέπτιιν, ὡς ἐπὶ προδοσία φτύγοντος.

Cornélius Nepos, qui copie lei Thuqu'die, donne ce renseignement par erreur, comme si Thueydide l'avait aftirné lui-même: » Idem (sc. Thueydide) ossa ejusdem in Attiea ab amieis sepulta, quoniam legitus sun coucederetur, quod proditionis esset dannatus, memorie prodidit. « Cet exemple montre la hâte ou l'inexactituda avec laquelle ces autourus secondaires citent

si souveut. Thucydide u'est certainement pas un témoiu en fareur du fait. S'il est quelque chose, ou peut dire qu'il compte tant soit peu en sens coutraire.

traire. Piutarque (Themist. c. 32) montre que la sépulture de Thomistoklés, qu'on supposait être en Attique, u'avait jamais encore été vérifiée avant sou époque; cependant les guides de Pausanias,

dans le siècle suivant, étaient devenus plus confiants (l'ausau. I, 1, 3). (2) Relativement à la probité d'Aristeidès, V. un intéressant Fragm. d'Eupolis, l'auteur comique (λήμοι, Fragm. IV. p. 457, éd. Meiueke).

temps le plus honorable de tous : - c'est qu'il mourut trèspauvre. On dit même qu'il ne laissa pas de quoi payer ses funérailles, - qu'une sépulture lui fut fournie à Phalèron; aux dépens du public, outre un beau présent fait à son fils Lysimachos et une dot donnée à chacune de ses deux filles. Toutefois, pendant les deux ou trois générations suivantes, ses descendants continuèrent encore d'être pauvres, et même à ce moment éloigné quelques-uns d'entre eux recevaient des secours du trésor public, dus au souvenir de cet homme incorruptible qu'ils comptaient parmi leurs ancètres. Près d'un siècle et demi plus tard, on pouvait voir à Athènes, près de la chapelle de Iacchos, un homme pauvre, nommé Lysimachos, descendant d'Aristeidès le Juste, qui portait une tablette mystérieuse et gagnait sa chétive subsistance de deux oboles en interprétant les songes des passants. Demetrios le Phaléréen obtint du peuple, pour la mère et la tante de ce pauvre homme, une petite pension journalière (1). Sur tous ces points le contraste est marqué si nous comparons Aristeides avec Themistokles. Ce dernier, après s'ètre distingué par une fastueuse dépense à Olympia, et par une victoire chorégique à Athènes, avec peu de scrupule quant au moyen de l'acquérir, - finit sa vie à Magnèsia, au sein d'une honteuse opulence plus grande que jamais et laissa une postérité enrichie tant dans cette ville qu'à Athènes. Plus de cinq siècles après, son descendant, l'Athénien Themistoklès, assistait aux leçons du philosophe Ammonius à Athènes, comme camarade et ami de Plutarque lui-mème (2).

(2) Plutarque, Themist. c. 5-32.

Plutarque, Arist. c. 26, 27; Cornélius Nepos, Arist. c. 3; cf. Aristoph. Vesp. 53.

## CHAPITRE VI

ACTES DE LA CONFÉDÉRATION SOUS ATHÈNES COMME CHEF. —
PREMIÈRE FORMATION ET EXPANSION BAPIDE DE L'EMPIRE
ATHÈNIEN.

Conséquence de la fermation de la confédération de Dêlos. - Bifurcation de la politique grecque entre Athènes et Sparte. - Distinction entre la confédération de Délos, avec Athènes comme présidente, - et l'empire athénien dont elle fut la source. - Tendance à confondre ces deux états et à imputer à Athènes des projets d'ambition à hautes visées. - Les premières années qui snivirent la fermation de la confédération de Délos furent des années d'afferts actifs de la part d'Athènes. - Neus les connaissons imparfaitement. - Nécessité d'une action continue centre les Perses, même après les batailles de Platée et de Mykale. - Cette nécessité fut la cause et de l'erganisation velentaire de la confédération de Délos, et des progrès maritimes d'Athènes, - Confédération de Dèles, - jurée par tous les membres, - perpétuelle et obligatoire, - ne permettant ni retraite ni défaite. - Sanction d'Athènes chargée d'imposer les résolutions, exercée vigourousement, d'accord avec l'assemblée générale, -Changement graduel dans les relations des alliés. - Substitution d'un pavement en argent à un service personnel, demandée par les alliés oux-mêmes, en harmonie avec les intérêts et les sentiments d'Athènes. - Changement dans la position aussi bien que dans les sentiments d'Athènes. -- Impopularité croissante d'Athènes dans toute la Grèce, - Ses causes, - Assemblée de Délos, décline graduellement en importanco et disparaît. - Qualités et mérite supérieurs des Athénieus en tant que comparés avec les confédérés de Dêlos en général. - Tribut levé pour la première feis par l'assemblée de Dèlos. -Imposition d'Aristeides. - Événements entre 476-466 avant J.-C. - Eiôn, -Skyros, - Karystos. - Athènes en tant que gardienne de la mer Ægée contre la piraterie. - Le héros Théseus. - Vers 467-466 avant J.-C. - l'remièro révolte parmi les membres de la confédération de Dêlos. - Naxos se révolte et est reconquise. - Vers 466-465 avant J.-C. - Opérations d'Athènes et de la confédération contre la Perse. - Défaite des Perses par Kimon au fleuve Eurymedôn. - Révolte de Thasos qui se sépare de la confédération de Dêlos. -Siège de Thasos par les Athèniens sous Kimôn. - Mines de Thrace. - Première tentative d'Athènes pour fonder une ville à Ennes Hodoi sur le Strymôn au dessus d'Eiôn. La tentative échone et les colons sont tués. - 464-463 avant J.-C. -Réduction de Thases après un blocus de deux ans; - elle est désarmée et démantelée. - Les Thasiens réclament l'aide de Sparte. - Secours accordé, mais non suivi d'effet. - Signes d'hostilités entre Sparte et Athènes. - Procès et acquittement de Kimôn à Athènes. - Grand accroissement de la pnissance athénienne. - Événements qui s'accomplissent dans la Grèce centrale entre 470-464 avant J.-C. — Thêbes et les villes bœôtiennes. — Discrédit de Thêbes. - Sparte rétablit et soutient la suprématie de Thêbes sur les villes bœôtiennes inférienres. - Evénements dans le Péloponèse, - Arkadia, - Ells, etc. - Terrible tremblement de terre à Sparte. - 464 avant J.-C. - Révolte des Rotes. - Les Lacédemonieus invoquent l'aide de leurs alliés contre les llotes révoltés. - Marche des Athéniens sous Kimôn en Laconie pour les secourir, - Méfiance conque par les Lacédomoniens au sujet de leurs auxiliaires athéniens, qui sont renvoyés de Laconie. - Mécontentement et changement de politique à Athènes, - Les Athéniens renoncent à l'alliance de Sparte et s'allient avec Argos. -- Position d'Argos. - Elle conquiert Mykênæ et d'autres villes. - Vers 461-460 avant J.-C. - Megara devient l'alliée d'Athènes. - Haine croissante de Corinthe et des États péloponésiens voisins à l'égard d'Athènes. - Action énergique et simultanée des Athéniens, - à Cypre, en Phénieie, en Égypte et en Grèce. - Ils construisent le premier « Long Mur » de Megara à Nisaa. -459-158 avant J.-C .- Guerre d'Athènes contre Corinthe, Ægina, etc. - Défaite totale des Æginètes sur mer. - Les Athéniens assiégent Ægina. - Les Corinthiens, les Épidauriens, etc., attaquent, - sont défaits par les Épidauriens sous Myrônidês. - 458-457 avant J.-C. - Les Longs Murs entre Athènes et Peirseens sout projetés; --- projet épousé par Periklês, combattu par Kimôn. -- Luttes politiques à Athènes. - Importance des Longs Murs. - Expédition des Lacédæmoniens en Bœôtia; - ils rétablissent l'ascendant de Thêbes. - L'armée spartiate en Bϙtia destinée à menacer Athènes, et à sontenir le parti oligarchique athénien, opposé aux Longs Mnrs. - Bataille de Tanagra. - Défaite des Athéniens. - Effets de la bataille. - Conduite généreuse de Kimôn; - il est rappelé de l'exil. - Compromis et réconciliation entre les chefs et les partis rivaux à Athènes. - 456 avant J .- C . - Victoire d'Enophyta gagnée par les Athéniens; - ils acquièrent l'ascendant sur toute la Bœôtia, la Lokris, la Phokis, - 455 avant J.-C. - Achevement des Longs Murs. - Conquête d'.E. gina, qui est désarmée, démantelée et rendue tributaire. - Les Athéniens font, pour la première fois, par mer, le tour dn Péloponèse; - leurs opérations dans le golfe de Corinthe. - 454 avant J.-C. - Défaite et pertes des Athéniens en Egypte. - 455 avant J.-C. - Les llotes révoltés en Laconie capitulent et quittent le pays. - Trêve de cinq ans conclue entre Athènes et les Lacedamoniens, par l'influence de Kimon. - Nouvelles expéditions de Kimon contre la Perse. - 455-452 avant J.-C. - 452-447 avant l.-C. - Mort de Kimôn à Kypros. - Victoires de la flotte athénienne; - elle retourne à Athènes. - Les Athéniens ne font plus d'antres expéditions coutre la Perse. - Convention conclue entre eux. - Erreurs et exagérations relativement à cette convention ; - dontes élevés an sujet de sa réalité historione. - Examen de ces doutes : - données de Thneydide à l'appni. - Position d'Athènes avec de nombreux alliés tant parmi les États de l'intérienr que parmi les États maritimes. — Thucydides, fils de Melésias, succède à Kimon comme principal adversaire de Perikles. - 449 avant J.-C. - Le fonds commun de la confédération est transféré de Dêlos à Athènes. - La confédération se transforme graduellement en un empire athénien. - La translation du trésor fut proposée par les Samiens, - Position d'Athènea avec de nombreux alliés tant de l'intérieur que maritimes. - Commencement des revers et dn déclin de la puissance ponr Athènes. - 447 avant J.-C. - Révolte da la Bϙtia contre Athènes; - défaite des Athéniens à Korôneia; - ils évacuent la Bacétia. — 445 avant J.-C. — Révolto de la Phôkia, de la Lokria, de l'Eubea et de Megara; — invasion de l'Attique par les Péloponésiens sous le rol lacédzmonien Pléistoanax. — L'Eubea reconquise par Periklès. — Humiliation et déssepoir d'Athènes. — Conclusion de la trêve de trente ans. — Diminution de la puissance athècienne. — Querelle entre Athène et Megara.

J'ai déià racouté, dans le chapitre précédent, comment les Grecs asiatiques, débarrassés du Spartiate Pausanias, prièrent Athènes d'organiser une nouvelle confédération et de prendre le rôle de cité présidente (Vorort), - et comment cette confédération, formée non-seulement pour des objets communs et urgents, mais aussi sur des principes de droits égaux et de contrôle constant de la part des membres, obtint bientôt l'adhésion spoutanée d'une partie considérable de Grecs, insulaires ou maritimes, près de la mer Ægée. Je mentionnais aussi cet événement comme donnant naissance à une nouvelle ère dans la politique grecque. Car s'il y avait eu auparavant une tendance, non pas très-forte, cependant en général constante et croissante, vers une sorte de ligue unique de tous les Hellènes sous la présidence de Sparte, dorénavant cette tendance disparaît et une bifurcation commence. Athènes et Sparte se partagent le monde grec, et appellent un nombre plus considérable de ses membres à coopérer, soit avec l'une, soit avec l'autre, qu'on ne l'avait jamais vu auparavant.

Thucydide marque d'une manière précise, autant que le permettent des termes généraux, le caractère de la nouvelle confédération pendant les premières années qui suivirent ses débuts. Mais malheureusement il ne nous donne goère de faits particuliers; et, dans l'absence de telles preuves propres à servir de controle, l'habitude s'est établie de décrire d'une manière vague la période entière qui s'écoule entre 477 et 405 avant J.-C. (la dernière date est celle de la bataille d'Ægo-Potami) comme constituant l'empire athénien. - Ce mot désigne assez exactement la dernière partie, peut-être les quarante dernières années des soixante-douze ans indiqués; mais il trompe quand on l'applique à la première partie; et à vrai dire l'on ne peut trouver un seul mot qui caractérise fidèlement aussi bien une partie que

l'antre. Un grand et sérieux changement s'était opéré, et nous déguisons le fait de ce changement si nous parions de l'hégémonie ou suprématie athénienne comme portion de l'empire athénien. Thucydide distingue les deux aves soin, en parlant des Spartiates comme ayant perdu et des Athéniens comme ayant acquis, non l'empire, mais la suprématie on hégémonie (1).

(1) Thucydide, I, 94. Etemologarσαν (Βυζάντιον) έν τῆδε τῆ ήγεμονία, i. e. sous l'hégémonie spartiate, avant que les Athéniens fussent invités à prendre l'hégémonie. Cf. ήγησάμενοι, I. 77, et Hérodote, VIII, 2, 3, Ensuite nous avons (I, 95) postovtác te (les Ioniens, etc.) πρός τούς Άθηναίους ήξίουν αὐτούς ήγεμόνας σφών γενέσθαι κατά το ξυγγενές. De plns, quand les Spartiates envoyèrent Dorkis à la place de Pausanias, les allies ouxers έφίεσαν την ήγεμονίαν. Puis, quant à la conduite suivante des Athéniens (Ι, 96), - παραλαδόντες δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τήν ήγεμονίαν τούτω τῷ τρόπω έχοντων τών ξυμμάχων διά τὸ Παυσανίου μῖσος, etc. : ef. 1, 75 - ήμῖν δὲ προσε)θόντων τών ξυμμάχων καὶ αὐτών δεηθέντων ήγεμόνας καταστήvat, et VI, 76.

Ensuite la transition de Γήγεμονία à Γλεργί (1, 97) – γγούμενοι εξι αύτονόμων τό πρώτον τῶν Ευμμάχων καὶ ἀπό κοινῶν Ευνδέων βουλείωντων, τόσαδε ἐπηλίον πολέμω τε καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξύ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηλικοῦ.

Thurydide ensiste continue en disant qu'il meutionne ces « nombreux pas en avant, » — que fit Athènes, su partant de sa première hégémonie, de manière à montrer de quelle façon l'empire atthénies on à exprî tut formé dans l'erigine — áux à t su  $t^2 + t^2$ ,  $t^2$  de formé dans l'erigine — áux à t su  $t^2 + t^2$ ,  $t^2$  de t view,  $t^2$  su  $t^2$  view,  $t^2$  ex  $t^2$  de  $t^2$  view,  $t^2$  ex  $t^2$   $t^2$ 

le discours de l'ambassadeur athénien

à Sparte, peu avant la guerre du Péloponese (I, 75). Mais comme il était plutôt de l'intérêt de l'orateur athénieu de confondre la différence entre 4yapoνία et άρχη, après qu'il a elairement exposé dans quel rapport Athènes avait été d'abord à l'égard de ses alliés, et comment dans la suite ee rapport finit par changer totalement, Thucydide le fait glisser sur cette distinction, et dire: - ούτως οὐδ' ήμεῖς θαυμαστόν ούδεν πεποιήχαιιεν .... εΙ άργήν τε διδομένην έδεξάμεθα καὶ ταύτην un avaius, etc.; et il continue ensuite à défendre le droit d'Athènes au commandement en raison de ses forces et de son mérite supérieurs ; raisons que quelques années plus tard les orateurs athéniens avancent d'une manière plus nue et plus choquante encore. Lire aussi les paroles de l'Athénien Enphêmos à Kamarina (VI, 82), où paraît une confusion semblable, comme étant appropriée à l'argument.

di fast se rappeler que le mot hejrment geferni, il d'ente me ao n'i moment geferni, il d'ente me ao n'i moment geferni, il d'ente me ao n'i motrasporaire, aboucie, ou à vrai dire guirre plus qu'honorifique. Il est employé ainsi par les Thèbairs pour pluyé ainsi par les Thèbairs pour vilhet confédirées bodistimes (vivquecéreles (e) rigary. Thesydise, il, il, oi le D'Arnold attire l'attenties aux circles (e) rigary. Thesydise, il, il, oi le D'Arnold attire l'attenties aux à dataincties entre co verbe et dyzes, nieme un hangage plus précie que colai que l'ou truve dans se note Ad

La transition de l'hégémonie athénienne à l'empire athénien fut sans doute graduelle, de sorte que l'on ne pourrait pas déterminer d'une manière précise où finit l'une et où commence l'autre; mais elle avait été accomplie avant la trève de trente ans, qui fut conclue quatorze ans avant la guerre du Péloponèse, - et elle fut, en effet, la cause réelle de cette guerre. Athènes en vint alors à posséder l'empire, - en partie comme un fait établi, reposant sur un acquiescement plutôt que sur de l'attachement ou un consentement dans l'esprit des sujets, - en partie comme une conséquence de la nécessité d'union combinée avec ses forces supérieures; tandis que ce dernier point, supériorité de forces comme titre légitime, devenait de plus en plus saillant et dans le langage de ses orateurs et dans les conceptions de ses citoyens. Bien plus, les orateurs athéniens du milieu de la guerre du Péloponèse osent affirmer que leur empire avait toujours eu ce même caractère depuis l'échec des Perses : inexactitude si manifeste que, si nous pouvions supposer que le discours fait par l'Athénien Euphèmos, à Kamarina, en 415 avant J.-C., eut été entendu par Themistoklės ou par Aristeidės cinquante ans auparavant, il aurait également choqué la prudence de l'un et la justice de l'autre.

La condition souveraine d'Athènes, telle qu'elle l'occupa au commencement de la guerre du Péloponèse, époque où

Thucydidem, I, 91), et par les Corinthiens pour exprimer lours droits comme métropole de Korkyra, droits qu'honorifiques, — lei vê ήγεμόνες τε είναι καὶ τὰ είκοτα θαυμάζεσθαι (Thuryd. I, 38), et VII, 56). les vrai, il signife seulement quelquefois un guide (III, 98; VII, 56).

Mais les mots àpyè, apper, apperêm, voix pass., sont plus propres dans leur signification, et impliquent à la fois une dignité supérieure et une autorité coercitive dans une mesure plus ou moins grande: cf. Thucydide, V. 69; Π, 8, etc. La πόλις άρχην έχουσα est analogue à ἀνήρ τύραννος.

Hérodoie est moins soigneux quo se Thucydide à distinguer le sens de ces mots. V. la discussion de l'ambassadeur lacclémonien et de l'athénieu avrec Gelôu (VII, 155-162). Mais il est à remarquer qu'il fait demander à Gelôu l'Ayapovia et son l'agygà, — mottant la demande sons la forme la moins Argiens pour l'Ayapovia (A. Argiens pour l'Ayapovia ). sea alliés (excepté Chios et Lesbos) étaient des sujets tributaires, et où la mer Ægée était un lac athénien, — cette condition, disons-nous, fut naturellement la période de sa plus grande splendeur et de sa plus grande action sur le unonde grec. Ce fut aussi la période qui fit le plus d'impression sur les historiens, les orateurs et les philosophes; elle suggéra l'idée d'un seul État exerçant la domination sur la mer Ægée, comme condition naturelle de la Grèce, de sorte que si Athènes perdait cette domination, elle serait transférée à Sparte; elle offrit les Grecs maritimes dispersés comme une proie tentante pour les plans-agressifs de quelque nouveau conquérant, et mème elle introduisit par association dans les imaginations des hommes le Minos mythique de Krète et autres, comme ayant été maîtres de la mer Ægée dans des temps antérieurs à Athèneireurs à la mer

Meme ceux qui vivaient sous l'empire athénien parvenu a son complet développement n'avaient pas sous les yeux de bonnes relations des événements entre 479-450 avant J.-C. Car nous pouvons conclure de ce que donne à entendre Thucydide, aussi bien que des a stérilité sous le rapport des faits, que, s'il y avait des chroniqueurs tant pour l'invasion des Perses que pour les temps qui la précédaient, personne ne s'occupa des temps qui la suivirent immédiatement (1). Aussi le peu de lumière qui est tombé sur cette lacune a-til été emprunté en entier (si nous exceptons le soigneux Thucydide) d'une époque subséquente; et l'hégémonie athéniene a été considérée comme étant simplement le commencement de l'empire athénien. On a fait honneur à Athènes d'une ambition à longue vue, visant dès la guerre des Perses à des résultats qu'il se peut que Themistoklès (2) ait

<sup>(1)</sup> Thueyd. I, 97. Τοις πρό ἐμοῦ ἀπαστυ κλιπές ἢν τοῦτσ τὸ χώριον, καὶ ἢ, τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν ξυνετίθεσαν ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικῶν τοῦτανο ὁὲ ὁσπερ καὶ ἡψατο ἐν τῷ Αττικῷ ξυγγραφῷ Ἑλλών νικος, βραχέως τα καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀπριβῶς ἐπειγήσθη.

Ainsi Hellanicus n'avait rien fait de plus que de toucher les événements de cette période; et il trouvait si peu de bons renseignements à sa portée, qu'il tombait dans des bévues chrosologiques.

<sup>(2)</sup> Thuoydide, I, 93. The yap 6h bu-

devinés en partie, mais que le temps seul et des accidents successifs révélèrent même à un spectateur éloigné. Mais cette anticipation systématique de résultats subséquents est fatale à toute intelligence exacte soit des agents réels, soit de l'époque réelle : on doit les expliquer tous deux par les circonstances précédentes et réellement présentes, en s'aidant, bien qu'avec mesure et précaution, de la connaissance que nous avons de ce qui était alors un avenir inconnu. Quand Aristeides et Kimon congédièrent l'amiral lacédæmonien Dorkis et chassèrent Pausanias de Byzantion à sa seconde arrivée, ils ayaient à résoudre le problème qui se présentait immédiatement à eux. Ils avaient à achever la défaite de la puissance persane, encore formidable. - et à créer et à organiser une confédération qui n'était encore qu'ébauchée. C'était tout à fait suffisant pour occuper leur attention, sans leur attribuer des vues éloignées d'un empire maritime athénien.

Dans cette brève esquisse des incidents qui précèdent la guerre du Péloponèse, et que Thucydide présente comme « une digression dans son récit (1), « il ne donne ni ne déclare donner une énumération complète de tout ce qui arriva réellement. Pendant l'intervalle qui s'écoule entre le moment où les alliés asiatiques abandonnent pour la première fois Pausanias pour Athènes, en 477 avant J.-C., — et la révolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois révolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte trois revolte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte de Naxos, en 466 avant J.-C., — il rapporte de Naxos, en 466 avant J.-C., — et 10 av

λάσσης πρώτος έτόλμησεν είπεϊν ώς άνθεκτέα έστί, και την άρχην εύθύς ξυγκατεσκεύαϊε.

Lo D' Arnold dit dans sa nois: \$20% aginife probablement annois: \$20% aginife probablement annois: \$20% aginife probablement annois: \$20% aginife probablement annois: \$20% aginife probablement of Themistollés conseilla pour la première fois aux Atle noises is construction de la flotte, du amoins où il leur conseilla d'abandonner leur ribit et de se confier entièrement à leurs visiseaux. C'est soulement par cette supposition que sous obteners par cette supposition que sous obteners par

sens raisonnable pour le mota irályayar strát, « il fint le premier qui casa áir» « ce qui implique un conseil d'une hardiesse extractioniaire. « Car il fint le premier qui osa leur donner l'avis de vouloir s'emparer de la mer, « dès ce moment, il contribua à établir leur empire. Le mot l'Orbarcravicid e emble ou de l'archive de l'archive de l'archive de pur le mot d'archive de l'archive de mot uon pas vue directement, bien que devinée peut-lère par Themistollès.

(1) Thucydide, I, 97. "Εγραψα δὲ αὐτά και τὴν ἐκ δολὴν τοῦ λόγου ἐποιχσάμην διά τόδε, etc.

incidents seulement : d'abord le siège et la prise d'Eion sur le Strymon, avec sa garnison persane, - ensuite la prise de Skyros, et l'appropriation de l'île aux Klèruchi athéniens ou citoyens du dehors; - en troisième lieu, la guerre avec Karystos en Eubœa, et la réduction de la place par capitulation. C'a été trop l'usage de raisonner comme si ces trois événements étaient l'histoire entière de dix on de onze années. En considérant ce que dit Thucydide relativement à l'obscurité de cette période, nous ponrrions soupçonner que ce fut tout ce qu'il put apprendre à son sujet sur de bonnes autorités : et ce sont tous, en vérité, des événements qui trouvent un appui prochain et spécial dans l'histoire subséquente d'Athènes elle-même, - car Eion fnt le premier marchepied à l'important établissement d'Amphipolis, et Skyros, à l'époque de Thucydide, était la propriété de citoyens athéniens résidant au dehors ou Klèruchi. Cependant on nous laisse dans une ignorance presque absolue de la conduite d'Athènes, en tant que dirigeant les forces confédérées nouvellement établies; car il est certain que les dix premières années de l'hégémonie athénienne ont dû être des années de guerre très-active contre les Perses. Un seul témoignage positif à cet effet nous a été conservé accidentellement par Hérodote, qui mentionne que, « avant l'invasion de Xerxès, il y avait partout, en Thrace et dans l'Hellespont, des commandants perses et des garnisons persanes (1).

(1) Hérodote, VII, 106, 107. Κατάσταν για Γει πρότερον τανίτης τής Ιβρίπιος ὑπαρχει ὁτι τῆ Θρηθεις καὶ τοῦ Ελλερπόντου παρτιχώς. Ολτό καὶ ἐπόστος καὶ τοῦ Έλλορπόντου καὶ τοῦ Το Δορος τοῦ ἐπόστος καὶ τοῦ ἐπόστος καὶ τοῦ ἐπόστος καὶ τοῦ ἐπόστος ἐπόστος τοῦ ἐπόστος ἐπόστος τοῦς ἐπόστος ἐπόστ

Il faut peu so fier à la chronologie vague de Plutarque, mais lui, aussi, reconnaît la durée de l'occupation persane de points en Thrace, avec l'aide des indigènes, jusqu'à une époque postérieure à la bataille de l'Eurymedôn (Plutarque, Kimôn, c. 14).

C'est une erreur de supposer, avec le D' Arnold, dans sa note sar Thucydide, VIII, 62, « que Sestos fut presque la dernière ville occupée par les Perses en Europe. »

Weissenborn (Hellen, oder Beitraege zur genaueren Erforsebung der altgriechischen Geschichte. Iena, 1844, p. 144, note 31 a fait attention à cet important passage d'Hérodote, aussi bien qu'à celai de Phitarque; mais il que les Grecs vainquirent tous après cette invasion, excepté seulement Maskamès, gouverneur de Doriskos, qui ne put jamais être pris, bien que les Grecs eussent fait maintes tentatives sur cette forteresse. »

Aucune de ces villes, qui furent prises par les Grecs, ne fit une défense suffisante pour attirer l'admiration de Xerxès, excepté Bogès, gouverneur d'Eiôn. Bogès, après s'être bravement défendu et avoir refusé des offres de capitulation. vit ses provisions épuisées et toute résistance ultérieure impraticable. Alors il alluma un immense bûcher funèbre. tua ses épouses, ses enfants, ses concubines et sa famille, et les y jeta, - lança ses effets précieux par-dessus le mur dans le Strymon, - et enfin se précipita dans les flammes (1). Son vaillant désespoir fut l'objet d'éloges enthousiastes chez les Perses, et ses parents en Perse furent libéralement récompensés par Xerxès. La prise d'Eiôn, effectuée par Kimôn, a été mentionnée (comme nous l'avons déià dit) par Thucydide: mais Hérodote nous donne ici à entendre qu'elle fit partie seulement d'une série d'entreprises, dont Thucvdide ne signale aucune, faites contre les Perses. Bien plus, ses paroles feraient croire que Maskames se maintint à Doriskos pendant tout le règne de Xerxès, et peut-être plus longtemps, repoussant des assauts grecs successifs.

L'importante indication citée ici d'après Hérodote serait à elle seule une preuve suffisante que les premières années de l'hégémonie athénienne furent remplies d'hostilités actives et heureuses contre les Perses. Et, en vérité, c'est ce à quoi nous devions nous attendre. Les batailles de Salnis, de Platée et de Mykale chassèrent les Perses de la Grèce et triomphèrent de leurs principaux armements; mais elles ne les s'loignèrent pas d'un seul coup de tous les divers postes

ne voit pas combien il embarrasse toute tentative tendant à établir une chronologie certaine pour ces deux ou trois événements que Thucydide nous donne entre 476-466 avant J.-C.

<sup>(1)</sup> Kutzen (De Atheniensium Impe-

rio Cimonis atque Periclis tempore constituto. Grimm, 1837. Commentatio I, p. 8) doute à bon droit du stratagème attribué à Kimôn par Pausanias (VIII, 8, 2) pour la prise d'Eiôn.

qu'ils occupaient d'une extrémité à l'autre de la mer Ægée et de la Thrace, Sans doute les Athéniens eurent à purger les côtes et les îles d'un grand nombre de détachements persans, opération ni courte ni facile, avec les moyens imparfaits de siège à cette époque, comme nous pouvons le voir par les cas de Sestos et d'Eiôn, ni, à vrai dire, touiours praticable, comme nous l'apprend le cas de Doriskos. La crainte de ces Perses, restant encore dans le voisiuage (1), et même la chance d'un nouvel armement persan. destiné à une troisième invasion, étaient pour les cités grecones une raison urgente de former la nouvelle confédération, tandis que l'expulsion de l'ennemi lui donnait ces villes qu'il avait occupées. Ce fut par ces années d'opérations actives sur mer contre l'ennemi commun, que les Athéniens établirent (2) pour la première fois dans leurs équipages maritimes cette éducation constante, systématique et laborieuse qui se transmit avec des perfectionnements continuels jusqu'à la guerre du Péloponèse. Ce fut par elles, combinées avec une crainte présente, qu'ils furent mis en état d'organiser la confédération la plus considérable et la plus efficace qui ait jamais été connue parmi les Grecs, - de réunir des députés délibérants, - d'établir leur propre ascendant comme chargés d'imposer les résolutions collectives. - et de lever une taxe énorme au moyen d'une contribution universelle. Enfin ce fut par les mêmes operations, poursuivies assez heureusement pour éloigner l'alarme présente, qu'ils

<sup>(1)</sup> Cest à ces « opfentions qui resinent à faire contre les Peress, « que fait allierion l'ambassableur athènien à Laccièmence, dans son discours anti-rieur à la guerre du Péloponèse — υρώς γιου Spartistell, «ού εθλυβράνων παραμείναι κρός τὰ ὑπόλοιτα του βαρέδερον, τάμε δὲ προσελ-δόντων «το Εμμάχρων καὶ αντίον δετια» γία προσελ-δόντων «το Εμμάχρω» καὶ αντίον δετια» γία μένα εκτιαντικώς εκτιαντικώς

Cf. aussi Platon, Menexen. c. 11.

Αύτός δε ήγγελλετο βασιλεύς διανοείσθαι ως έπιχειρήσων πάλιν έπι τούς "Ελληνας, etc.

<sup>(2)</sup> L'albention navale des Albeniens commens directement après niens commens directement après l'écher des Perses. Té di vijt sondoment de l'arctiposes, qu'ofast (di l'erribles relativement aux Péloponésiens, précise ment au commencement de la guerre du Péloponéses) of péries corroc reporterat « oblé y ap batés, qu'albenoires arté civil c'arbe vaix Myōsasa. Villegrande ses (Plueydides, 1, 1462).

finirent par fatiguer les membres de la confédération plus tidedes et moins actifs, et par créer en eux un désir soit de changer un service personnel en contribution pécuniaire, soit d'échapper à l'obligation de servir de quelque manière que ce fût. Les Athéniens n'auraient jamais acquis leur éducation navale, — la confédération n'aurait jamais nonctionné réclèment, — la fatigue et les mécontentements n'auraient jamais pris naissance parmises membres, — s'il n'y avait eu une crainter réclie des Peresse du une nécessité urgente d'opérations vigoureuses et organisées contre eux, pendant les dix années qui s'écoulèrent entre 477 et 460 avant J.-C.

Ainsi, quant à ces dix années, nous ne pouvons nullement admettre que les incidents particuliers mentionnés par Thucydide au sujet d'Eiôn, de Skyros, de Karystos et de Naxos, constituent la somme totale des événements. Pour contredire cette supposition, j'ai déjà insinué une preuve suffisante, bien qu'indirecte, qu'ils n'étaient qu'une partie de ce que renfermait une période très-active, -dont nous sommes condamnés à ignorer les autres détails, indiqués comme digression par Thucydide dans son langage général et large. Nous ne sommes pas non plus admis à assister à l'assemblée de Dèlos qui, pendant tout ce temps, continua ses réunions périodiques : bien qu'il eut été extrèmement intéressant de suivre les phases par lesquelles une institution qui promettait d'abord de protéger non moins les droits séparés des membres que la sécurité du corps entier, manqua si tristement son but. Nous devons nous rappeler que cette confédération, formée pour des objets communs à tous, limitait à une certaine mesure l'autonomie de chaque membre; elle conférait à la fois des droits définis et imposait des obligations définies. Jurée solennellement par tous, et par Aristeides au nom d'Athènes, elle était destinée à lier les membres à jamais, - ce que marquait même la formalité du serment, accomplie en jetant dans la mer de lourds morceaux de fer qu'on ne devait jamais revoir (1). Comme cette

<sup>(1)</sup> Plutarque, Ari tesdês, c. 24.

T. VII.

confédération était à la fois perpétuelle et obligatoire, qu'elle liait chaque membre au reste sans permettre ni retraite ni défaite, il était essentiel qu'elle fût soutenue par une autorité déterminante et par une sanction qui put imposer. L'autorité déterminante fut fournie par l'assemblée à Dèlos, la sanction qui devait imposer fut exercée par Athènes, en qualité de présidente. Et il y a tout lieu de présumer que, pendant longtemps. Athènes remplit ce devoir-d'une manière légitime et honorable, agissant en exécution des résolutions de l'assemblée, ou du moins en pleine harmonie avec ses desseins généraux. Elle exigea de chaque membre la quotepart fixée d'hommes ou d'argent, employant la coercition contre les récalcitrants, et punissant par des châtiments l'abandon du devoir militaire. Dans toutes ces demandes, elle s'acquittait seulement de ses fonctions appropriées comme chef choisi de la confédération. Il ne peut y avoir lieu de douter raisonnablement que l'assemblée générale ne la soutint cordialement (1) dans la rigueur à montrer à l'égard de ceux qui obtenaient protection sans supporter leur part du fardeau.

Mais après un petit nombre d'années, plusieurs des confédérés, finisant par se fatiguer du service militaire personnel, obtinrent des Athéniens qu'ils fourniraient à leur place des vaisseaux et des hommes, et s'imposèrent en échange un payement en argent d'une quantité convenable. Ce changement, introduit probablement d'abord pour obvier à quelque cas spécial où il leur était difficile de fournir ce contingent, se trouva être tellement du goût de toutes les parties, qu'il s'étendit graduellement à la plus grande portion des confédérés. Pour des alliés peu belliqueux, haïssant la peine et les privations, ce fut un soulagement heureux;

<sup>(1)</sup> Ce concours de l'assemblée générale est impliqué en fait dans le discours que Thucydide fait tenir aux ambassadeuts mitylénnens à Olympia, dans la troisitem année de la guerre du Péloponèse; discours promoné par

des personnes entièrement hostiles à Athènes (Thneydide, III, 11). — "Αμα μίν γὰρ μαρτυρίω έχρῶντο (les Athèniens) μὴ ἀν τούς γε ἰσοψήρους ἀκοντας, εἰ μή τι ἢδίκουν οἰς ἐπήεσων, ξυσκρατεύειν.

tandis que pour les Athéniens, pleins d'ardeur et supportant la fatigue aussi bieu que la discipline pour l'agrandissement de leur pays, il leur procura une paye constante pour une flotte plus nombreuse que celle qu'antrement ils auraient pu garder à flot. Il est évident, d'après l'attestation de Thucydide, que ce changement dans la pratique fut introduit sur la demande des confédérés eux-mêmes, et non par suite d'une pression ou d'un stratagème de la part d'Athènes (1)." Mais bien que telle fut sa source réelle, il n'en dégrada pas moins fatalement les alliés par rapport à Athènes, et éteignit le sentiment primitif d'égalité de droits et de société dans la confédération, avec une communauté de danger aussi bien que de gloire, qui les avait unis naguère. Les Athéniens en vinrent à se considérer comme chefs militaires et comme soldats, avec un corps de sujets payant tribut, sur lesquels ils étaient autorisés à dominer et qu'ils pouvaient retenir, à la fois quant à la politique étrangère et au gouvernement intérieur, dans la mesure qu'ils jugeaient utile, - mais qu'ils étaient aussi obligés de protéger contre les ennemis étrangers. Les forces militaires de ces États sujets furent ainsi en grande partie transférées à Athènes de leur propre fait, précisément comme celles de tant de princes indigènes dans l'Inde ont été cédées aux Anglais. Mais la puissance militaire de la confédération contre les Perses s'accrut beaucoup, à mesure que les résolutions vigoureuses d'Athènes (2) furent de moins en moins paralysées par les luttes et l'irrégularité d'une assemblée; de sorte que la

<sup>(</sup>i) Theorytide, I, 97-99. — Ains de dibin tien to in domentation, and dibin tien to in domentation, and dibin tien to in discover, if the first to it will interprite and literate principal fragment, and literate principal fragments industried fragments, and literate principal fragments industried by the first theory design tient to the contract discovery and the contrac

νοντο οΙ ξύμμαχοι διά γὰρ τὴν ἄπόκνιση ταὐτην τῶν στρατειῶν, οἱ πλείους αὐτῶν, τοι μὰ ἀτὶ τόκου ὧοκ, χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ Κινούμενον ἀκλομμα φέριν, καὶ τόζι μὰν ἔκον τοι καὶ το

<sup>(2)</sup> V. les méprisantes remarques de Periklès sur les débats des alliés lacédemoniens à Sparte (Thucyd. I, 141).

guerre fut poursuivie avec un plus grand succès que jamais, tandis que ces motifs d'alarme qui avaient servi d'abord de stimulant pressant à la formation de la confédération finirent par s'éloigner de plus en plus chaque année.

C'est dans ces circonstances que plusieurs des États confédérés se fatiguèrent même de paver leur tribut. - et devinrent contraires à l'idée de rester comme membres. Ils firent des essais successifs pour se séparer : mais Athènes. agissant vraisemblablement de concert avec l'assemblée. réprima leurs tentatives les unes après les autres. - elle vainquit les révoltés, leur imposa des amendes et les désarma; ce qu'elle fit d'autant plus aisément que, dans la plupart des cas, leurs forces navales lui avaient été transmises en grande partie. Comme ces événements arrivèrent, non pas tout d'un coup, mais successivement en différentes années. - le nombre des simples alliés payant tribut aussi bien que de révoltés soumis croissant continuellement. il n'y eut jamais un seul moment de changement apparent dans le caractère de la confédération. Les alliés passèrent insensiblement, et sans en avoir conscience, à l'état de suiets: tandis qu'Athènes, sans aucun plan déterminé à l'avance, de chef devint despote. En imposant rigoureusement les obligations du pacte aux membres mal disposés, et en employant la coercition contre les révoltés, elle était devenue impopulaire à mesure qu'elle acquérait une nonvelle puissance. - et cela aussi sans aucune faute de sa part. Dans cette position, même si elle avait incliné à relacher son empire sur les sujets tributaires, des considérations de sureté personnelle l'auraient détournée de le faire; car il y avait lieu de craindre qu'ils ne missent leurs forces à la disposition de ses ennemis. Il est très-certain qu'elle n'y inclina jamais. Il aurait fallu une moralité publique plus disposée à l'abnégation que ne l'a jamais pratiquée aucun Etat, soit ancien, soit moderne, même pour concevoir l'idée d'abandonner volontairement, un immense ascendant aussi bien qu'un revenu lucratif: il était encore moins vraisemblable qu'une telle idée fût conçue par des citoyens athéniens, dont l'ambition grandissait avec leur pouvoir, et chez qui l'amour de l'ascendant athénien était en mème temps de la passion et du patrioisme. Mais bien que les Athéniens fussent à la fois disposés et aptes à pousser fous les avantages offerte et même à en chercher de nouveaux, — nous ne devons pas oublier que les fondements de leur empire reposaient sur les causes les plus honorables : invitation, volontaire, efforts à la fois infatigables et heureux contre un ennemi commun, — impopularité encourve dans l'accomplissement d'un devoir impératif, — et impuissance de rompre la confédération sans se mettre en danger eux-mèmes et sans laisser la mer £gée ouverte aux Perses (1)

Il y eut deux autres causes, outre celle 'qui vient d'être signalée, de l'impopularité d'Athènes souveraine. D'abord, l'existence de la confédération, imposant des obligations permanentes, était en lutte avec l'instinct général de l'esprit grec, qui tendait vers une autonomie politique séparée de chaque cité, — aussi bien qu'avec le tour particulier de l'esprit ionien, incapable de cet effort personnel et constant, qui était nécessaire pour maintenir l'assemblée de Dèlos sur spremière base large et égale. Ensuite, — et c'est là la principale cause, — Athènes, après avoir défait les Perses, et les avoir repoussés au loin, commença à employer les forces et le tribut de ses alliés sujets à faire aux Grees une guerre

<sup>(1)</sup> Le discours de l'ambassader a tableien à Sparte, un peu savait la guerre du l'élopoiree, espose le déveleppement de l'ompire athéinei. Cl'hucyd, 1, 75, 76, Il admet et melor exagère son impopularité, mais montre que cette impopularité estait, dans une grando mesure et certainement quant à son origine première, inévitable aussi ben qu'imméries. Naturellement il des qu'imméries. Naturellement al ces autres actes par lesqués Athères Pavait aggravés elle-même.

Καί γάρ αὐτήν τήνδε (την άρχην) ελάδομεν οὐ βιασάμενει ..... έξ αὐτοῦ δὲ τοῦ έργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρώτον

προσγαγείν αυτήν ές τόδε, μάλιστα μέν υπό δίσους, έπειτα δέ καὶ τιμής, ύστερον καὶ ἀρφελεια Καὶ οιλ ασραμές ξετ ιδοκεί είναι, τοίς πολλεις άπειχθημένους, καὶ τικών καὶ δήσι αποστάτυταν κεχειρομείνων, ομών τε ήμεν σύκετο διοιοκος οίλων ἀλύν τόποτων καὶ διατρόφων δντων, ἀνότισς ανοδυνεύειν · καὶ γὰφ ἀν αἰ ἀποστάσεις πρός θμιβς είγγιστον · πάσι ἀδι άνειδρόνουν τὰ ὑεμφέροντα τῶν μεγίστων πρί λυνόνων εδ ὑελιόδοκ.

Tout le discours mérite bien nue étude attentive. Cf. aussi celui de Periklès à Athènes, dans la seconde année de la guerre du Péloponèse (Thneyd. II, 63).

où ces alliés n'avaient rien à gagner à la suite du succès. avaient tout à craindre après la défaite, - et une bannière à défendre, blessante pour des sympathies helléniques. C'est sous ce rapport que les alliés sujets eurent tout lieu de se plaindre, pendant les guerres prolongées de Grecs contre Grecs en vue de soutenir la prééminence athénienne. Mais sous celui de griefs ou d'oppression pratiques, il v eut peu de motifs pour être mécontents, et ils éprouvèrent peu de mécontentement réel, comme je le montrerai ci-après d'une manière plus complète. Dans le corps général de citoyens des cités alliées et sujettes, le sentiment à l'égard d'Athènes était plutôt de l'indifférence que de la haine. Le mouvement de révolte contre elle partit de petites fractions d'hommes importants, agissant à part des citovens, et en général avec des vues particulières d'ambition pour eux-mêmes. La haine positive envers elle fut ressentie surtout par ceux qui n'étaient pas ses sujets.

Il est probable que le même éloignement pour un effort personnel, qui poussa les confédérés de Dêlos à offrir un payement en argent à la place d'un service militaire, les engagea aussi à négliger l'assiduité à l'assemblée. Mais nous me savons pas les phases par lesquelles passa cette assemblée, qui fut d'abord une réalité effective, pour ne devenir graduellement qu'une pure formalité et pour finir par disparattre. Toutefois, rien ne peut montrer plus fortement la différence de caractère entre les alliés maritimes d'Athènes et les alliés péloponésiens de Sparte que ce fait. - que tandis que les premiers reculaient devant un service personnel et jugeaient avantageux de se taxer pour le remplacer, - les derniers étaient « suffisamment prêts de leurs personnes », mais inflexibles et intraitables quant aux contributions (I). Le mépris ressenti par ces hommes de terre Dôriens pour la capacité militaire des Ioniens revient souvent, et paraît même avoir dépassé ce que justifiait la réalité. Mais quand

Τhucyd. Ι, 141. Σώμασι δὲ ἐτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἡ χρήμασι πολεμεῖν, etc.

nous songeons à la conduite de ces dernières vingt années antérieures à la bataille de Ladè, dans la crise même de la révolte ionienne contre la Perse (1). - nous découvrons le même défaut d'énergie, la même impuissance quant à la peine et aux efforts personnels que ceux qui rompirent la confédération de Dèlos avec toutes ses avantageuses promesses. Pour apprécier complétement l'activité et l'audace infatigables, en même temps que la patience à endurer une laborieuse éducation maritime, qui caractérisaient les Athéniens de cette époque. - nous n'avons qu'à les mettre en contraste avec ces confédérés si remarquablement dépourvus de ces qualités. Avec des inégalités si frappantes de mérite, de capacité et de pouvoir, maintenir une confédération de membres égaux ' était impossible. Il était dans la nature des choses que la confédération se brisat ou bien qu'elle se transformat en un empire athénien.

J'ai déià mentionné que la première imposition collective de tribut, proposée par Aristeidès et adoptée par l'assemblée de Dèlos, était de quatre cent soixante talents en argent. A cette époque, bien des confédérés payaient leur quote-part, non en argent, mais en vaisseaux. Mais cette coutume diminua graduellement, à mesure que se multiplièrent les changements cités plus haut, d'argent à la place de vaisseaux, tandis que le tribut collectif devint naturellement plus considérable. Il ne dépassait pas six cents talents (2) au commencement de la guerre du Péloponèse, quarante-six ans après la première formation de la confédération : d'où nons pouvons conclure ou'il ne fut jamais augmenté au détriment de membres individuels pendant cet intervalle. Car la différence entre quatre cent soixante talents et six cents peut entièrement s'expliquer par les nombreux changements de service en argent, aussi bien que par les acquisitions de nouveaux membres, que sans doute Athènes eut plus ou moins l'occasion de faire. On ne doit pas s'imaginer que la confé-

<sup>(1)</sup> V. Hérodote, VI, 12, et le tome VI, (2) Thucyd. II, 13. ch. 4 de cette Histoire.

dération ait atteint son maximum comme nombre à la date de la première imposition du tribut : il a dû y avoir diverses cités, telles que Sinopè et Ægina, ajoutées subséquemment (1).

Sans un exposé préliminaire semblable à celui que nous venons de faire, relativement au nouvel état de la Grèce entre la guerre des Perses et celle du Péloponèse, commencant avec le commandement ou hégémonie athénienne, et finissant avec l'empire athénien, - le lecteur aurait de la peine à comprendre la portée de ces événements particuliers que nos autorités nous mettent à même de raconter: événements peu nombreux par malheur, bien que la période ait du être pleine d'action, - et mal constatés quant aux dates. La première entreprise des Athéniens que nous connaissions dans leur nouvelle qualité (fut-ce absolument la première ou non? c'est ce que nous ne pouvons déterminer). entre 476 et 466 avant J.-C., fut la conquête du poste important d'Eiôn sur le Strymôn, où le gouverneur persan Bogês, réduit par la faim, après une résistance désespérée, - au lieu de capituler, aima mieux se détruire avec sa famille et ses effets précieux, - comme nous l'avons dejà dit. Les événements suivants que l'on cite sont leurs entreprises contre les Dolopes et les Pélasges dans l'île de Skyros (vraisemblablement vers 470 av. J.-C.), et contre les Dryopes dans la ville et le district de Karystos, en Eubœa. Ces derniers, qui étaient d'une race différente de celle des habitants de Chalkis et d'Eretria, et qui ne recurent d'eux aucune aide, obtinrent une capitulation : les premiers furent traités avec plus de rigueur et chassés de leur île. Skyros était stérile et avait peu de chose qui la recommandat, si ce n'est une bonne position maritime et un excellent port; tandis que ses habitants, vraisemblablement parents des Pélasges résidant à Lemnos antérieurement à l'occupation de cet endroit par les Athéniens, étaient à la fois adonnés à la piraterie et cruels: Quelques marchands thessaliens, récemment pillés et em-

<sup>(1)</sup> Thucyd. I, 108; Plutarque, Periklês, c. 20.

prisonnés par eux, avaient porté plainte contre eux devant l'assemblée amphiktyonique, qui condamna l'Ile à faire une restitution. La masse des insulaires rejeta la charge sur ceux qui avaient commis le crime : et ces hommes, afin d'échapper au payement, invoquèrent Kimón avec l'armement athénien. Il s'empara de l'Ile, en chassa les habitants, et la peupla de colons athéniens.

Cet acte qui purgeait l'île fut utile et approprié au nouveau caractère d'Athènes, comme gardienne de la mer Ægée contre la piraterie; mais il semble aussi se rattacher à des plans athéniens. L'île était très-commode pour la communication avec Lemnos (que les Athéniens avaient sans doute occupée de nouveau après l'expulsion des Perses) (1), et elle devint, aussi bien que Lemnos, une adjonction reconnue ou portion avancée de l'Attique. De plus, il y avait d'antiques légendes qui rattachaient les Athéniens à elle, comme tombe de leur héros Thèseus, dont le nom, en qualité de champion mythique de la démocratie, était en faveur particulière à l'époque qui suivit immédiatement le retour de Salamis. C'était dans l'année 476 avant J.-C. que l'oracle leur avait ordonné d'apporter de Skyros à Athènes les ossements de Thèseus, et de préparer pour ce héros une sépulture et un monument magnifiques dans leur nouvelle cité. Ils avaient essayé de le faire; mais les mœurs insociables des Dolopes. avaient empêché toute recherche, et ce ne fut qu'après que Kimôn eut pris cette lle qu'il trouva ou prétendit trouver le corps. 11 fut apporté à Athènes dans l'année 469 avant J.-C. (2).

<sup>(1)</sup> Kroophon, Hellen, S, I, 31. (2) M. Fynes Clinton (Fasti Helsenic, ad ann. 476 avant J.-C.) place I couquête de Skyros per Kimôn dans Pannés 476 avant J.-C. Après avoir cité un passage de Thueydide, I partie avoir cité un passage de Thueydide, I pour bien qu'une correction proposas più ne qu'une correction proposas più ne de l'archonte Phadon, 476 de l'archonte Phadon, 476 avant J.-C. Cette eque nous savons avons avo

par Thucydide, I, 98, et par Diodors, XI, 41-46, en combinant lem rémoignage. Plutarque nommait l'archonte Phacion par rapport à la conseité de l'Ile; ensuite, par une négligence qui n'est pas rare obes lui, il vatachair l'oracle à ce fait, comme un événement contemporain, bien qu'en réalité on n'obtint l'oracle que six on sept ans plus tard.

Plutarque a à répondre de bien des fantes contre l'exactitude chronologi-

Et après avoir été bien accueilli par le peuple dans une procession solennelle et joyeuse, comme si le héros fût revenu

que; mais l'accusation portée ici contre lui n'est pas méritée. Il dit que l'oracle fut rendu dans l'année (476 av. J.-C.) de l'archeute Phædon, et que le corps de Thêsens fut rapporté à Athènes dans l'année (469 av. J.-C.) de l'archonte Aphepaion, ll n'y a rien qui contredise l'une ou l'autre de ces affirmations; et les passages de Thucydide et de Diodore que oite M. Clinton ne prouvent pas ce qu'il avance. Les deux passages de Diodore n'ont en effet aucun rapport avec l'événement; et en tant que Diodore peut dans le cas actuel servir d'antorité, il est contraire à M. Clinton : car il dit que Skyros fut conquise en 476 avant J.-C. (Diodore, X1, 60). Thueydide nous dit seulement que les opérations contre Eiôn, Skyros et Karystos se firent dans l'ordre indiqué ici, et à quelque moment entre 476 et 466 avant J.-C.; mais il ue nous met pas à même de déterminer positivement la date de obscune d'elles. D'après quelle antorité M. Clinton dit-il que « l'on u'obtint-l'oracle que six ou sept ans plus tard » (i. e. après la conquête)? c'est ce que j'ignore : le reuseignemeut de Plutarque prouve plutôt qu'il fut obtenu six ou sept ans avant la couquête, et l'ou peut s'en contenter jusqu'à ce qu'il se présente un témoignage meillenr qui le coutredise. Dans l'état actuel de nos connaissances, nons n'avons pas de témoignage quant à l'année de la conquête, si ce u'est celui de Diodore, qui la place en 470 avant J .- C; mais, comme il attribue et la conquête d'Eiou et les expéditions de Kimôn contre la Karia et la Pamphylia avec les vietoires d'Enrymedôn, toutes à la même année, nous ue ponvons nons fier beaucoup à son autorité. Néanmoins j'incline à le oroire quant à la date de la conquête de Skyros, parce qu'il me semble très-probable que cette couquête s'effectua l'année qui précéda immidilatement celle dans laquelle le corps de Thèsens fut apporté à Atbènes, évisement que l'on peat rapporter avec grande confance à l'an 469 avant J.-C., par suite de l'intéreasante ancedote que renoute l'interque an sujet du premier prix gagné par le poèté Sophokhi.

M. Clinton a donné dans son appendice (nº VI. - VIII, p. 248-253) denx dissertations relatives à la chronologie de la période qui s'étend depuis la guerre des Perses jusqu'à la fin de celle du Péloponèse. Il a rendn un grand service en corrigeant l'erreur de Dodwell, de Wesseling et de Mitford (fondée sur une explication inexacte d'un passage d'Isokrate), et qui consiste à supposer, après l'invasion des Perses en Grèce, une hégémonie spartiate, durant dix années, avant le commencement de l'hégémonie athénienne. Il a démontré qu'on doit calculer la deruière comme commençant en 477 ou 476 avant J.-C., immédiatement après le soulèvement des alliés contre Pausauias, - dout cepeudant il n'est pas uécessaire de restreindre péremptoirement le commandement à une seule anuée, comme M. Clinton (p. 252) et Dodwell le sontiennent; car les mots de Thneydide, iv this to tysusvia, u'impliquent rien quant à la durée anuuelle, et désigneut simplement : l'bégémonie qui précéda celle d'Athèues. »

Mais la rifutation de cette errour ne nous met à meme d'établir auenne houne chronologie positive pour la période entre 417 et 466 avant J.-C. Il ue sera pas possible d'expliquer sporou plu (Thueyd, 1, 98) par las Athéniens, la conquête d'Elén par les Athéniens, comme s'ill devait indecessairement signifier s'i ransée après » 417 avant J.-C. Si nous pourions imaginer que Thoeylui-même, il fut déposé dans l'intérieur de la ville. A l'endroit même on construisit le monument appelé le Thèseion, avec son enceinte sacrée, investi du privilége de servir de sanctuaire à des hommes de condition pauvre qui pouvaient avoir des raisons pour craindre l'oppression des gens puissants, aussi bien qu'à des esclaves soumis à de cruels traitements (1). Telles étaient les fonctions tutélaires du héros mythique de la démocratie, dont l'installation est intéressante en ce qu'elle marque l'intensité croissante du sentiment démocratique à Athènes depuis la guerre des

dide neus ait dit toutes les opératiens militaires entre 477 et 466 av. J.-C., neus serions forcés d'admettre une grande partie de cet - intervalle d'inaction a contre lequel M Clinton proteste si fertement (p. 252). Malhenreusement Thucydide ne neus a dit qu'une petite portien des événements qui arrivèrent réellement.

M. Clinton compare les diverses périodes de durée assignées par des auteurs anciens à ce qui est improprement appelé . l'empire » athénien - entre 477-405 avant J.-C. (p. 248, 249). J'avone que je suia plutôt d'accord avec le docteur Gillies, qui admet la contradiction entre ces anteurs euvertement et sans dégnisement, qu'avec M. Clinton, qui cherche à les mettre dans un accord relatif. Son explication n'est heureuse que par rapport à l'un d'eux, - Démosthène : deux assertions, comme il le prouve (quarante-cinq ans dans un endroit, et soixante-treize dans l'autre), sont d'accord l'une avec l'autre aussi bien que justes sous le rapport chrenologique. Mais assurément il n'est pas raisonnable de corriger le texte de l'erateur Lyknrgue en snbstituant έδδομήχοντα à έννενήχεντα, et de dire ensnite que . Lykurgue pent être ajonté an nombre de ceux qui disent que la période est de soixante-dix ans : (p. 750). Nons ne devons pas mettre Andocide en harmonie avce d'autres, en supposant que « son salcul monte jusqu'à la bataille de Marathôn, événement à partir doque! (490 av. J.-C.), jusqu'à la bataille d'Æges-Potami, s'écoulent juste quatre-vingtcinq ans » (ibid.). Et nens ne devons pas justifier un calcul de soixante-cinq ans fait par Démesthène, en disant e qu'il se termine à la défaite athénienne en Sicile » (p. 249).

La vérité est qu'il y a plus en moins d'inexactitude chrenelogique dans tous ces passages, excepté dans ceux de Démosthène, et de l'inexactitude historique dans tous, sans même excepter ces derniers. Il n'est pas vrai que les Athénieus ήρξαν τής θαλάσσης ήςξαν τών Ελλήνων - προστάται ήσαν των Έλληνων - pendant soixantetreize ans. Le langage historique de Démosthène, de Platon, de Lysiss, d'Isokrate, d'Andocide, de Lykurgue, demande à être soigneusement examiné avant qu'on s'y fie.

 Plutarque (Kimôn, c. 8; Thêsens, c. 36). Έστὶ δὲ φύξιον οἰκέταις καὶ πάσι τοίς ταπεινοτέροις και δεδιόσι κρείττονας, ώς καὶ του θησέως προστατικού τινος και βοηθητικού γενομένου καί προσδεχεμένου φιλανθρώπως τας τών ταπεινοτέρων δεήσεις.

Ce fut environ deux ans, ou plus, après cet incident, que l'union de la confédération de Naxos se rompit pour la première fois. L'importante île de Naxos, la plus vaste des Cyclades, - Ile qui, trente ans auparavant, s'était vantée d'avoir une marine considérable et huit mille hoplites, - se révolta; sur quel motif particulier? c'est ce que nous ignorons; mais il est probable que les îles plus grandes se croyaient plus en état de se passer de la protection de la confédération que les plus petites, - en même temps qu'elles étaient plus jalouses d'Athènes. Après un siège dont la durée est inconnue, par Athènes et l'armée confédérée, elle fut forcée de se rendre, et réduite à la condition de sujette soumise à un tribut (1); sans doute ses vaisseaux armés furent enlevés et ses fortifications rasées. Une amende ou une peine ultérieure fut-elle imposée ? c'est ce qu'on ne nous dit pas.

Nous ne pouvons douter que la réduction de cette île puissante, bien que fâcheuse dans ses effets sur le caractère égal et indépendant de la confédération, n'ait augmenté ses forces militaires en mettant toute la flotte navienne avec de nouvelles contributions pécuniaires entre les mains de son chef. Il n'est pas non plus surprenant d'apprendre qu'Athènes chercha à la fois à employer ces nouvelles forces et à effacer le dernier acte de sévérité par un redoublement d'efforts contre l'ennemi commun. Bien que nous ne connaissions pas de détails relativement aux opérations contre la Perse depuis l'attaque d'Eiôn, ces opérations ont du continuer: mais l'expédition sous Kimôn, entreprise peu de temps après la révolte naxienne, fut suivie de résultats mémorables. Ce commandant, ayant sous ses ordres 200 trirèmes d'Athènes et 100 des divers confédérés, fut envoyé pour attaquer les Perses sur la côte sud et sud-ouest de l'Asie Mineure. Il attaqua plusieurs de leurs garnisons et les chassa de divers

Thucydide, I, 98. J'ai déjà dit dans le chapitre précédent que Themistokiës, comme fugitif, passa tout près

de Naxos pendant qu'elle était assiégée, et courut grand risque d'être pris.

établissements grecs, tant en Karia qu'en Lykia; entre autres, l'importante cité commerçante de Phasèlis, bien que d'abord elle résistat et soutint même un siège, fut décidée par les suggestions amicales de ceux de Chios qui étaient dans l'armement de Kimôn, à payer une contribution de dix talents et à se joindre à l'expédition. Le long temps . occupé dans ces diverses entreprises avait permis aux satrapes persans de réunir une armée puissante, tant de mer que de terre, près de l'embouchure du fleuve Eurymedôn, en Pamphylia, sous le commandement de Tithraustès et de Pherendatês, tous deux de sang royal. La flotte, principalement phénicienne, semble avoir consisté en 200 vaisseaux; mais on attendait un autre renfort de 80 vaisseaux phéniciens, qui étaient alors près de là, de sorte que les commandants n'étaient pas disposés à hasarder une bataille avant son arrivée. Kimôn, désireux pour la même raison de hâter le combat, les attaqua vigoureusement. En partie à cause de l'infériorité du nombre, en partie par suite du découragement que leur causa l'absence du renfort, ils ne semblent pas avoir fait une vaillante résistance. Ils furent mis en fuite et poussés à la côte si promptement, et avec si peu de pertes du côté des Grecs, que Kimôn put débarquer ses hommes sur-le-champ et attaquer l'armée de terre, qui était rangée sur le rivage pour les protéger. La bataille sur terre fut longue et bravement disputé; mais Kimôn finit par remporter une victoire complète, dispersa l'armée, fit une foule de prisonniers, et prit ou détruisit la flotte entière. Quand il se fut assuré de sa victoire et de ses prisonniers, il fit voile vers Kypros, dans le dessein d'intercepter le renfort de quatrevingts vaisseaux phéniciens dans sa marche, et il fut assez heureux pour l'attaquer pendant qu'il ignorait encore les victoires sur l'Eurymedôn. Ces vaisseaux aussi furent tous détruits, bien qu'il semble que la plus grande partie des équipages se sauva sur la côte de l'île. Deux grandes viotoires, une sur mer et l'autre sur terre, comptèrent avec raison parmi les plus glorieux de tous les exploits grecs, et furent célébrées comme telles dans l'inscription placée sur l'offrande commémorative à Apollon, composée du dixième

des dépouilles (1). Le nombre des prisonniers, aussi bien que le butin pris par les vainqueurs, fut immense.

Une victoire aussi remarquable, qui rejeta les Perese dans le pays à l'est de Phaselis, fortifia sans doute considérablement la position de la confédération athénienne contre eux. Mais elle ne contribua pas moins à élaver la réputation d'Athènes, et même à la populariser auprès des alliés en général, à cause de la quantité considérable du butin à partager entre eux. Probablement cette augmentation de puissance et de popularie lui fut avantageuse dans toute sa lutte prochaine avec Thasos, en même temps qu'elle explique

 Ponr les batailles sur l'Eurymedôn, V. Thneyd. 1, 100; Diodore, XI, 60-62; Plutarque, Kimôn, 12, 13.

Les récita des deux dérniers écrivains paraissent tirés surtout d'Éphore et de Kallisthène, anteurs du siècle stivant, et de Planodemos, sutaur encore plus récent. Je leur fais peu d'emprunts, et je prends seulement ce qui est compatible avec le bref exposé de Thueydide. Le récit de Diodore est excessivement confus, et, à vrai dire, il n'est prère intelligible.

Phanodêmos portait le nombre de la flotte persane à six cents vaisseaux : Enhore à trois cent cinquante, Diodore (qui suit le dernier) donne trois cent quarante. Plutarque mentionna le renfort attenda de quatre-vingts vaisseaux phéniciens; ce qui me paraît une circonstance très-croyable, qui explique la facile victoire navale de Kimôn à l'Enrymedôn. Par Thucydide, nous savons que la flotte vaincue à l'Eurymedôn ne comprenait pas plus de deux cents vaisseaux. Car e'est ainsi que je me hasarde à expliquer les mots do Thueydide, malgré l'antorité du docteur Arnold : - Kal slhov (Abnyalos) τριήρεις Φοινίκων και διέρθειραν τάς πάσας ές (τὰς) διακοσίας. Sur ce, le doctenr Arnold fait observer. - a montant on tout à deux cents, o'est-à-dire que le nombre total des vaisseaux pris ou détruits fut de deux cents, - et non pas que la flotte entière n'en comprenait pas davantage. » En admettant l'exactitude de cette explication, (qui peut être défendne par VIII, 21), nous pouvons faire remarquer que la flotte phénicienne défaite, selon l'usage universel dans l'antiquité, se jeta à la côte ponr être protégée par l'armée de terre qui l'accompagnait. Lorsque dono cette armée de terre était elle-même défaite et dispersée, les vaisseaux tombaient tous naturellement au pouvoir des vainquenrs; on s'il s'en échappait, c'était simplement par accident. En outre. le plus petit nombre dans le cas actuel se rapproche plus vraisemblablement de la vérité, en ce que nous devons supposer une facile victoire navale, afin de laisser de la force pour une bataille acharnée sur terre le même jour. Il est remarquable que l'inscrip-

Il est remarquanie que l'inscription commémorative spécifie seulement « cent vaisseaux phéniciens avec leurs équipages « comme ayant été pris (Diodore, XI, 62). Les cent autres furent probablement détruits. Diodore représente Kimôn comme ayant pris trois cent quarante vaisseaux, bien qu'il cite lui-même l'inscription qui n'en mentionne que cent. l'accroissement de la crainte et du mécontentement des Péloponésiens.

Thasos était membre de la confédération de Dêlos; mais sa querelle avec Athènes semble être née de causes tout à fait distinctes de rapports entre confédérés. Nous avons déjà dit que les Athéniens avaient dans les quelques dernières années chassé les Perses du poste important d'Eiôn sur le Strymon, le poste le plus commode à cause de la contrée voisine de Thrace, qui n'était pas moins distinguée par sa fertilité que par sa richesse en mines. Pendant qu'ils possédaient ce poste, les Athéniens avaient en le temps d'apprendre à connaître le caractère productif du pays adjacent, occupé surtout par des Thraces Edoniens, et il est extrêmement probable que beaucoup de colons particuliers arrivèrent d'Athènes dans le dessein de se procurer des concessions ou de faire leur fortune en s'associant avec des Thraces puissants pour l'exploitation des mines d'or qui entouraient le mont Pangæos. En agissant ainsi, ils ne tardèrent pas à se trouver en conflit avec les Grecs de l'île du mont Thasos. placée en face, qui possédaient une bande considérable de terre avec diverses villes dépendantes sur le continent de Thrace, et tiraient un revenu abondant des mines de Skaptê Hylè, aussi bien que d'autres, dans le voisinage (1). La condition de Thasos à cette époque (vers 465 av. J.-C.), nous indique les progrès que les États grecs de la mer Ægée avaient faits depuis qu'ils étaient délivrés de la Perso. Elle avait été privée tant de ses fortifications que de ses forces navales par ordre de Darius, vers 491 avant J.-C., et doit être restée dans cet état jusqu'après l'échec de Xerxès;

<sup>(1)</sup> Sur Thasos, V. Hérodote, VI, 46-16; VII, 118. La position de Raguse dans l'Adriatique, par rapport aux despotes de Servie et de Bosnie au quinzième et au seizième siècle, ressemblait beaucoup à celle d'Athènes et de Thasos par rapport aux princes thruces de l'intérieur. Dan l'histoire

de Raguse d'Engel, nous trouvons un relevé des gains considérables faits dans cette ville par ses contrats pour exploiter les mines d'or et d'argent sppartenant à ces princes (Engel, Geschichte des Freystaates Ragusa, sect, 36, p. 163, Wien, 1807).

mais nous la trouvons actuellement bien fortifiée et possédant de puissantes forces maritimes.

De quelle manière exacte la querelle entre les Thasiens et les Athéniens d'Eiôn se manifesta-t-elle; relativement au commerce et aux mines de Thrace? c'est ce que nous ignorous. Mais elle en vint à un tel point que les Athéniens furent amenés à envoyer un puissant armement contre l'île, sous le commandement de Kimôn (1). Après avoir vaincu l'armée thasienne sur mer, ils débarquèrent, gagnèrent diverses batailles, et bloquèrent la ville aussi bien par terre que par mer. Et en même temps ils entreprirent, - ce qui semble avoir été une partie du même plan. - l'établissement d'une colonie plus considérable et plus puissante sur la terre de Thrace à peu de distance d'Eiôn. Sur le Strymôn, à environ trois milles (4 kil. 800 m.) au-dessus d'Eiôn, près de l'endroit où le fleuve se rétrécit de nouveau après une large expansion de la nature d'un lac, était située la ville édonienne ou colonie appelée Ennea Hodoi (Neuf Routes), un peu au-dessus du pont qui servaitici de communication importante pour tous les peuples de l'intérieur. Histimos et Aristagoras, les deux despotes milésiens, avaient été tentés tous deux, par les avantages de ce lieu. d'y commencer un établissement : tous deux avaient échoué, et un troisième échec sur une échelle plus grande encore était alors sur le point d'être ajouté aux deux premiers. Les Athéniens y envoyèrent un corps considérable de colons, au nombre de dix mille, composé en partie de leurs propres citoyens, en partie de leurs alliés : les tentations de l'emplacement appelèrent probablement de nombreux volontaires. En ce qui concernait Ennea Hodoi, ils réussirent à la conquérir et à en chasser les possesseurs édoniens. Mais en essavant de s'étendre plus loin à l'est, jusqu'à un endroit appelé Drabèskos, commode à cause de la région des mines, ils rencontrèrent une résistance plus formidable de la part d'une ligue puissante de tribus thraces, qui étaient venues au secours des Édoniens en

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 100, 101. Plutarque, Kimôn, c. 14; Diodore, XI, 70.

hostilité prononcée avec la nouvelle colonie, — probablement non sans y avoir été pousées par les habitants de Thasos. Tous les dix mille colons, ou la plupart d'entre eux, furent tués dans cette guerre, et la nouvelle colonie fut pour le moment complétement abandonnée. Nous la trouverons reprise ci-après (1).

Tout désappointés que fassent les Athéniens dans cette entreprise, ils n'abadounérent pas le bloœu de Thasos, qui tiut plus de deux aus et ne se rendit que dans la troisième année. Ses fortifications furent rasées; ses vaisseaux de guerre, au nombre de trente-trois, emmenés (2); ses possessions et ses établissements de mines sur le contient opposé trent abandonnés. En outre, on demanda aux habitants une contribution immédiate en argent, outre le payement annel qui leur fut imposé pour l'avenir. La réduction de cette lle puissante fut une autre phase dans la domination croissante d'Athènes sur ses confédérés:

Toutefois, l'année qui précéda celle où les Thasiens se reudirent, lis avaient fait une démarche qui mérite une mention particulière, comme indiquant les nuages qui commençaient à se former dans l'horizon politique de la Grèce. Ils étaient adressés secrétement aux Lacédamoniens pour obtenir du secours, les suppliant de détourner l'attention d'Athènes par une invasion en Attique; et les Lacédamoniens, à l'insu d'Athènes, qui s'étaient réellement engagés à accéder à leur requête, ne furent empêchés de rempiir leur promesse que par un grave et terrible malheur survenn

<sup>(1)</sup> Thneydide, J. 101. Philippe de Macédoire, dans la dispute qu'il ent plus d'un siècle s près cette époque avec les Athéniens relativement à la possession d'Amphipolis, prétendait qu'un de ses ancêtres, Alexandre, avait été la premier à acquièrir la possession de l'endroit après que les Perses avaient été chassés de la Thrase (V. Philippi Epistola sp. Demosthen, p. 164, R.).
Si cette prétention avait été vraie, la

ville d'Ennea Hodoi aurait été la possession des Macédoniens su moment où fut faite sur elle la première tentative athénieme; mais le renseignement de Thucydide prouve que c'était alors un municipe édonien.

<sup>(2)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 14. Galèpsos et Œsymê étaient au nombre des établissements thasiens sur le continent de Thrace (Thncyd. IV, 108).

chez eux (1). Bien qu'un hasard seul se soit opposé à son accomplissement, cette promesse hostile est un événement . des plus significatifs. Elle marque les progrès de la crainte et de la haine de la part de Sparte et des Péloponésiens à l'égard d'Athènes, uniquement sur les motifs généraux de la grandeur de son pouvoir et sans aucune provocation spéciale. Bien plus, Athènes n'avait fait aucune proyocation; mais elle était encore effectivement comprise comme membre de l'alliance lacédæmonienne, et nous la verrons bientôt appelée en cette qualité et agissant comme telle. Nous entendrons tellement parler d'Athènes, et cela aussi avec vérité comme entreprenante et agressive, - et de Sparte comme sédentaire et se tenant sur la défensive. - qu'il devient important de faire remarquer l'incident que nous venons de mentionner. La première pensée d'une hostilité gratuite et même perfide, - germe de la future guerre du Péloponèse, - est conçue par Sparte et réduite par elle en un engagement.

Plutarque nous dit que les Athéniens, après que Thasosse fut rendue et que l'armement fut libre, avaient attendu de Kimôn quelques autres conquêtes en Macedonia, - et que même il était réellement entré dans ce dessein en promettant si bien le succès que l'accomplissement en était certain aussi bien que facile. Il l'abandonna dans ces circonstances et retourna à Athènes; aussi fut-il accusé par Periklès et par d'autres d'avoir été acheté par des présents du roi macédonien Alexandre; mais il fut acquitté après un jugement public (2).

Pendant la période qui s'était écoulée entre la première formation de la confédération de Dèlos et la prise de Thasos. (treize ou quatorze ans environ, 477-463 av. J.-C.), les Athéniens semblent avoir été occupés presque entièrement à leurs opérations maritimes, surtout contre les Perses,

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 101. Οι δε υπετχοντο μέν κρύφα των Άθηναίων, και έμελλον, διεχωλύθησαν δε ύπο του γενομένου σεισμού.

<sup>(2)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 14.

ayant été délivrés de tout embarras immédiatement autour de l'Attique. Mais cette liberté ne devait pas durer beaucoup plus longtemps. Pendant les dix années suivantes, leurs relations étrangères près de chez eux deviennent à la fois actives et compliquées; tandis que leur force s'étend d'unemanière si merveilleuse qu'on les trouve en état de remplir à la fois leurs obligations sur les deux côtés de la mer Ægée, à distance aussi bien que dans le voisinage.

Quant aux incidents qui étaient survenus dans la Grèce centrale pendant les douze ou quinze années qui suivent immédiatement la bataille de Platée, nous n'avons guère de renseignements sur ce point. Les sentiments du temps, entre ceux des Grecs qui avaient appuvé l'envahisseur persan et ceux qui lui avaient résisté, doivent être restés hostiles, même après la fin de la guerre; tandis que la seule occupation de la nombreuse armée des Perses doit avoir causé un sérieux dommage, tant à la Thessalia qu'à la Bœôtia. A la réunion de l'assemblée amphiktyonique qui suivit l'expulsion des envahisseurs, on mit à prix la tête du Mèlien Ephialtès; qui avait livré à Xerxès le sentier de la montagne sur l'Œta, et causé ainsi la ruine de Léonidas aux Thermopylæ. De plus, si nous pouvons en croire Plutarque, Lacédæmone proposa même que tous les Grecs qui médisaient fussent chassés de l'assemblée (1), - proposition à laquelle résistèrent heureusement les vues de Themistoklès à plus longue portée. Même la mesure plus radicale de raser les fortifications de toutes les villes en dehors du Péloponèse, dans la crainte qu'elles ne fussent employées à aider quelque invasion future, s'était présentée à l'esprit des Lacédæmoniens, comme nous le voyons par leur langage à l'occasion de la reconstruction des murailles d'Athènes. Quant à la Bœôtia, il paraît que l'hégémonie de Thèbes, aussi bien que la coliérence de la fédération, fut pour le moment presque suspendue. Les villes détruites de Platée et de Thespiæ furent réparées, et la dernière repeuplée en partie (2), sous l'in-

<sup>(1)</sup> Plutarque, Themist. c. 20.

fluence d'Athènes. Le sentiment général du Péloponèse, aussi bien que d'Athènes, aurait soutenu ces villes contre Thèbes, si cette dernière avait essayé à cette époque de leur imposer sa suprématie au nom de « l'ancien droit et usage bϙtien (1). . Le gouvernement thébain était alors en discrédit à cause de son médisme antérieur. - même aux veux des Thèbains (2); tandis que le parti opposé à Thèbes dans les autres villes était si puissant que beaucoup d'entre elles se seraient probablement séparées de la confédération pour devenir alliées d'Athènes comme Platée, si l'intervention des Lacédæmoniens n'avait arrêté une telle tendance. Lacédæmone était dans toutes les autres parties de la Grèce ennemie d'un agrégat organisé de villes, soit égales, soit inégales. et elle était constamment appliquée à tenir séparées les petites communautés autonomes (3) : par là elle devenait quelquefois par accident la protectrice des cités plus faibles' contre une alliance obligatoire que leur imposaient les plus fortes. L'intérêt de son propre ascendant était sous ce rapport analogue à celui des Perses quand ils dictèrent la paix d'Antalkidas, - des Romains dans l'administration de leurs conquêtes étendues, - et des rois de l'Europe du moyen age quand ils brisaient l'autorité des barons sur leurs vassaux. Mais bien que telle fût la politique de Sparte ailleurs. sa crainte d'Athènes, qui s'accrut pendant les vingt années suivantes, la fit agir différemment à l'égard de la Bœőtia. Elle n'avait pas d'autre moyen de conserver ce pays comme son allié et comme l'ennemi d'Athènes, si ce n'est en organisant la fédération d'une manière efficace, et en fortifiant l'autorité de Thèbes. C'est à cette révolution dans la politique spartiate que Thêbes dut de recouvrer son ascen-

sonue par laquelle Themistoklès communiqua avec Kerxès avant la batailla de Salamis, et à laquelle il procurs ensuite l'admission dans la fournée de nouveaux citoyems introduits à Thespise (Hérod. VIII, 75).

<sup>(1)</sup> Τά των Βοιωτών πάτρια -

χοινά τῶν πάντων Βοιωτών πάτρια (Thueyd. Ill, 61-65).

<sup>(2)</sup> Thneyd. III, 62.

<sup>(3)</sup> V. entre beaucoup d'autres preuves le cas remarquable de la coufédératiou olynthienue (Xénophou, Helleu. V, 2, 16).

dant (1), — révolution marquée si évidemment que les Spartiates même aidèrent à agrandir son enceinte et à perfectionner ses fortifications. Ce ne fnt pas sans difficulté qu'elle maintint cette position, même quand elle l'eut recouvrée, contre le dangereux voisinage d'Athènes, — circonstance qui fit d'elle non-seulement un partisan ardent de Sparte, mais même qui lui inspira contre Athènes une antipathie plus furieuse que celle des Spartiates, jusqu'à la fin de la guerre du Péloponèse.

La révolution que nous venons de signaler dans la politique spartiate à l'égard de la Bœôtia, ne se manifesta qu'environ vingt ans après le commencement de la confédération maritime athénienne. Dans le cours de ces vingt années, nous savons que Sparte avait eu plus d'une bataille à soutenir en Arkadia contre les villes et les villages de ce pays, et qu'elle fut victorieuse; mais nous n'avons pas de détails relativement à ces incidents. Nous savons aussi que peu d'années après l'invasion des Perses, les habitants de l'Elis, quittant de nombreux municipes dispersés, se concentrèrent dans la seule ville principale d'Elis (2); et il semble probable que Lepreon en Triphylia, et une ou deux des villes de l'Achaia, furent ou fermées ou agrandies par un procédé semblable presque à la même époque (3). Une telle agrégation de villes, formée de villages séparés préexistants, n'était ni conforme aux vnes, ni favorable à l'ascendant de Lacédæmone. Mais il n'y a guère lieu de douter que sa politique étrangère après l'invasion des Perses n'ait été à la fois gênée et discréditée par la mauvaise conduite de ses denx rois contemporains, Pansanias (qui bien que régent seulement équivalait en pratique à un roi) et Leotychides. pour ne pas mentionner le rapide développement d'Athènes et de Peiræeus.

De plus, dans l'année 464 avant J.-C. (année qui précède la reddition de Thasos se soumettant à l'armement athé-

<sup>(1)</sup> Diedore, XI, 81; Justin, III, 6. (2) Died., XI, 54; Strab., VIII, p. 337.

nien), un malheur d'une importance plus terrible encore vint frapper Sparte. Un violent tremblement de terre se fit sentir dans le voisinage immédiat de Sparte elle-même, et détruisit une portion considérable de la ville et un nombre immense d'hommes, dont beaucoup étaient des citoyens spartiates. C'était un châtiment infligé par Poseidon, le dieu qui ébranle la terre (dans la pensée des Lacédæmoniens euxmêmes), à cause d'une violation récente de son sanctuaire à Tænaros, d'où l'on avait arraché peu de temps auparavant. pour les punir, certains Ilotes suppliants (1): - c'étaient assez probablement quelques-uns de ces Ilotes que Pausanias avait poussés à la révolte. Le sentiment des Ilotes, de tout temps hostile à l'égard de leurs maîtres, paraît à ce moment avoir été extraordinalrement inflammable; de sorte qu'un tremblement de terre à Sparte, surtout un tremblement de terre expliqué comme une vengeance divine pour du sang d'Ilotes récemment versé, suffit pour en faire révolter un grand nombre avec quelques-uns même des Periœki. Les insurgés prirent les armes et marchèrent directement sur Sparte, dont ils furent sur le point de se rendre maîtres pendant les premiers moments de consternation, si la présence 'd'esprit et la bravoure du jeune roi Archidamos n'eussent ranimé les citovens survivants et repoussé l'attaque. Mais, bien que refoulés, les insurgés ne furent point réduits. Ils tinrent la campagne contre l'armée spartiate, parfois avec un avantage considérable, puisque Aeimnêstos (le guerrier sous les coups duquel Mardonios avait succombé à Platée) fut défait et tué avec trois cents compagnons dans la plaine de Stenyklèros, accablé par la supériorité du nombre (2). Quand à la fin ils furent défaits, ils occupèrent et fortifièrent la mémorable colline d'Ithômè, l'ancienne citadelle de leurs ancêtres messèniens. Ils v firent une défense longue et obstinée, se procurant sans doute leur subsistance par des incursions dans toute la Laconie. La défense dans le fait n'était

Thucyd. I, 101-128; Diodore, (2) Hérodote, IX, 64.
 XI, 62.

pas difficile, si l'on songe que les Lacédemioniens étaient à cette époque, de leur aveu, incapables d'attaquer même la fortification de la nature la plus imparfaite. Après que le siège ent duré quelque deux ou trois ans, sans aucune perspective de auceès, les Lacédamoniens, commençant à désaspèrer de pouvoir suffire seuls à l'entreprise, invoquèrent l'aide de leurs divers alliés, an nombre desquels nous trogvons spécifies les Æginotes, les Athéniens et les Platucons (I). Les troupes athéniennes, di-on, consistaient en quatre mille hommes, sous le commandement de Kimón, Athènes étant encore comprise dans la liste des alliés lacédemoniens.

Les moyens d'attaquer les murailles à cette époque étaient ... si imparfaits, même pour les Grecs les plus intelligents, que cette augmentation de forces ne produisit pas d'effet immédiat sur la colline fortifiée d'Ithômè. Et quand les Lacédæmoniens virent que leurs alliés athéniens n'étaient pas plus heureux qu'ils ne l'avaient été eux-mêmes, ils passèrent bientôt de la surprise au doute, à la méfiance et à l'appréhension. Les troupes n'avaient fourni aucun motif pour un tel sentiment, tandis que l'attachement de Kimôn, leur général, pour Sparte, était notoire. Cependant les Lacédæmoniens ne purent se défendre de suspecter l'énergie et l'ambition toujours en éveil de ces étrangers ioniens qu'ils avaient introduits dans l'intérieur de la Laconie. Se rappelant leur promesse, - bien que secrète sans doute, - d'envahir l'Attique peu de temps auparavant, dans l'intérêt des Thasiens, - ils commencèrent même à craindre de voir les Athéniens se tourner contre eux et prêter l'oreille aux sollicitations qui leur étaient faites d'épouser la cause des assiégés. C'est sous l'influence de ces appréhensions qu'ils congédièrent sur-lechamp le contingent athénien, sous prétexte qu'ils n'avaient plus besoin de lui, tandis qu'ils retinrent tons les autres alliés, et que le siége en blocus continua comme auparavant (2).

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 102; III, 54; IV, 57.
(2) Thucyd, I, 102, Thy mry smothay,

ού δηλούντες, εΙπόντες δὲ δτι ούδὲν προσδέονται αὐτών έτι. Μ. Fynes Clinton (Fast: Hellen, aun.

Ce renvoi, extremement peu gracieux, et probablement rendu plus blessant par la rudesse habituelle de la conduite

464-461 av. J.-C.), suivant Plutarque, recomant deux reaptes incédemoniemes adressées à Athènes, et deux expéditions athéniemes envoyées au secours des Spartiates, toutes les deux sons Kimón : la premiere en 464 avant J.-C., immédiatement après le tremblement de terre et la révolte qui le suivit; — la seconde en édi avant J.-C., après que, la guerre avait duré pendant quelque temps.

A mon nvis, il n'y a pas de raison pour supposer plus d'une demande faite Athènes, et plus d'une expédition. La duplication a sa sonree dans Plntarque, qui a expliquó trop comme une réalité historique l'exagération . comique d'Aristophaue (Aristoph. Lysistrat. 1138; Plutarque, Kimon, 16). L'héroine de ce dernier, Lysistrata, désirant faire la paix entre les Lacédemoniens et les Athéniens, et rappelant à chacan des deux peuples les services qu'il a reçns de l'autre, pouvait se permettre de dire aux Lacedemoniens : -· Votre ambassadenr Perikleidas vint à Athènes, pâle de terreur, et il se place comme supplient à l'autel pour solliciter notre aide comme question de vie et de mort, tandis que Poseidôn était encore en train d'ébrauler la terre et que les Messêniens vous pressaient rudement; alors Kimôn, nvec quatre mille hoplites, vint et acheva votre saint complet. . Tout cela est tròs-significatif et très-frappant, comme portion de la pièce d'Aristophane ; mais il n'y a pas de vérité historique, si ce n'est le fait d'une demande adressée et d'une expédition envoyée en conséquence.

Nous savons que le tremblement de terre se produisit à l'époque où le xiége de Thasos durait encore, parce que ce tut la raison qui empêcha les Lacédæmoniens de secourir les assiégés an moyen d'une invasion en Attique. Mais Kimën commandait su siège de Thasse (Phatarque, Kimën, c. 14); conséquemment il n'anrait pu aller comme commandant en Laconie à l'époque où on prétend que fut entreprise cette première expédition.

Ensuite Thucydide ne reconnaît pas plus d'une expédition; et dans le fait Diodore non plus (XI, 64), bien que ceci soit de consequence moindre. Or, le silence seul de Thucydide, par rapport à des événements d'une période qu'il déclare seulement examiner brièvement, n'est pas toujonrs un argument negatif très-fort. Mais dans le cas actuel, son récit de l'expédition de 461 avant J.-C., nvec ses conséquences très-importantes, est tel qu'il exclut la supposition qu'il consaissait une premiere expédition antérieure de deux ou trois ans. S'il en avait connu une, il n'aurait pas composé le récit qui est actuellement dans le texte. Il insiste spécialement sur la prolongation de la guerre, et sur l'impnissance où sont les Lucédemoniens d'attaquer des murs, comme étant les raisons qui les déterminèrent à invoquer les Athéniens aussi bien que les antres alliés; il implique que la présence des derniers en Laconie fut un incident nouveau et menaçant; en ontre, quand il nons dit combien les Athéniens furent irrités de leur renvoi brusque et plein de méfiance, il n'aurait pas omis de montionner, comme une aggravation de ce sontiment, que seulement deux en trois ans anparavant, ils avaient sauvé Lacédemone sur le penchant de sa ruine. Ajoutons que supposer Sparte, la premlère pnissance militaire en Grèce, .et distinguée par son incessante discipline, rédnite tout d'un coup à un tel état d'extrême impuissance qu'elle dut son salut à une intervention étrangère,

spartiate, excita la plus violente exaspération chez les soldats athéniens et dans le peuple athénien, - exaspération augmentée par des circonstances qui le précédaient immédiatement. Car la résolution d'envoyer des auxiliaires en Laconie, quand les Lacédæmoniens s'adressèrent à eux pour la première fois, n'avait pas été prise sans de grands débats à Athènes. Le parti de Periklès et d'Ephialtès, habituellement en opposition avec Kimôn, favorable au mouvement démocratique avancé, l'avait fortement désapprouvée et avait conjuré ses compatriotes de ne pas aider à faire renaître et à fortifier leur rival le plus formidable. Peut-être l'engagement antérieur qu'avaient pris les Lacédæmoniens d'envahir l'Attique en faveur des Thasiens était-il venu à lenr connaissance, bien que non assez formellement pour motiver un refus. Et même, en supposant que cet engagement fut resté inconnu de tous à cette époque, il ne manquait pas d'autres motifs pour rendre plausible la politique de refus. Mais Kimôn, - avec une ardeur que même le philo-laconien Kritias appelait dans la suite un sacrifice de la grandeur d'Athènes à l'intérêt de Lacédæmone (1), employa tout son crédit et toute son influence à appuver la demande. Maintenir l'alliance avec Sparte sur un pied d'égalité, - entretenir la paix entre les grandes puissances de la Grèce et faire en commun la guerre à la Perse, - tout en empêchant tout nouveau changement démocratique en Attique, - tels étaient les principaux points de sa profession de foi politique. Jusqu'à ce moment son ascendant tant personnel que politique l'emportait encore sur ses rivaux; jusqu'à ce moment on n'avait pas encore vu se manifester ce conflit qui ne venait de commencer à se montrer que dans le cas de Thasos, entre la puissance maritime d'Athènes et l'union des forces de terre sous Sparte; et Kimôn pouvait encore

c'est en soi extrêmement improbable, et inadmissible, si ce n'est sur de très-bonnes prouves.

ès-bonnes preuves. Pour les raisons exposées ici, je re-

jette la première expédition en Laconie mentionnée dans Plutarque. (1) Plutarque, Kimôn, c. 16.

considérer ces deux phénomènes comme des nécessités coexistantes du bien-être hellénique. Bien qu'il ne se distinguat nullement comme orateur, il entraina l'assemblée athénienne en faisant appel à un patriotisme large et généreux qui lui interdisait de souffrir que Sparte fût humiliée. « Ne consentez pas à voir la Hellas boiter d'une jambe et Athènes tirer le joug sans son compagnon d'attelage (1). " Tel fut son langage, comme nous l'apprend son ami et compagnon le poëte de Chios, Ion; et dans la bouche de Kimon il fut efficace. C'est un discours d'un intérêt presque triste, puisqu'il se passa quatre-vingt-dix ans avant qu'un tel appel fut jamais adressé de nouveau à une assemblée athénienne (2). L'envoi des auxiliaires fut dicté ainsi par un généreux sentiment, au mépris de ce qui pouvait paraître de la prudence politique. Et nous pouvons nous imaginer la violente réaction qui s'opéra dans le sentiment des Athéniens, quand les Lacédæmoniens les récompensèrent en isolant leurs troupes de tous les autres alliés comme un objet de soupcon insultant. Nous pouvons nous imaginer le triomphe de Periklès et d'Ephialtès, qui s'étaient opposés à la niesure. - et la perte considérable d'influence que fit Kimôn, oui l'avait fait réussir. - quand Athènes recut dans son assemblée publique les hoplites renvoyés d'Ithômè.

Ce fui en effet à la fois dans la constitution intérieure (ce dont je parlerai bientôt plus longuement) et dans la politique extérieure d'Athènes que le renvoi de ces soldats fut lécond en résultats. Immédiatement les Athèniens adoptèrent une résolution formelle de renoncer à l'alliance aver eux et Lacèdæmone contre les Perses. Ils firent plus : ils cherchèrent des ennemis qu'avait Lacèdæmone sur terre, pour faire alliance avec eux.

Parmi ces alliés, celui qui était de beaucoup le premier,

<sup>(1)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 16. 'Ο δ' Των ἀπομνημονεύει καὶ τὸν λόγον, ὧ μάλιστα τοὺς 'Αθηναίους ἐκίνησε, παρακαλῶν μήτε τὴν 'Ελλάδα γωλήν, μήτε

τήν πόλιν έτερόζυγα, περιίδειν γεγενη-

μίνην.
(2) V. Xénophon, Hellenio. VI, 3.
— Vers 372 av. J.-C., un peu avant la bataille de Leuktra.

tant par le rang parmi les Hellènes qu'en pouvoir réel, était Argos. Cette ville, neutre pendant l'invasion des Perses; s'était actuellement remise des effets de la destructive défaite que lui avait fait essuver environ trente ans apparavant le roi spartiate Kleomenès, Les fils des anciens citovens étaient devenus des hommes, et la prédominance temporaire des Periœki, acquise par suite de la perte ruineuse de citovens dans cette défaite, avait été de nouveau abattue. Dans le voisinage d'Argos, et dépendantes d'elles, étaient situées Mykènæ, Tyrins et Midea, - petites en pouvoir et en importance, mais riches en renommée mythique. Dédaignant le honteux exemple d'Argos au moment du danger, ces villes avaient fourni des contingents tant aux Thermopylæ qu'à Platée, ce que leur puissante voisine n'avait pu empêcher sur l'instant ni punir dans la suite, par crainte de l'intervention de Lacédæmone. Mais aussitôt qu'on vit cette dernière en danger et occupée chez elle, par une formidable révelte messènienne, les Argiens profitèrent de l'opportunité pour attaquer non-seulement Mykênæ et Tyrins, mais encore Orneæ, Midea et d'autres villes à demi dépendantes autour d'elles. Plusieurs de ces villes furent réduites, et les habitants, privés de leur autonomie, furent incorporés dans le domaine d'Argos; mais les Mykénæeus, en partie à cause de la vaillance supérieure de leur résistance, en partie à cause de leur renommée mythique : furent ou vendus comme esclaves ou bannis (1). Grace à ces victoires, Argos fut alors plus puissante que jamais, et les propositions d'alliance que lui fit Athènes, tout en les fortifiant toutes les deux contre Lacédæmone, lui ouvrirent une nouvelle chance de recouvrer son hégémonie perdue dans le Péloponèse. Les Thessaliens devinrent membres de cette nouvelle alliance, qui était une alliance défensive contre Lacédæmone; et on nourrit

après le tremblement de terre à Sparte, nous devons supposer qu'il arriva vers 463 avant J.-C. V. M. Fynes Clinton, Fasti Hellenici, Appendice, 8.

Diodore, XI, 65; Strabon, VIII,
 372; Pausan. II, 16, 17, 25. Diodore
 place cet incident en 468 avant J.-C.;
 mais comme il vient indubitablement

sans doute l'espoir d'y entraîner quelques-uns des amis habituels de cette dernière.

Le nouveau caractère que la ville d'Athènes avait pris ainsi, comme compétiteur pour des alliances sur terre, non moins que pour un ascendant maritine, vint à propos pourprotéger la ville voisine de Megara. Il paraît que Corinthe, peut-être poussée comme Argos par l'état de faiblesse des Lacedæmoniens, avait fait des empiétements sur les frontières de Kleonæ d'un côté et de Megara de l'autre (1). Sur ce motif, la dernière, désespérant probablement d'être protégée par Lacédæmone, renonca à l'alliance lacédæmonienne, et obtint la permission de s'inscrire au nombre des alliés d'Athènes (2). Ce fut une acquisition d'une valeur signalée pour les Athéniens, puisqu'elle leur ouvrait à la fois toute l'étendue du territoire, en travers de la partie extérieure de l'isthme de Corinthe, jusqu'à l'intérieur du golfe Krissmen, sur lequel était situé le port mégarien de Pègæ, - et les mettait en possession des défilés du mont Geraneia, de sorte qu'ils pouvaient arrêter la marche d'une armée péloponésienne sur l'isthme et protéger l'Attique contre une invasion, Cet acte fut en outre d'une grande importance dans ses effets sur la politique grecque : car il fut regardé comme une injure par Lacédæmone, fit une offense mortelle aux Corinthiens, et alluma les flammes de la guerre entre eux et Athènes, leurs alliés les Epidauriens et les Æginètes, prenant parti pour eux. Bien qu'Athènes ne se fût encore rendue coupable d'empiétement injuste sur aucun État péloponésien, son ambition et son énergie avaient inspiré une terreur universelle; tandis que les États maritimes du voisinage, tels que Corinthe. Epidauros et Ægina, voyaient ces qualités effrayantes les menacer à leurs propres portes, grace à son alliance avec Argos et Megara. De plus, il est probable que l'ancienne querelle entre les Athéniens et les Æginètes, bien qu'assoupie déià un peu de temps avant l'invasion des Perses, n'avait jamais été apaisée ni oubliée, de sorte que

<sup>(1)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 17.

<sup>(2)</sup> Thucydide, I, 103.

les Æginètes qui habitaient en rue de Peirceeus, étaient à la fois les plus aptes à apprécier et les plus disposés à craindre l'énorme puissance maritime que possédait actuellement Athènes. Periklès avait coutume d'appeler, Ægina la bète noire de Peirzeus (1): mais nous pouvons être sûrs que Peirzeeus, devenu un vaste port fortifié dans la génération actuelle, était à un bien plus haut degré la bète noire d'Ægina.

Les Athéniens étaient à ce moment activement engagés dans la poursuite de la guerre contre la Perse : ils avaient une flotte qui ne comptait pas moins de deux cents voiles, équipée par la confédération, ou composée de ses vaisseaux collectivement, et qui servait alors à Kypres et sur la côte de Phénicie. De plus, la révolte des Egyptiens sous Inaros (vers 460 av. J.-C.) leur ouvrit un nouveau moyen d'action contre le grand roi. Leur flotte, sur l'invitation des révoltés, remonta le Nil jusqu'à Memphis, où se présentait d'abord un bon espoir de rejeter la domination des Perses. Cependant, malgré une si grande distraction de leurs forces disponibles, leurs opérations militaires près de chez eux furent conduites avec une vigueur non diminuée; et l'inscription qui reste. - où sont rappelés les noms de leurs citovens de la tribu Erechtéide, tués dans une seule et même année à Kypros, en Égypte, en Phénicie, chez les Halieis, à Ægina et à Megara; - nous représente d'une manière frappante cette énergie qui étonnait et même alarmait leurs contemporains.

Leur première manière d'agir à Megara fut d'une nature tout à fait nouvelle, dans l'état actuel de la Grèce. Il était nécessaire pour les Athéniens de protéger leur nouvelle alliée contre la supériorité d'une armée de terre péloponésieme, et de s'assurer une communication constant eve celle, par mer. Mais la cité (comme la plupart des anciennes villes helléniques) était sutuée sur une colline à quelque distance de la mer, séparée de son port, Nissaa, par un espace de près d'un

<sup>(1)</sup> Plutarque, Periklês, c. 8.

mille (1 kil. 600 m.). Une des premières choses que firent les Athéniens fid e construire deux lignes de murs, rapprochées l'une de l'autre et parallèles, rattachant la cité à Nisea; de sorte que la ville et le pert formaient ainsi une seule forteresse continue, où était maintenue une garnison athénienne permanente, avec le moyen constant de recevoir du secours d'Athènes en cas de besoin. Ces - Longs Murs, bien que copiés plus tard dans d'autres endroits et sur une échelle plus considérable, furent dans cette conjoncture une invention ingénieuse, en vue d'étendre le bras maritime d'Athènes jusqu'à un eville de l'inférieur des terres.

Toutefois, les premières opérations de Corinthe ne furent pas dirigées contre Megara. Les Athéniens, ayant tenté un débarquement dans le territoire des Halieis (population de la péninsule argolique méridionale, confinant à Trœzen et à Hermione), furent défaits sur terre par les forces de Corinthe et d'Epidauros : il est possible que ce soit dans cette expédition qu'ils acquirent la possession de Træzen, que nous trouvons plus tard dans leur dépendance, sans savoir quand il en arriva ainsi. Mais dans une bataille navale qui fut livrée à la hauteur de l'île de Kekryphaleia (entre Ægina et la péninsule argolique) les Athéniens gagnèrent la victoire. Après cette victoire et cette défaite, - ni l'une ni l'autre n'étant à ce qu'il paraît très-décisives. - les Æginètes commencèrent à prendre une part plus énergique à la guerre, et réunirent toutes leurs forces navales à celles de leurs alliés, - Corinthiens, Epidauriens et autres Péloponésiens : tandis qu'Athènes équipait une flotte d'une grandeur correspondante, et convoquait également ses alliés; bien que nous ignorions le nombre réel de l'un ou de l'autre côté. Dans la grande bataille navale qui s'ensuivit à la hauteur de l'île d'Ægina, la supériorité que les Athéniens avaient acquise dans la tactique navale par une pratique de vingt ans, depuis la guerre des Perses, - sur les anciens vaisseaux et marins helléniques, tels qu'on les voit dans ces États où à l'époque de la bataille de Marathôn avait résidé la force maritime de la Grèce, - cette supériorité, disons-nous, fut démontrée par la victoire la plus complète et la plus décisive. Les

marins peloponésiens et dórieus n'avaient pas encore fait. l'épreuve de l'habileté perfectionnée d'Athènes sur mer, et en voyant combien ils furent déconcertés par elle, mème vingt-buit ans plus tard au commencement de la guerre du Peloponèse, nons ne serons pas surpris de voir ses effets destructifs sur eux dans cette première bataille. La puixsance maritime d'Ægina fut ruinée sans retour. Les Athéniens prirent soixante-dix vaisseaux de guerre, débarquèrent des forces considérables dans l'île et commencèrent le siège de la ville par terre aussi bien que par mer (1).

Si les Lacédæmoniens n'avaient pas été occupés chez eux par le blocus d'Ithômè, ils auraient probablement été amenés à envahir l'Attique pour faire une diversion en faveur des Æginètes; d'autant plus que le Perse Megabazos vint à Sparte à cette époque de la part d'Artaxerxês pour les déterminer à agir ainsi, afin de forcer les Athéniens à se retirer de l'Égypte. Ce Perse apportait avec lui une somme considérable d'argent; néanmoins il fut obligé de s'en retourner sans accomplir sa mission (2). Cependant les Corinthiens et les Epidauriens, tout en amenant à Ægina un renfort de 300 hoplites, firent de leur mieux pour l'aider encore par une attaque dirigée contre Megara, ville que, supposait-on, les Athéniens ne pourraient probablement pas secourir sans retirer leurs forces d'Ægina, surtout lorsqu'un si grand nombre de leurs hommes servaient dans le même temps en Egypte. Mais les Athéniens firent face à ces trois exigences à la fois, - au grand désappointement de leurs ennemis. Myrônides se rendit d'Athènes à Megara à la tête des citoyeus qui étaient aux deux extrêmes de l'age du service militaire, les vieillards et les jeunes gens, ceux-ci étant les seules troupes qui se trouvassent à Athènes. Il combattit les Corinthiens près de la ville, et remporta un avantage léger, mais contestable, qu'il célébra par un trophée, aussitôt que les Corinthiens furent retournés chez eux. Mais ces derniers, de

<sup>(1)</sup> Thueyd. 1, 105; Lysins, Orst. (2) Thueydide, I, 109. funebs. c. 10; Diodore, XI, 78.

retour à Corinthe, reçurent tant de reproches des vieillards de leur propre cité, pour n'avoir point vaincu le rebut des forces militaires athéniennes (1), qu'ils retournèrent an bout de douze jours et élevèrent un trophée de leur côté. prétendant avoir été victorieux dans la dernière bataille. Les Athéniens, quittant Megara, les attaquèrent une seconde fois et dans cette occasion remporterent une victoire décisive. Les Corinthiens défaits furent encore plus malhenreux dans leur retraite: car un corps de leurs soldats, en s'égarant, s'engagea dans l'espace d'un terrain particulier fermé de tous les côtés par un fossé profond, et n'avant qu'une seule entrée étroite. Myrônides, découvrant la fatale méprise, établit ses hoplites à l'entrée, pour empêcher les ennemis de s'échapper, puis il entoura l'enclos de ses troupes légères, qui avec leurs armes de trait tuèrent tous les hoplites corinthiens, sans qu'il leur fût possible de fuir ni-de résister. Le gros de l'armée corinthienne effectua sa retraite. mais la destruction de ce détachement fut un grand malheur pour la cité (2).

Brillants comme l'avaient été les succès des Athéniens pendant cette année, tant sur terre que sur mer, il leur était facile de prévoir que la puissance de leurs ennemis serait bientot augmentée par les Lacédemoniens se mettant en campagne. Engagés en partie par cette raison, — en partie sussi par la plasse plus énergique de la démocratie, et par les vues à longue portée de l'ersitèes, qui commençaient alors à dominer dans la cité, — les Athéniens entamèrant la prodigieuse entreprise de rattacher Athènes à la mer au moyen de longs murs. L'idée de cette mesure avait sans doute été suggérée pour la première fois par la récente

Lysias, Orat, funchr. c. 10. Ένδκων μαχόμενοι άπασαν την δύναμιν την έχείνων τοις ήδη άπειρηχόσε και τοις ούπω δυναμένοις, etc.

L'incident mentionné par Thucydide au sujet des Corinthions, à savoir l'indignation avec laquelle les vieillards de leur ville les accueillirent à leur re-

tour, est un signe extrêmement caractéristique des mœurs grecques, — xaxiféntees une très te té noise aptobutépas, etc.

<sup>(2)</sup> Thucydide, I, 106. Πάθος μέγα τοῦτο Κορινθίοις ἐγένὲτο. Cf. Diodore, XI, 78, 79, — dont la chronologie cependant est très-propre à émarer.

érection de Longs Murs', bien que pour une distance beaucoup plus petite, entre Megara et Nisxa: car sans ce marchepied intermédiaire, le projet d'un mur de quarante stades (environ 4 1/2 milles=7 kil. 240 mét.) pour réunir Athènes à Peirzeus, et d'un autre mur de trente-cinq stades (près de 4 milles=6 kil. 430 mét.) pour la réunir à Phalèron, aurait paru extravagant même au caractère ardent des Athéniens, — comme il l'aurait semblé certainement quelques années auparavant à Themistoklès lui-même. Venant comme suite inmédiate de victoires importantes et récentes, et tandis qu'Ægina, la grande puissance navale dòrienne, était accablée et bloquée, il excita la plus vive alarme parmi les Péloponésiens, qui le regardèrent comme le second grand pas (1), à la fois évident et d'un effet durable, dans l'ambtion athènienne, après la fortification de Peirweux.

Mais, outre ce sentiment dans le cœur d'ennemis, la mesure fut aussi entremèlée d'une lutte formidable des partis politiques qui existaient alors à Athènes. Kimôn avait été récemment frappé d'ostracisme, et le mouvement démocratique poussé par Periklès et par Ephialtès (dont nous parlerons bientôt plus longuement) était en plein succès, non toutefois sans une opposition violente et sans scrupules de la part de ceux qui appuyaient la constitution existant alors. Or les Longs Murs faisaient partie de la politique étrangère de Periklès, continuant sur une échelle gigantesque les plans de Themistokles quand il concut le Peiræeus pour la première fois. Ils étaient destinés à rendre Athènes capable de soutenir la guerre contre toute attaque supérieure par terre, et de défier les forces combinées du Péloponèse. Mais bien que calculés pour des éventualités qu'un homme doué d'une vue à longue portée pouvait voir s'amasser à distance, les nouveaux murs étaient, presque pour les mêmes raisons, odieux à un nombre considérable d'Athéniens : au parti

par les Corinthiens aux Spartiates, par rapport à Athènes, un peu avant la guerre du Péloponèse (Thuoyd, I, 69).

<sup>(1)</sup> Καὶ τῶνδε ὑμεῖς αίτιοι, τό τε πρώτον ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῦναι, καὶ ὕστερον τὰ μακρὰ ὑτῆσαι τείχη, — est le langage adressé

récemment commandé par Kimôn, qui était attaché à l'alliance lacédæmonienne, et désirait par-dessus tout maintenir la paix en Grèce, réservant les forces de l'État pour une entreprise contre les Perses; à beaucoup de propriétaires fonciers en Attique, qu'ils semblaient menacer d'une invasion et d'une destruction prochaines de leurs possessions territoriales; aux riches et aux aristocrates d'Athènes. opposés à un contact encore plus rapproché et à une amalgamation avec la multitude maritime dans Peiræus; enfin. peut-être, à une certaine veine d'ancien sentiment attique, qui pouvait considérer l'union d'Athènes avec les Dêmes séparés de Peiræeus et de Phalèron comme effacant les associations spéciales rattachées au saint rocher d'Athène. Si à tous ces motifs d'opposition, nous ajoutons les frais et les peines de l'entreprise elle-même, l'intervention dans la propriété privée, la violence particulière de parti qui se trouvait alors portée à un haut degré et l'absence d'une partie considérable de citoyens servant comme soldats dans l'expédition d'Égypte, - nous ne serons guère surpris de voir que les Longs Murs projetés exposèrent à un danger du caractère le plus sérieux et Athènes et sa démocratie. S'il fallait une autre preuve de l'immense importance de ces longs murs, aux yeux et de leurs amis et de leurs ennemis, nous la trouverions dans ce fait que leur destruction fut la marque saillante de l'humiliation athénienne après la bataille d'Ægos-Potami, et leur rétablissement le bienfait immédiat de Pharnabazos et de Konôn après la victoire de Knidos.

Sous l'influence de l'Alarme répandue alors par la conduite d'Athies, les Lacédemoineus se déterminèrent à entreprendre une expédition hors du Péloponèse, bien que les Ilotes renfermés dans Ithômè ne fusent pas encore réduits à livrer la place. Leur armée consistait en 1,500 hommes fournis par eux et en 10,000 hommes de leurs divers alliés, sous le régent Nikomèdès. Le motif ostensible, ou le prétexte de cette marche, était la protection du petit territoire de Bôris contre les Phokiens, qui l'avaient envahi récemment et en avaient pris une des trofs villes. L'approche seule

d'une armée si considérable obligea immédiatement les Phokiens à abandonner leur conquête; mais l'on vit bientôt que ce n'était qu'une petite partie des plans de Sparte, et que son dessein principal, à l'instigation des Corinthiens, était d'arrêter l'agrandissement d'Athènes. Il ne pouvait échapper à la pénétration de Corinthe que les Athéniens enrôleraient bientôt dans leur alliance les villes de la Bœôtia ou les obligeraient à y entrer, comme ils avaient récemment acquis Megara, outre Platée, leur ancienne alliée; car la fédération bootienne était à cette époque fort désorganisée, et Thèbes, son chef, n'avait iamais recouvré son ascendant depuis le déshonneur dont elle s'était couverte en prêtant son appui à l'invasion des Perses. Fortifier Thèbes et rendre son ascendant efficace sur les cités bœôtiennes, était le meilleur moven de donner un voisin à la fois puissant et hostile aux Athéniens, de manière à empêcher leur agrandissement ultérieur sur terre; c'était la même politique que celle que poursuivit Épaminondas quatre-vingts ans plus tard, en organisant l'Arkadia et Messênê contre Sparte. En conséquence. l'armée péloponésienne fut employée en partie à agrandir les fortifications de Thèbes elle-même et à leur donner plus de force, en partie à soumettre les autres cités bœôtiennes à une obéissance effective à sa suprématie; probablement en placant leurs gouvernements entre les mains de citovens d'une politique oligarchique connue (1), et peut-ètre en bannissant des adversaires suspects. Les Thébains se prêtèrent à ce dessein avec ardeur, et ils promirent de tenir dans le respect leurs voisins des frontières, de manière à épargner la nécessité d'armées venant de Sparte (2).

Mais il y avait aussi un autre dessein, encore plus impor-

<sup>(1)</sup> Diodore, XII, 81; Justin, III, 6. Τής μὲν τῶν Θηβαίων πόλεως μείζονα τὰν περίδολεν κατεσκεύασαν, τὰς δ' ἐν Βοιωτία πόλεις ἡνάγκασαν ὑποτάττεσθαι τοις Θηβαίοις.

<sup>(2)</sup> Diodore, i. c. Ce doit probablement être sux affaires intérieures de

Bœctin, à quelque moment vers cette époque, remplies comme elles l'étaient de dissensions intestines, que font allusion le mot et la similitude de Perikles, — qu'Aristote mentionne dans sa Rhétorique, III, 4, 2,

tant, qu'avaient en vue les Spartiates et les Corinthiens, Les membres de l'opposition oligarchique à Athènes étaient hostiles avec tant d'acharnement aux Longs Murs, à Periklès et au mouvement démocratique, que plusieurs d'entre eux ouvrirent une négociation secrète avec les chess péloponésiens; ils les appelaient en Attique et leur demandaient leur aide pour un soulèvement intérieur destiné non-seulement à arrèter les Longs Murs, mais encore à renverser la démocratie. L'armée péloponésienne, tout en poursuivant ses opérations en Bϙtia, attendait dans l'espérance de voir les mécontents athéniens en armes, et campait à Tanagra, sur les frontières mêmes de l'Attique, dans le dessein de coopérer immédiatement avec eux. La conjoncture était indubitablement pleine de danger pour Athènes, surtout en ce que Kimôn frappé d'ostracisme et ses autres amis dans la ville étaient soupconnés d'être impliqués dans la conspiration. Mais les chefs athéniens, qui connaissaient les opérations lacedæmoniennes en Bœôtia, savaient aussi ce que signifiait la présence de l'armée sur leurs frontières immédiates. - et ils prirent des mesures décisives pour détourner le danger. Après avoir obtenu un renfort de mille Argiens et quelques cavaliers thessaliens, ils sortirent pour marcher sur Tanagra avec toutes les forces athéniennes alors à Athènes, qui naturellement devalent se composer surtout des vieillards et des jeunes gens, les mêmes qui avaient combattu à Megara sous Myrônides; car le blocus d'Ægina continuait encore. et il n'était pas non plus possible à l'armée lacédæmonieune de retourner dans le Pélopouèse sans combattre; car les Athéniens, maltres de la Megaris, étaient en possession des hautes terres difficiles de Geraneia, la route de marche le long de l'Isthme; tandis que la flotte athénienne, au moyen du port de Pêgæ, était prête à leur couper le passage s'ils essavaient de venir par mer en traversant le golfe Krissæen. voie par laquelle il semblerait qu'ils fussent sortis du Péloponèse. Près de Tanagra, il se livra entre les deux armées une sanglante bataille, dans laquelle les Lacédæmoujens furent victorieux, surtout par suite de la désertion de la cavalerie thessalienne, qui passa de leur côté au plus fort de

l'engagement (1). Mais bien qu'ils eussent l'avantage, il ne fut pas assez décidé pour favoriser le soulèvement projeté en Attique. Et les Péloponésiens n'y gagnèrent rien autre chose que de pouvoir se retirer sans être inquiétés en franchissant les hautes terres de Geraueia, après avoir ravagé partiellement la Megaris.

Bien que la bataille de Tanagra fût une défaite, il s'y rattacha des circonstances qui en rendirent les effets extrèmement avantageux pour Athènes. Kimôn, le banni par ostracisme, se présenta sur le champ de bataille, aussitôt que l'armée eut franchi les frontières de l'Attique, demandant qu'on lui permit d'occuper son poste comme hoplite et de combattre dans les rangs de sa tribu, - l'Œnêis. Mais les membres du sénat et ses ennemis politiques actuels étaieut tellement convaincus qu'il était complice de la conjuration que l'on savait être en train, que l'autorisation lui fut refusée et qu'il fut forcé de se retirer. En partant, il conjura ses amis personnels, Euthippos (du dême Anaphlystos) et autres, de se conduire de manière qu'il put effacer la tache imprimée en partie sur sa fidélité, et en partie aussi sur la leur. Ses amis gardèrent son armure et lui assignèrent dans les rangs la place qu'il aurait occupée lui-même : ensuite ils se jeterent dans le combat avec la résolution du désespoir, et cent d'entre eux tombèrent côte à côte dans leurs rangs. Periklès, de son côté, connaissant la demande et l'échec de Kimôn, crut de son devoir de déployer non-seulement son courage personnel ordinaire, mais une insouciance inusitée de la vie et du salut, bien qu'il arrivat qu'il échappa sans blessure. Tous ces incidents amenèrent une sympathie généreuse et un esprit d'accommodement dans les partis rivaux à Athènes; tandis que le patriotisme inébranlable. de Kimôn et de ses amis découragea et désarma ces conspirateurs qui étaient entrés en correspondance avec l'ennemi, en même temps qu'il faisait naître une admiration pleine de repentir à l'égard du chef lui-même que l'ostra-

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 107.

cisme avait frappé. L'action de ce nouveau sentiment fut si heureuse qu'un décret fut, peu de temps après, proposé et rendu. - proposé aussi par Periklès lui-même. - destiné à abréger les dix années de l'ostracisme de Kimôn, et à permettre son retour immédiat (1). Nous pouvons nous rappeler que, dans des circonstances analogues en partie, Themistoklês avait lui-même proposé le rappel de son rival Aristeidês, banni par l'ostracisme, un peu avant la bataille de Salamis (2); et dans les deux cas, la suspension de l'inimitié entre les deux chefs fut en partie le signe, en partie aussi la cause auxiliaire, d'une réconciliation et d'un renouvellement de fraternité dans le corps général des citoyens. Ce futun moment analogue à ce mouvement salutaire d'accommodement et d'harmonie entre les partis qui suivit l'extinction de l'oligarchie des Quatre Cents, guarante-six ans plus tard. et sur lequel Thucydide insiste expressément comme étant le salut d'Athènes dans sa détresse. - moment rare dans les communautés libres en général, non moins que parmi les rivaux ialoux aspirant à l'ascendant politique à Athènes (3).

<sup>(1)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 14; Periklis, c. 10. Plutarque représente les Athéniens comme syaut rappelé Kimôn par crainte des Lacédemoniens qui venaient de les battre à Tanagra, et dans la pensée de se procurer la paix. Il ajoute que Kimôn obtint la paix pour eux sur-le-champ, Ces deux assertions sont inexactes. Les succès extraordinaires, qu'on remporta si vite après la défaite à Tanagra, montrent que les Athéniens n'étaient pas sous l'impres-sion de la crainte dans cette circonstance, et que le rappel de Kimôn fut dû à des sentiments tout à fait différents. De plus, la paix avec Sparte no fut faite que quelques années après. (2) Plutarque, Themistoklês, c. 10.

<sup>(3)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 17; Periklês, c. 10; Thucyd. VIII, 97. Plutarque fait observer, relativement à cette réconciliation des partis après la bataille de Tanagra, après avoir

mentionné que Periklès Iui-même proposa le rétablissement de Kimôn : —

Ούτων τότε πολετικαί μέν ήσαν αξ διαροραί, μέτριοι δι οἱ θυμοί καὶ πράς τό κοινόν κοινάκλητοι σύμερον, ή διξ φιλοτιμία πάντων ἐπικρατούσα τών παθών τοἱς τῆς πατριόος ὑπεχώρει καίοοὶς.

Remarquos qui sont très-analogues à celles de Thucydide quand il raconte les actes mémorables de l'aunée. 411 avant J.-C., après la déposition de l'oligarchie des Quatre Cents (l'Incyd. VIII, 97).

Le D\* Arnold dit dans sa note : 
Il paraît que la constitution telle

Cette explosion d'un nouveau patriotisme et d'une nouvelle unanimité après la bataille de Tanagra, qui amena le rappel de Kimôn et paraît avoir triomphé de la conspiration préexistante, fut si puissante que les Athéniens furent bien vite en état d'effacer la tache de leur défaite. Ce fut le soixante-deuxième jour après la bataille qu'ils entreprirent une marche agressive sous Myrônides pour se rendre en Bϙtia : l'extrême précision de cette date, - qui est le seul cas dans tout le résumé des événements entre la guerre des Perses et celle du Péloponèse où Thucydide soit si précis, - marque quelle forte impression elle fit sur la mémoire des Athéniens. A la bataille d'Œnophyta, engagée entre les forces réunies des Thèbains et des Bœôtiens. — ou, s'il faut en croire Diodore, dans deux batailles, dont celle d'Enophyta fut la dernière, - Myrônidès fut complétement victorieux (456 av. J-C.). Les Athéniens devinrent maîtres de Thèbes, aussi bien que des autres villes bϙtiennes; ils renversèrent tous les

qu'elle înt fixée alors fut d'abord, dans l'opinion de Thucydide, la meilleure dont Athènes eut jamais joui, antant qu'il s'en souvensit, c'est-à-dire la meilleure depuis l'ascendant complet de la démocratie obtenu sous Perikles. Mais de quelle longueur est la période que donnent à entendre les mots τον πρώτον χρόνον, et quand et comment s'opéra le changement impliqué? Τὸν πρῶτον χρόνον ne peut guère s'appliquer à tont le reste du temps do la guerre, comme si cette constitution améliorée oût été reuversée pour la première fois par le triomphe de l'oligarchie sous les Trente, et ensuite remplacée par le rétablissement de l'ancienne démocratio après leur reuversement. Cependant Xénophon ne mentionno pas do changement intermédiaire dans le gouvernement entre le commencement de son histoire et la fin de la guerre, etc. »

Je crois que le D' Arnold comprend les mots so modertogaves, dans nu sens trop spécial et trop limité, — comme

indiquant seulement la nouvelle constitution, où lois organiques positives, que les Athéniens introduisirent alors. Il me semble que les mots ont une signification plus étendne ; ils signifient le caractère général des partis politiques, et réciproquement à l'égard les uns des autres et à l'égard de la république; leur inclination à abandonner des antipathies, à accommoder des points de différence, et à coopérer les uns avec les antres sincèrement contre l'ennemi, en suspendant ces idiac piloτιμίας, ίδιας διαδολάς περί της του δήμαυ προστασίας (II, 65) que l'on mentionne comme ayant été si funestes auparavant. Naturellement des changements constitutionnels introduits à cette. époque participaient de l'esprit modéré et harmonieux dominant alors, et faisaient conséquemment partie de co que lousit Thucydide; mais son éloge ne se borne pas à enx spécialement, Cf. la phrase, Il, 38 : Excubipos; 82 rá rs πρός τό χοινόν πολιτεύομεν, etc.

arrangements faits récemment par Sparte; ils établirent des gouvernements démocratiques, et forcèrent les chefs aristocratiques, favorables à l'ascendant thèbain et à l'alliance lacédæmonienne, de s'exiler. Et ce ne fut pas la Bœôtia seule que les Athéniens acquirent ainsi : la Phokis et la Lokris furent successivement ajoutées toutes deux à la liste de leurs allies dependants, - la première étant en général disposée amicalement pour Athènes et non éloignée du changement, tandis que la seconde était hostile d'une manière si prononcée, que cent de ses chefs furent retenus et envoyés à Athènes comme otages. Les Athéniens étendirent ainsi leur influence. - maintenue par la direction intérieure des partis, appuyée par la crainte d'une intervention du dehors en cas de besoin. - depuis les limites du territoire corînthien, Megara et Pègæ y comprises toutes deux, jusqu'au défilé des Thermopylæ (1).

Ces importantes acquisitions furent bientôt couronnées par l'achèvement des Longs Murs et la conquête d'Agina (455 av. J.-C.). Cette île, réduite sans doute à la famine par son blocus prolongé, fut forcée de capituler sous condition de détruire ses fortifications, de livrer tous ses vaisseaux de guerre, et de se soumettre à un tribut annuel comme alliée dépendante d'Athènes. La réduction de cette cité maritime jadis puissante désigna Athènes comme maîtresse de la mer sur la côte du Péloponèse, non moins que sur celle de la mer Ægée. Son amiral Tolmidès montra ce qu'elle pouvait faire en naviguant autour du Péloponèse, et même par l'insulte faite aux Lacedæmoniens de brûler leurs ports de Methônê et de Gythion. Il prit Chalkis, possession des Corinthiens, et Naupaktos, appartenant aux Lokriens Ozoles, près de l'entrée du golfe corinthien, - débarqua des troupes près de Sikvôn, avec quelque avantage dans une bataille contre des opposants venus de cette ville, - et gagna à l'alliance athénienne ou força à y entrer, non-seulement Zakynthos et Kephallènia, mais encore quelques-unes des villes d'Achaia :

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 108; Diedore, XI, 81, 82.

en effet, nous trouvons plus tard ces dernières attachées à Athènes sans savoir quand l'union commenca (1). L'année suivante, les Athéniens renouvelèrent leur attaque sur Sikyon, avec une armée de mille hoplites sous Periklès luimême, en partant du port mégarien de Pègæ dans le golfe krissæen. Cependant cet homme éminent ne remporta pas d'avantage plus grand que Tolmidès. - en battant les forces sikyoniennes en rase campagne et en les repoussant dans leurs murailles. Il fit ensuite une expédition en Akarnania, prit les alliés achæens, qu'il ajouta à ses troupes, mais échoua dans son attaque contre Eniadæ et n'obtint aucun résultat (454 av. J.-C.). Les Athéniens ne furent pas plus heureux non plus dans une marche entreprise cette même année contre la Thessalia, dans le dessein de rétablir Orestès, un des princes ou nobles exilés de Pharsalos. Bien qu'ils prissent avec eux une armée imposante, comprenant leurs alliés bœôtiens et phokiens, la puissante cavalerie thessalienne les força de rester en un corps compacte et les confina au terrain à ce moment occupé par leurs hoplites: tandis que toutes leurs tentatives coutre la cité échouèrent, et que leurs espérances d'un soulèvement intérieur furent désappointées (2).

Si les Athéniens avaient réussi en Thessalia, ils auraient acquis à leur alliance à peu près toute la Grèce extra-péloponésienne. Mais même, sans la Thessalia, leur puissance était prodigieuse, et avait alors atteint une hauteur dont elle ne sécarta que pour décliner. Comme désastre contre-balançant tant de succès, nous avons à compter leur défaite ruineuse en Égypte, après une guerre de six années coatre les Perses (460-455 av J.-C.). D'abord, ils. avaient remporté de brilants avantages, conjointement avec le prince insurgé lancys, et chassé les Perses de tout Memphis, excepté de la partie la plus forte appalée la Forteresse-Blanche. Et le roi de Perse Artaxerxès fut si alarmé de la présence des Athéniens en Égypte, qu'il envoya à Sparte Megabazos

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 108-115; Diodore, (2) Thucydide, I, 111; Diodore, XI, 84.

avec une somme considérable d'argent, afin qu'il engageat les Lacédemoniens à envahir l'Attique, Toutefois, cet envoyé échoua, et une armée persane plus forte, expédiée en Égypte sous Megabyzos, fils de Zopyros (1), repoussa les Athéniens et leurs alliés, après une lutte obstinée, hors de Memphis, et les jeta dans l'île du Nilappelée Prosôpitis. Ils v furent bloqués pendant dix-huit mois, jusqu'à ce qu'enfin Megabyzos détournat le bras du fleuve, mit le lit du canal a sec, et donnat l'assaut à l'île par terre. Un très-petit nombre d'Athéniens s'échappèrent et se rendirent par terre à Kyrênê : le reste fut ou tué ou fait captif. et Inaros lui-même fut crucifié. Et le malheur d'Athènes fut encore aggravé par l'arrivée de cinquante nouveaux vaisseaux athéniens, qui, arrivant après la défaite, mais sans la connaître, pénétrèrent dans la bouche Mendésienne du Nil, et tombèrent ainsi inopinément au pouvoir des Perses et des Phéniciens; il ne s'échappa qu'un très-petit nombre de vaisseaux ou d'hommes. Toute l'Égypte devint de nouveau sujette des Perses, excepté Amyrtæos, qui s'arrangea en se retirant dans les marais inaccessibles pour conserver son indépendance. Un des armements les plus considérables qui eussent jamais été envovés par Athènes et par sa confédération fut ainsi complétement ruiné (2).

Ce fut vers l'époque de la destruction de l'armée athénienne en Égypte, et de la circumnavigation du Péloponèse par Tolmidès, que finit la guerre intestine, faite par les Lacédemoniens contre les Ilotes ou Messèniens à Ithômê. Les assiégés, n'étant plus en état de résister à un blocus prolongé, furent forcés d'abandonner cette dernière forteresse de l'ancienne indépendance messènienne, en stipulant qu'ils se retireraient du Péloponèse sans être inquiétés, avec leurs

<sup>(</sup>I) Hérodote, III, 160.

(2) Thucydide, I, 104, 109, 110; Diodore, XI, 77; XII, 3. Le récit de Diodore dans le premier de ces deux passages, — à savoir que la plupart des soldats athénions furent autorisés à

revenir en vertu d'une capitulation favorable accordée par les généraux perses, — est contredit par ce qu'il dit dans les derniers passages au sujet d'une ruine totale qui les accabla, aussi bien que par Thucydide.

femmes et leurs familles; avec la clause conditionnelle que si l'un d'eux retournait iamais dans le Péloponèse, il deviendrait l'esclave de la première personne qui le saisirait. Tolmidès les établit à Naupaktos (prise récemment par les Athéniens sur les Lokriens Ozoles) (1), où on les verra rendant de bons services à Athènes dans les guerres suivantes.

Après la victoire de Tanagra, les Lacédemoniens ne firent plus d'autres expéditions hors du Péloponèse pendant plusieurs années successives, pas même pour empêcher la Bœôtia et la Phokis d'être absorbées dans l'alliance athénienne. La raison de leur relachement était en partie dans leur caractère général ; en partie dans la durée du siège d'Ithômê, qui les occupait chez eux : mais plus encore, peut-être, dans le fait que les Athéniens, maltres de la Megaris, avaient en leur possession la route qui passait sur les hautes terres de Geraneia, et pouvaient, par conséquent, arrôter la marche de toute armée hors du Péloponèse. Même après la reddition d'Ithômê. les Lacèdemoniens restèrent inactifs pendant trois ans (455-452 av. J.-C.), et après ce temps une trêve fut conclue avec Athènes par les Péloponésiens en général, pour cinq années encore (2) (452-447 av. J.-C.). Cette trêve fut conclue en grande partie grace à l'influence de Kimôn (3),

<sup>(1)</sup> Thucydide, I, 103; Diodore, XI, 84.

<sup>(2)</sup> Thuevd. I. 112. (3) Théopompe, Fragm. 92, éd. Didot: Plutarque, Kimôn, c. 18; Diodore,

Il est à présumer que c'est là la paix qu' Eschine (De Fals. Legat. c. 54, p. 300) et Andocide (De Pace, c. 1) disent avoir été faite par Miltiades, fils de Kimôn, proxenos des Lacedsemo-niens, en admettant qu'ils mettent Mil-

tiadês, fils de Kimôn, par erreur de mémoire, pour Kimôn, fils de Miltiades. Mais les passages de ces orateurs renferment tant d'inexactitudes tant historiques que chronologiques, qu'il est dangereux de les citer, et impossible de

les corriger autrement que par conjecture. M. Fynes Clinton (Fasti Hellenici, Appendix, ch. 8, p. 257) a signalé quelques-unes de ces inexactitudes; et il y en a d'autres, eu outre, non moins graves, surtout dans lo discours attribué à Andocide, Il est remarquable que tous deux semblent ne reconnaître quo deux Longs Murs, le mur septentrional et le méridional; tandis que du temps de Thucydide il y avait trots Longa Murs: les deux premiers rapprochés et parallèles, rattachant Athènes à Peirecens, et un troisième la rattachent à Phaléron. Ce dernier ne fut jamais renouvelé, lorsqu'ils eurent été tous détruits en partie après la fin désastreuse de la guerre du Péloponèse ; et il paraît

qui était impatient de reprendre des opérations efficaces contre les Perses, tandis qu'il ne convenait pas moins à l'intérêt politique de Periklès que son rival le plus. distingué fût absent pour le service à l'étranger, de manière qu'il ne gênat pas son influence à l'intérieur (1). Conséquemment Kimôn, après avoir équipé une flotte de deux cents trirèmes d'Athènes et de ses confédérés, fit voile pour Kypros, d'où il envoya soixante vaisseaux en Égypte. à la requête du prince insurgé Amyrtæos, qui se maintenait encore contre les Perses au milieu des marais, - tandis ou'avec le reste de l'armement, il mit le siège devant Kition. En poursuivant ce siège, il mourut soit d'une maladie, soit d'une blessure, L'armement, sous son successeur Anaxikratès, se trouva dans un tel embarras faute de provisions, qu'il abandonna complétement l'entreprise, et alla combattre la flotte phénicienne et kilikienne près de Salamis en Kypros. Ici les Athéniens furent victorieux, d'abord sur mer, ensuite sur terre, bien que non probablement le même jour, comme à l'Eurymedôn; puis ils retournèrent chez eux, suivis des soixante vaisseaux qui étaient allés en Égypte dans le dessein d'aider Amyrtæos (2)

A partir de ce moment, Athènes et la confédération n'entreprirent plus d'opérations contre les Perses. Et il parait qu'une convention fut conclue entre eux, en vertu de laquelle le Grand Roi, de son côté, promettait deux choses:

avoir été oublié par Æschine, qui parle des deux murs tels qu'ils exis-

taient à son époque.
(1) Plutarque, Periklês, ch. 10, et Reipub, gerendæ Precep. p. 812.

Une entente à oct effet entre les deux rivaux est si naturelle, que nous n'avons pas besoin d'avoir recours à la supposition d'un accord scert conclu entre oux par la médiation d'Elpinike, peur de Kimön, que Plutarque avait les dans quelques antours. Les charmes aussi bien que les intirques d'Elpinike semblent avoir figuré d'une manière semblent avoir figuré d'une manière

saillante dans les mémoires des biographes athéniens. Un parti s'en servait comme moyen de calomnier Kimôn, l'autre, de décréditer Periklès.

l'autre, de décréditer Periklés.

(2) Thueyd, 1, 112; Diodore, XII, 13.
Diodore mentionne le nom du général
Anaxikratés. Il affirme que Kimón
vécut non-seulement pour prendre Kition et Mallo, mais encore pour gagoer ées deux victoires. Mais l'antorité
de Thocydide, supérieure à Diodore à
tous égards, l'est bien plus encore quant
à la mort de Kimón, anquel il était lié
per la parenté.

de laisser libres, tranquilles et exempts de taxes les Grees maritimes asiatiques, et de ne pas envoyer de troupes à une distance donnée de la côte, de s'abstenir d'expédier des vaisseaux de guerre soit à l'ouest de Phasélis (d'autres placent la limite aux lles Chelidonéennes, un peu plus à l'ouest), soit en deçà des rochers Kyanéens, à l'endroit où le Bosphore de Thrace se réunit au Pont-Euxin. De leur côté, les Athénieus consentirent à le laisser mattre de Kyprôs et de l'Egypte, sans l'inquiéter dans sa possession. Kallias, Athénien de famille distinguée, avec quelques autres de se compatriotes, alla à Suse pour négocier cette convention, et certains ambassadeurs d'Argos, alors alliée d'Athènes, en prirent eccasion pour s'y rendre en même temps, afin de renouveler l'entente amicale que leur cité avait établie avec Xerès à l'époque de son invasion en Gréce(1).

Comme c'est généralement le cas pour les traités qui suivent des hostilités, — cette convention ne fit guère plus que de reconnaitre l'état de choses existant, sans introduire d'avantage no de désavantage nouvean d'un côté ou de l'autre, ni provoquer de mesures à prendre à la suite de l'arrangement. Nous pouvons, d'après cela, assigner un motir raisonnable au silence de Thucydide, qui ne mentionne même pas la convention comme ayant été faite : nous dévons toujours nous rappeler que dans l'intervalle entre la guerre

<sup>(1)</sup> Hérodote, VII, 151; Diodors, XII, 3, 4) Pémonthieu (De Fása Legat. c. 77, p. 429 R; cf. De Rhodiorum Libert. c. 13, p. 199) parte da cette paix conime de r/y vôn mérure 900-bouyény sightyn, Cf. Lykurgue, Cont. Leckrat. c. 17, p. 187; Isokrate (Paugyr. c. 33, 34, p. 344; réorgagit. c. 37, p. 150, 229; Panathensie. c. 20, p. 360).

Le langage vague de ces orateurs rend impossible de déterminar quella était la limite précise par rapport au voisinage de la côte. Isokrate est assez négligent pour parlor du fleuve Halys comme borne; Démosthèma dit que

c'était « une journée de marche pour un cheval. »

Les deux limites marquies par mer, d'autre part, sout à la fois claires et usturelles, par rapport à l'empire athénien, — les rochers Kyanéeus à une extrémité, — Phasibis ou les lies Che-lidonéeunes (il u'y a pas une distance cousidérable entre ces deux endroits) à l'autre.

Dahlmann, à la fiu de sa dissertatiou sur la réalité de cette paix Kimonienne, rassemble les divers passages des auteurs où alla est mentionnée. Dans le nombre il y eu a plusieurs du rhéteur Aristide (Forschuugen, p. 140-149).

des Perses et celle du Péloponèse, il ne déclare pas faire plus que de jeter un regard rapide sur les principaux événements. Mais les auteurs vantards et inexacts du siècle suivant, orateurs, rhéteurs et historiens, s'adonnèrent à tant d'exagération et à tant de fausseté relativement à cette convention, tant au sujet de la date que des détails, - et exaltèrent comme quelque chose de si glorieux le fait d'avoir imposé des conditions aussi rigoureuses au Grand Roi, -qu'ils ont fait naître un souvcon contre eux-mêmes. En particulier. ils ont donné à la critique lieu de faire la question très-naturelle : comment se fit-il que Thucydide laissa sans le signaler cet exploit magnifique d'Athènes? Or la réponse à cette question est que le traité en lui-même n'avait pas une grande importance : c'est l'état des faits et des relations impliqué dans le traité et existant en substance avant qu'il fût conclu, qui constitue la gloire réelle d'Athènes. Mais pour les écrivains plus récents, le traité se présentait comme la preuve lisible de faits qui de leur temps étaient passés et n'existaient plus; tandis que Thucydide et ses contemporains, qui vivaient dans la plénitude même de l'empire athénien, ne faisaient certainement point appel au traité comme à une preuve, et pouvaient bien l'omettre même comme un événement, quand ils s'attachaient à condenser le récit. Bien que Thucydide n'ait pas mentionné le traité, il ne dit rien qui en détruise la réalité, et il dit beaucoup de choses qui sont en plein accord avec elle. Car nous pouvons démontrer même d'après lui, - 1º que toutes les hostilités ouvertes et directes entre Athènes et la Perse cessèrent, après les victoires que nous avons mentionnées plus haut des Athéniens près de Kypros: qu'Athènes renonce à cette île, qui n'est pas comprise par Thucydide dans son catalogue d'alliés athéniens antérieurement à la guerre du Péloponèse (1); et que cette ville ne donna plus son aide au roi révolté Amyrtæos en Egypte: 2º que jusqu'à l'époque où la puissance athénienne fut abattue par l'échec ruineux essuyé à Syracuse, les satrapes per-

<sup>(1)</sup> Thueyd. II, 14.

sans ne levèrent aucun tribut en Asie Mineure sur les villes grecques de la côte, que les vaisseaux de guerre persans ne 'furent pas autorisés à paraltre dans les eaux de la mer Æcée (1), et que le roi de Perse ne fut pas non plus admis

(1) Thueyd. VIII, 5, 6, 56. Comme ceci est un point sur lequel quelques savants critiques ont fait des représentations très-erronées, et en particulier Dahlmann et Manso (V. les traités cités dans la note subséquente, p. 321), je transcris le passage de Thucydide. Il parle de l'hiver de 412 avant J .- C. suivant immédiatement la ruine de l'armée athénienne à Syracuse, et après que des efforts redoublés avaient été faits (même quelques mois avant que cette raine s'effectuat réellement) pour exciter une conduite hestile et active contre Athènes de tous les côtés (Thucyd. VII, 25): car on voyait que e'était une occasion propice de porter à la puissance athénienne un coup sérieux. Le satrape Tissaphernês encourages les habitants de Chios et les Erythræens à se révolter, il envoya avec eux un ambassadeur à Sparte chargé do paroles persuasives et de promesses d'aide, έπήγετο καὶ ὁ Τεσσαφίρνης τοὺς Ηελοποννησίους και θπισχνείτο τροφήν παoffice: "Υπό βασιλέως γάρ νεωστί έτύγγανε πεπραγμένος τούς έκ τῆς έπυτοῦ άρχης φόρους, ούς δ' 'Αθηναίους άπό των Ελληνίδων πόλεων ού δυνάμένες πράσσεσθαι έπωφείλησε. Τούς τε σύν φόρους μάλλον ένόμιζε πομιείσθαι, κακώσας τους Άθηναίους, και άμα βασιλεί ξυμμάγους Λακεδαιμονίους ποιήgay, etc. Dans le chapitre suivant, Thueydide neus dit que le satrape Pharnabazos out besoin d'obtenir l'aide lacédemonienne de la même manière que Tissaphernës pour sa satrapie également, afin de pouvoir détacher d'Athènes les cités grecques et d'être en état de lever le tribut sur elles. Deux Grees vont à Sparte, envoyés par Pharnabazos, - όπως ναύς πομίσειαν

ές τον Ελλήσποντον, και αύτος, εί δύναιτο άπερ δ Τισσαρέργης προύθυμετο, νάς τε έν τη έκυνου άρχη πόλεις 'Αθηναίων άποστήσειε διά το ὑς φόρους, καὶ άρ' έαυτοῦ βασιλεῖ τὴν Ευμμαχίαν τῶν Απεδαιμονίων ποιήσειε. Ces passages (σ'est étrange à dire)

sont considérés par Manso et par Dahlmann comme mentrant que les cités grecques sur la côte asiatique, bien que soumises à l'empire athénien, coutinuaient néanmoins à payer régulièrement leur tribut à Suse. Quant à mei, ces passages me paraissent refuter cette même supposition; ils prouvent qu'il était casentiel pour le satrape de détacher ces cités de l'empire athénien. comme moyen de procurer à la Perse un tribu tiré d'elles : que l'empire athénien, tant qu'il dura, l'empêcha d'obtenir aueun tribut des villes sujettes de cet empire. Manso et Dahlmann ont négligé le seus important de l'adverbe de temps vameri - e dernièrement. . Par ce mot, Thucydide denne à entendre expressément que la cour de Suse avait récemment seulement demandé à Tissaphernês et à Pharnabazos un tribut des Grees maritimes compris dans leurs satrapies : et il implique que jusqu'à un temps récent aucune demande pareille ne leur avait été faite. La cour de Suse, informée sans doute par des exilés grees et des agents, des embarras dans lesquels Athènes était tombée, regarda ce moment comme favorable pour exiger des tributs, auxquels elle se considérait toujours sans doute comme ayant droit, bien que la puissance d'Athènes l'eût fercée à y renonesr. En conséquence, la demande fut alors pour la première fois enveyée à ernes, et il « en devint débiteur »

à être souverain du pays jusqu'à la côte. Accordant donc que nous fussions même obligés, par le silence de Thucydide, de

envers la cour (ἐπωφείλισεὶ, jusqu'à ce qu'il pôt les percevoir; ce qu'il ne put faire, même alors, malgrè les ennbarras d'Athènes, — et ce que, a fortiort, il n'anvait pu faire auparavant, quaud Athènes était dans la plénitude de sa puissance.

Ces passages nous apprennent deux faits importants :

1. Que les eités asiatiques maritimes apparlemant à l'empire athénien ne payèrent pas de tribut à Suse, depuis la date de l'organisation complète de la confedération athénieune jusqu'à une époque qui suivit la défaite des 'Athéniens en Sioile.

2. Quo néamoina ces cités continierent toujours, pendant toué cettepériode, de rester anregistrées aur les livres du roi de Perse, chacune pour sou tribut particulier; la cour de Perse attendant nn mement propiee pour se réferent par de l'entre de l'entre de l'entre de d'impoer ses demandes, par saite d'un malhem fondant sur Athènes.

Cet état de relations entre les Grees asiatiques et la cour de Perse sons l'empire athénien, prouvé par Thucy-dide, nous permet d'expliquer un passage d'Hérodote, sur lequel Manse et Dahlmann ont insiste tons denx ausai (p. 94) avec une plausibilité un peu plus apparente, comme prouvant leur manière de voir le cas. Hérodote, après avoir décrit le nouvel arrangement et la nouveau mesurage das territoires des eités ioniennes par la satrape Artaphernes (vers 493 avant J.-C., après la répression de la révolte ionienne), continue en disaut qu'il établit l'assiette dn tribnt pour chacune d'elles selon ce nouveau mesurage, et qua l'assiette rests sans changement jusqu'à son propre temps (d'Hérodote). - Kai rac γώρας συέων μετρήσας κατά πάρασάγyac .... popouc trats transcorer, al κατά γώρην διατελέουσε έγοντες έκ τούτου του χρόνου αἰεί ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ, ὡς έταγθησαν έξ Αρτασέρνερς · έταγθησαν δὲ σχεδόν κατά τὰ αὐτά τὰ καὶ πρέτεpov sigov (VI, 42). Or, Dahlmann et Manso prétendent qu'Hérodote affirme ici que la tribut des cités ioniennes à la Perse avait été pavé d'une manière continne et régulière jusqu'à son épòque. Mais, a mon avis, e'est une erreur; Hérodote ne parle pas du payement, mais de l'imposition : et c'étaiant deux choses très-différentes, comme Thucydide-le donne elairement a entendre dans le passage que j'ai cité plus baut. L'imposition da toutes les eités ionieunes inscrites sur les livres du roi de Perse resta saus aucun changement pendant l'empire athénien : mais le povement no fut exigé qu'à une époque précédant immédiatement 412 avant J.-C., où l'on supposa que les Athéniens étaient trop faibles pour s'y opposer. Il est évident par le compte des revenus persans en général, dans toutes les satrapies, que nous trouvous dans le troisième livre d'Hérodote, qu'il avait eu accès aux comptes officiels des finances persanes, ou du moins auprès des secrétaires grees qui les connaissaient. On lui dit. que ces impositions resterent sans changement à partir de l'époque d'Artaphernes : furent-elles realisées ou non? e'était une autre question à laquelle les « livres » ne répondaient probablement pas, et qu'il pouvait savoir ou ne pas savoir.

Les passages de Thucydide cités plus haut me semblent fourair une preuve positiva que les cités grecques sur la côte asistique ne payéent pas de tribud. la Perse pendant la durée de l'empire athènien. Mais, quand il a'y aurait pas exter preuva positive, je soutieudrais escore la même opinion. Car, ai ce forces continuaient à payer tribut, que

conclure qu'il ne se signat point de traité, nous le serions encore de conclure égaleiment, d'après ses affirmations positives, qu'un état de fait historique tel que celui que reconnaissait et preserivait le traité, fut effectivement réalisé Mais quand nous songeons en outre qu'Hérodote (1) certifie la visité de Kallias et d'autres ambassadeurs athéniens à la cour de Suse, nous ne pouvons pas donner d'autre explication de cette visite aussi probable que la réalité de ce traité. Certainement ancum ambasadeur n's serait allé pendant un état de guerre reconnu; et bien qu'on puisse avancer comme possible qu'il y soient alles dans la pensée de conclure un traité, et que cepéndant lis n'aient pas réussi, — ce serait restreindre les limites de la possibilité au delà de ce qui est raisonnable (2).

signifient ces phrases, qu'ils a'étaient · réroltés contre la Perse, · qu'ils · araient été délicrés du rol, · · (a) ἀποστάντες βασιλέως Έλληνες · οι ἀπὸ Ἰωνίας και Έλληνες · οι ἀπὸ Ἰωνίας και Έλληνες · ο ἀμεστικότες ἀπὸ βασιλέως · · δοτει ἀπὸ βασιλέως νεωστί ἡλευθέρωντο. Thucyd. 1, 18, 89, 95;

Voils pour le payement du tribut. On trouvers dans Theydide (VIII, 56) (cf. Diodore, IV, 26) une preuve refactive à l'autre point, à savoir que, entre 177 et 412 avant J.-U., on ne souffruit aucun vaissaus prans le long des côtes de l'Iònia; lesquelles côtes, bien que réclamées par le roi des Perses, uidiente pas recommes par les Grecs comme appartenant à ce prince. (I) Hérodote, VIII, 161. Diodore dit

aussi que cette paix fut conclue par Kallias l'Athènien (XII, 4).

(2) de conclus, en somme, en faveur de ce traité comme étant un fait historique, — bien que je sonte que quelques uns des arguments présentés contre lui ne sont pas anns force. M. Mifford et le D' Thirlwall (ch. 27, p. 474), anssi bien que Manos et Daltmann, pour n'en pas mentionner d'autres, ont combattu le réalité du traité; et l'autour, cité en deraire line, a sammiele ce au cétail et avancé tous les motifs d'objectien, parrii quéquer-au qui me paraissent réallement sérieux, il en présent d'autreu qui me semblent fablies et non ééfendables (Manso, Sparta, vol. III, Beylage, N., 941; Dablinam, Ibrachiebte, vol. I. Cheer dus Kimonischen Frieden, p. 1-1498. Boeckh adunte ce traité comme un fait historique.

Si nous nious complétement: la réalité historique du traité, nous devons adopter quelque hypothèes semblable à celle de l'albimann (p. 40):— La mention et l'affirmation distinctes de cette paix comme syant été conclue formellement, me paraissent être néce pour la première fois dans les écoles des rhéteurs à Athènes, peu après la paix d'Antalkidas, et comme une antithès coratiors do opposer à cette paix, »

A coci nous devons ajouter la supposition que quelques personnes doivent avoir pris la peine de faire graver cette paix fisbriquée sur une colonne, et de la faire placer soit dans le Merarion, soit quelque part ailleurs. Nous pouvons donc croire à la réalité de ce traité entre Athènes et la Perse, improprement appelé le traité Kimonnien; improprement, puisque non-seulement il fut concluaprès la mort de Kimôn, mais que les victoires athéniennes qui en amenèrent immédiatement la conclusion furent gagnées après sa mort. Bien plus, — la probabilité est que, si Kimôn eût vêcu, il n'aurait pas été conclu du tout. Car son intérêt aassi bien que sa gloire le menait à poursuivre la guerre contre la Perse, puisqu'il ne pouvait teair tête à son rival Periklès, ni comme honme d'Etat ni comme ora-

Athènes permi les monuments des gloires athéniennes. Car il est certain qu'elle était gravée ainsi sur une colonne (Théopompe ap. Harpokrat. 'Atπκοίς γράμμασι). Le soupcon avancé par Théopompe (et fondé sur le fait one la paix était gravée non en ancien attique, mais en lettres ioniennes, -cette dernière sorte d'écriture n'ayant été rendue légale à Athènes qu'après l'archontat d'Enkleides), a savoir que le traité fut une invention subséquente et non une réalité historique, n'a pas besucoup de valenr à mes yeux. En admettant que la paix soit réelle, elle fut naturellement rédigée et graves dans les caractères employés habituellement parmi les cités ioniennes de l'Asie Mineure, puisque c'étaient elles qui y étaient le plus spécialement intéressées; ou elle pourrait avoir été gravée de nouveau, si l'on songe que près d'un siècle devait s'être écoulé entre la conclusion du traité et le temps où Theopempe vit la colonne. J'avone que l'hypothèse de Dahlmann me parata plus improbable que la realité historique du traité. A mon avis, il est plus vraisemblable qu'il y est un traité, et que les orateurs ont dit à son sujet des ores exagérées et fausses, - qu'il n'est probable qu'ils aient fabriqué le traité des le commencement de propos délibéré, et en y ajontant le faux nomd'un embassadeur,

Dahlmann expose avec force et justesse (táche aisée, à la vérité) les assertions vagnes, illogiques et vaniteuses des orateurs relativement à ce traité. L'erreur chronologique à l'aide de laquelle on assurait qu'il avait été conclu peu après les victoires de l'Eurymedon (et qu'il se rattachait ainsi au nom de Kimôn), est une des circonstances qui ont le plus contribué à décréditer les témoins qui l'attestaient ; mais nous ne devens pas oublier qu'Ephore (eu admettant que Diodore dans ce cas copio Ephore, ce qui est extrêmement probable. - XII, 3, 4) ne temba pas dans cette errour, mais qu'il mit le traité à sa vinie place chronologique, après l'expédition athénienne sous Kimon contre Kypres et l'Égypte en 450-449 avant J.-C. Kimôn mourut avant que les grands résultats de cotte expédition fument achovés, comme nous lo savons par Thucydide. Sur ce point, Diodore parle d'une manière équivoque, mais qui donne plutôt à entendre que Kimôn vécus pour achever le tont, et qu'il mourut ensuite de maladie.

On a sussi très-justement critiqué l'aburde exagération d'hokurte, qui dit que le traité obligenit les rois de Perse à ne pas venir à l'ouest du ficure Halys. Il répète estle assertion dans doux discours différents (Areopagit, p. 159; Pamethemaic, p. 432).

teur, et qu'il ne pouvait conserver sa popularité que par le même moyen qui lui avait servi à l'acquérir, - des victoires et du butin aux dépens des Perses. Sa mort assura un ascendant plus complet à Periklès, dont la politique et le caractère avaient une tournure complétement opposée (1); tandis que même Thucydides, fils de Melesias, qui succéda à Kimon, son parent, comme chef du parti opposé à Periklès, était aussi un homme du sénat et de l'assemblée publique plutôt que de campagnes et de conquêtes. Opposé aux entreprises lointaines et aux acquisitions précaires. Periklès était désireux seulement de maintenir entier l'ascendant hellénique d'Athènes, alors à son apogée. Il savait bien que la force et la vigilance d'Athènes sans partage ne seraient pas de trop pour cet objet, - et dans le fait elles ne furent pas suffisantes, comme nous le verrons bientôt. Dans de telles dispositions, il était naturellement content de conclure une paix qui excluait les Perses de toutes les côtes de l'Asie Mineure à l'ouest des îles Chelidonéennes, aussi bien que de toutes les eaux de la mer Ægée, sous la simple condition que les Athéniens renonceraient à de nouvelles agressions contre Kypros, la Phénicie, la Cilicie et l'Égypte. Le grand roi, de son côté, avait eu une expérience suffisante de l'énergie athénienne pour craindre les conséquences de pareilles agressions, si elles étaient continuées. Il ne perdait pas beaucoup en abandonnant formellement un tribut qu'à ce moment il avait peu d'espoir de réaliser, et que naturellement il projetait de reprendre à la première occasion favorable. En pesant toutes ces circonstances, nous trouverons que la paix, improprement appelée Kimonienne, résulte naturellement de la position et des sentiments des parties contractantes.

Athènes était alors en paix tant au dehors qu'à l'intérieur, sous l'administration de Periklès, avec un grand empire, une grande flotte et un trésor accumulé considérable. Le fond commun, composé des contributions des confédérés, et dé-

<sup>(1)</sup> Plutarque, Periklès, c. 21-28.

posé à Dèlos dans l'origine, avait été, avant cette époque, transféré à l'akropolis d'Athènes. A quel moment précis s'opéra cette translation, c'est ce que nous ne pouvons dire. Nous ne sommes pas non plus en état de déterminer les phases successives par lesquelles la confédération, surtout avec le libre consentement de ses propres membres, finit par être transformée d'un corps de guerriers actifs et armés sous la direction d'Athènes, en payeurs de tribut désarmés et passifs, défendus par les forces militaires de cette république: d'alliés libres, se réunissant à Dèlos et se déterminant d'eux-mêmes en sujets isolés, envoyant leur tribut annuel et attendant des ordres athéniens. Mais il parattrait que le changement s'était effectué avant cette époque. Quelques-uns des plus résolus des alliés avaient essayé de se séparer: mais Athènes les avait contraints par la force et réduits à la condition de payeurs de tribut sans vaisseaux ni défense. Chios, Lesbos et Samos étaient alors les seuls allies libres et armes sur le pied primitif. Chaque changement successif d'un allié armé en tributaire, - chaque réduction d'un séparatiste, - tendaient naturellement à diminuer le nombre et à affaiblir l'autorité de l'assemblée délienne. Et ce qui était pire encore, ils modifiaient les relations et les sentiments réciproques tant d'Athènes que de ses alliés, en faisant de la première un despote en quelque sorte, et en rabaissant les seconds à l'état de simples sujets passifs.

Naturellement la manifestation palpable du changement a di être la translation du fonds confédéré de Dèlos à Athènes, La seule circonstance que nous connaissions relativement à cette translation est qu'elle fut proposée par les Samiens (1), — la seconde puissance de la confédération, inférieure seulement à Athènes, et moins que toute autre disposée à favoriser quelque entreprise ou quelque mauvais dessein des Athéniens. On dit de plus que, quand les Samiens la proposèrent, Aristeidès la caractérisa comme une motion injuste, mais utile; coutefois, nous pouvons raisonnablement duutefois.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Aristeides, c. 25.

qu'elle se soit effectuée pendant sa vie. Quand l'assemblée de Delos cessa d'être assez complétement suivie pour commander le respect; - quand la guerre fut allumée non-seulement avec la Perse, mais avec Ægina et le Péloponèse, - les Samiens purent assez naturellement comprendre que le fonds considérable amassé, avec ce qui s'y ajoutait constamment chaque année, serait plus en sureté à Athènes qu'à Dèlos, ile qui demanderait une garnison et une escadre permanentes pour la garantir d'une attaque. Mais quels qu'aient pu être les motifs de la conduite des Samiens, quand nous les voyons se mettre en avant pour proposer la translation, nous pouvons en conclure avec raison qu'elle ne déplut pas, qu'elle ne parut pas injuste aux membres les plus importants de la confédération, et que ce ne fut pas un exercice impérieux et arbitraire de pouvoir, comme on l'a souvent appelé, de la part d'Athènes.

Après la fin de la guerre avec Ægina et les conséquences de la bataille d'Œnophyta, la position d'Athènes changea de plus en plus. Elle acquit un catalogue considérable de nouyeaux alliés, en partie tributaires, comme Ægina, - en partie dans les mêmes rapports que Chios, Lesbos et Samos; c'est-à-dire obligés seulement à une conformité de politique étrangère et au service militaire. Dans cette dernière catégorie étaient Megara, les cités buôtiennes, les Phokiens, les Lokriens, etc. Tous ces peuples, bien qu'alliés d'Athènes, étaient étrangers à Dêlos et à la confédération contre la Perse; et en conséquence cette confédération passa insensiblement à l'état de fait historique, et fit place à la nouvelle conception d'Athènes souveraine avec sa liste étendue d'alliés, en partie libres, en partie sujets. Cette transition, née naturellement du caractère et de l'état des confédérés euxmêmes, fut ainsi considérablement hatée par les acquisitions d'Athènes étrangères à la confedération. Elle fut alors nonsculement le premier État maritime de la Grèce, mais peutètre l'égale de Sparte même en puissance sur terre; - car elle possédait dans son alliance Megara, la Bœôtia, la Phokis, la Lokris, avec l'Achaea et Træzen, dans le Péloponèse. Tout considérable que fût déjà cet agrégat, taut sur terre

que sur mer, cependant la grandeur du tribut annuel, et plus eucore le caractère des Athéniens eux-mêmes, supérieurs à tous les Grees dans cette combinaison d'énergie et de discipline qui est la grande cause du progrès, menaçaient de s'accrottre encore davantage. Occupant le port mégarien de Pèges, les Athéniens avaient tout moyen d'agir sur mer des deux côtés de l'isthme de Corinthe; mais ce qui avait pour eux encore plus d'importance, par leur possession de la Megaris et des hautes terres de Geraneia, ils pouvaient empêcher toute armée de terre de sortir du Péloponèse, et étaient ainsi (si l'on considère en outre leur empire sur mer) complétement instatquables en Attique.

Toujours depuis l'échec de Xerxès, Athènes avait continué à avancer dans un cours non interrompu de puissance et de prospérité à l'intérieur, aussi bien que de victoires et d'ascendant au dehors, - à une seule exception près, l'entreprise ruineuse en Egypte. En voyant donc l'état de la Grèce vers 448 avant J.-C., - après la conclusion de la trève de cinq ans entre les Péloponésiens et Athènes, et de la paix Kimonienne aiusi appelée entre la Perse et Athènes, - un Grec doué de discernement pouvait bien compter sur un nouvel agrandissement de cet Etat souverain comme tendance de l'époque. Et accoutumé comme l'était tout Grec à la conception de l'autonomie séparée des villes comme essentielle à un homme libre et à un citoyen, une telle perspective ne pouvait inspirer que de la terreur et de l'aversion. La sympathie des Péloponésiens pour les États insulaires et ultramaritimes, qui constituaient la confédération primitive d'Athènes, n'était pas considérable. Mais quand l'île dôrienne d'Ægina fut subjuguée aussi, et passa à l'état d'un tributaire sans défense, ils ressentirent le coup profondément à tous égards. L'ancienne célébrité de cette île mémorable et l'éminent service rendu à la bataille de Salamis, n'avaient pas pu la protéger; tandis que ces grandes. familles æginétaines, dont Pindare célèbre les victoires aux jeux sacrés dans une partie considérable de ses odes, faisaient entendre le langage de la plainte et de l'indignation chez leurs nombreux " hôtes " dans toutes les cités helléniques. Naturellement, le même sentiment antiathénien régnait dans ces États péloponésiens qui avaient été engagés dans nne hostilité réelle avec Athènes, Corinthe, Sikyôn, Epidauros, etc., aussi bien que dans Sparte, jadis le chef reconnu de la Hellas, mais alors tacitement dégradée de cette prééminence, déjouée dans ses projets relativement à la Bœôtia et exposée à voir brûler son port à Gythion sans ponyoir même reprendre sa revanche sur l'Attique. En réunissant toutes ces circonstances, nous pouvons comprendre le sentiment puissant de mécontentement et d'appréhension répandu alors si largement en Grèce contre la cité soudainement parvenue au despotisme, dont l'ascendant, récemment acquis, soutenu par des forces supérieures et nou reconnu comme légitime. - menacait néanmoins de s'accroître encore davantage. Seize ans plus tard, on verra ce même sentiment faire explosion et amener la guerre du Péloponèse. Mais il s'enracina dans l'esprit grec pendant cette période à laquelle nous sommes maintenant arrivé, on Athènes était beaucoup plus formidable qu'elle n'était parvenue à l'être au commencement de cette guerre. Nous pouvons difficilement expliquer ou apprécier les idées de cette période plus récente, si nous ne les prenons comme transmises à partir de la date plus aucienne de la trêve de cinq ans (vers 451-446 av. J.-C.).

Cependant, tout formidable que fat en réalité l'empire athènien et qu'en nème temps il partié tère, ce sentiment d'antipathie répandu au loin se trouva être plus fort, de sorte qu'au lien de s'agrandir, comme il menaçait de le faire, l'empire subit une dimination très-considérable. Ce ne fut pas l'attaque d'ennemis déclarés qui en fut la cause, car pendant la trève de einq ans, Sparte n'entreprit qu'un seul mouvement, et cela non pas contre l'Attique; elle envoya des troupes à Delphes, dans une expédition décorée du nom de Guerre Sacrée, — chasşa les Phokiens, qui s'étaient arrogé l'administration du temple, — et la rendirent aux Delphiens indigènes. Les Athèniens ne s'y opposèrent pas directement; mais aussitôt que les Lacédæmoniens furent partis, lis s'y rendirent eux-mêmes et replacérent le temple

dans les mains des Phokiens, qui étaient alors Jeurs alliés (1). Les Delphiens éthient membres de la ligue phokienne, et il y avait une dispute d'ancienne date quant à l'administration du temple, — sur la question de savoir si celle leur appartenait séparément ou aux Phokiens collectivement. La faveur de ceux qui l'administraient comptait comme un élement d'une importance considérable dans politique grecque; les sympathies des principaux Delphiens les condinisaient à embrasser le parti de Sparte; mais est Athéniens espéraient alors neutraliser cette tendance au moyen de leur prépondérance en Phokis. On ne nous dit pas que les Lacédemoniens aient pris aucune mesure ultérieure en voyant leurs projets déjonés par Athènes, — preuve significative de la politique de cette époque.

Le coup qui fit tomber l'empire athénien de cette hauteur, la plus grande qu'il ait atteint, fut frappé par les sujets eux-mêmes. L'ascendant des Athéniens sur la Bœôtia, la Phokis, la Lokris et l'Eubœa était maintenu, non pas au moyen de garnisons, mais par des partis intérieurs favorables à Athènes et par une forme appropriée de gouvernement. - précisément de la même manière que Sparte maintenait son influence sur ses alliés péloponésiens (2). Après la victoire d'Enophyta, les Athéniens avaient détruit les gouvernements des cités bœôtiennes établies par Sparte avant la bataille de Tanagra, et les avaient remplacés par des démocraties à Thèbes et ailleurs. Un grand nombre des anciens principaux citovens avaient ainsi été envoyés en exil : et comme la même chose s'était passée en Phokis et en Lokris, il y avait à cette époque un corps collectif considérable d'exilés, Bœôtiens, Phokieus, Lokriens, Eubœens, Æginétains, etc., tous animés d'un sentiment amer d'hostilité contre Athènes, et prêts à se joindre à toute attaque

<sup>(1)</sup> Thucyd. I, 112 : ef. Philochore, Fragm. 88, ed. Didot.

<sup>(2)</sup> Thucyd. Ι, 19. Λακεδαιμόνιοι, ωχ υποτελείς έχοντες φόρον τούς ξυμ-

μάχους, κατ' όλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως όπως πολιτεύσουσι θεραπεύοντες — le même encore, 1.76-1 Μ.

dirigée contre son pouvoir. Nous apprenons de plus que la démocratic (1) établie à Thèbes après la bataille d'Œnophy ta était mal conduite et pleine de désordres : circonstance qui exposait encore plus la Bϙtia aux projets d'assaillants à l'affatt de tous les points faibles.

· Ces divers exilés, réunissant tous leurs forces et concertant des mesures avec leurs partisans de l'intérieur, réussirent à s'emparer d'Orchomenos, de Chæroneia et de quelques autres places moins importantes en Bϙtia. Le général athénien Tolmides marcha, pour les chasser, avec mille hoplites athéniens et un corps auxiliaire d'alliés. Il paraît que cette marche fut entreprise d'une manière précipitée et irréfléchie. Les hoplites de Tolmidès, principalement volontaires, jeunes, et appartenant aux meilleures familles d'Athènes, dédaignaient trop l'ennemi pour attendre des forces plus considérables et plus imposantes; et le peuple ne voulut pas même écouter Periklès, quand il l'avertit que l'expédition était pleine de danger, et l'adjura de ne pas la tenter sans des troupes plus nombreuses aussi bien que sans de plus grandes précautions (2). Dans le fait ses prédictions furent justifiées d'une manière fatale. Bien que Tolmides réussit dans sa première entreprise, - la reprise de Chæroneia, où il mit une garnison. - toutefois pendant sa marche. faite probablement sans précaution et en désordre, en s'éloiguant de cette ville, il fut surpris et attaqué à l'improviste. près de Korôneia, par le corps combiné des exilés et de leurs partisans. Il n'y eut jamais dans l'histoire grecque de défaite plus complète ni plus ruineuse. Tolmides lui-même fut tué avec beaucoup d'hoplites athéniens, tandis qu'un nombre

<sup>(1)</sup> Aristote, Polit. V, 2, 6. Και έν Θέθαις μετά την έν Οινοφύτοις μάχην, πακώς πολιτευομένων, ή δημοκρατία διεφδέρη. (2) Plutarque, Periklês, c. 18; et sa

<sup>(2)</sup> Plutarque, Periklês, c. 18: et sa comparaison entre Periklês et Fabius Maximus, c. 3.

Kleinias, père du célèbre Alkibis-

des, fut tué dans cette bataille; il avait servi trente-trois ans auparavant à la bataille navale d'Artemision; il ne peut donc pas être compté parmi les jeunes guerriers, bien qu'étant un personage du premier rang (l'ut. Alkibiad, c. 1).

considérable d'entre eux furent faits prisonniers. Afin de recouvrer ces prisonniers, qui appartenaient aux meilleures familles de la ville, les Athéniens se soumirent à un arrangement en verta duquel ils convincent d'évacuer complétement la Boôtia. Dans toutes les villes de ce pays, les exilés furent rétablis, le gouvernement démocratique renversé, et la Bϙtia, d'alliée d'Athènes qu'elle était, devint son ennemie acharnée (1). Longtemps, en effet, l'issue fatale de cet engagement resta gravée dans la mémoire des Athéniens (2), et leur inspira une appréhension de la supériorité des Bœôtiens pesamment armés sur terre. Mais si les hoplites sons Tolmidès avaient été tous tués dans le combat, leur mort aurait probablement été vengée et la Bœôtia n'aurait pas été perdue, - tandis que dans le cas de citoyens vivants. les Athéniens ne jugeaient pas de sacrifice trop grand pour les racheter. Nous découvrirons ci-après, dans les Lacédæmoniens, un sentiment très-semblable, relativement à leurs frères pris à Spakteria.

Les conséquences calamiteuses de cette définite fondirent sur Athènes en se succédant rapidement et en grand mombre. Les exilés réunis, étant arrivés à leurs fins en Beoôtia, se nirent en devoir à la fois de chasser le gouvernement favorable à Athènes de la Phokis et de la Lokris, et de porter la flamme de la révolte en Bubea. C'est vers cette lle importante que Periklés lui-mème se dirigea sur-le-champ, à la tête d'une puissante armée; mais avant qu'il ett le temps de la reconquérir complétement, il fut rappelé à Athènes par une nouvelle d'un caractère encore plus formidable. Les Mégariens s'étaient révoltés contre Athènes. Par suite d'une conspiration ourdie antérieurement, une division d'hoplites de Corinthe, de Sikyön et d'Epidauros, était déjà admiss comme garnison dans leur ville; les soldats athèniens qui veillaient sur les Longs Mars avaient été accablès et tués,

Thueyd, I, 113; Diodore, XII, 6.
 Platée paraît avoir été considérée comme entièrement séparée de la Bogô-

tia; elle resta unie à Athènes aussi intimement qu'auparavant. (2) Xénophon, Memorab, III, 5, 4,

excepté un petit nombre qui échappa et s'enfuit dans le port fortifié de Nisæa. Comme pour faire sentir immédiatement aux Athéniens combien ce désastre les affectait sérieusement, par l'ouverture de la route qui passait par Geraneia, on annonça que Pleistoanax, roi de Sparte, était déjà en marche pour envahir l'Attique. Il conduisit en effet une armée, composée de Lacédæmoniens et de Péloponésiens mêlés, en Attique, jusque dans le voisinage d'Eleusis et de la plaine Thriasienne. Il était très-jeune, de sorte qu'un Spartiate d'un âge múr, Kleandridès, avait été attaché à sa personne, par les éphores, comme adjudant et conseiller. Periklès (dit-on) persuada à la fois l'un et l'autre, au moven de présents considérables, d'évacuer l'Attique sans avancer jusqu'à Athènes. Nous pouvons bien donter qu'ils eussent assez de forces pour s'aventurer si loin dans l'intérieur, et nous ferons remarquer ci-après les grandes précautions qu'Archidamos jugea nécessaires pour conduire son invasion, bien qu'à la tête d'une armée plus imposante. Néanmoins, à leur retour, les Lacédæmoniens, croyant qu'ils auraient pu compléter leur expédition, les reconnurent tous deux coupables de vénalité. Ils ferent bannis tous les deux : Kleandrides ne revint jamais, et Pleistoanax lui-même vécut pendant longtemps dans un sanctuaire près du temple d'Athênè à Tegea, jusqu'à ce qu'enfin il se procurat son rappel en pratiquant la prêtresse de Delphes, et en faisant agir des conseils achetés sur les autorités de Sparte (1).

Aussitôt que les Lacédamoniens se furent retirés de l'Attique, Periklès retourna avec ses forces en Euboa et reconquit l'île complétement. Avec cette prévoyance qui le distingua toujours comme militaire, si opposée à la témérité fatale de Tolmidès, il prit avec lui une force écrassante de cinquante trirèmes et de cinq mille hoplites. Il reput la redditton de la plupart des villes Bubocennes, et changea le gouvernement de Chalkis en chassant l'opulente oligarchie appelée les Hippobotes. Mais les habitants d'Histines, au nord

<sup>(1)</sup> Thucyd. I, 114; V, 16; Platarque, Perikles, c. 22,

de l'Ile, qui avaient pris un bâtiment marchand athénien et en avaient massacré tout l'équipage, inrenttraités plus sévèrement; la population libre fat chassée tout entière on en grande partie, et la terre distribuée eutre des Klèruchi athénies ou cityens établis au dehors. (1)

Toutefois, l'Euboa reconquise fut loin de rétablir Athènes dans l'état qu'elle avait occupé avant le fatal engagement de Kordneia. Son empire, sur terre, était perdu saus retour, en même temps que son influence nouvellement acquise satione de puissance exclusivement maritime. Car, bien qu'elle continuat encore à tenir Nissa et Pèges, cependant sa communication avec le dernier port était alors coupée par la perté de Megara et du territoire à elle appartenant, de sorte qu'elle perdit ainsi son moyent d'agir dans le golfe de Corinthe, et de protégra raussi bien que de tenir dans le respect ses alliès en Achaia. Le port de Nissa n'était pas non plus de beaucoup d'importance pour elle, détaché qu'il était de la ville à laquelle il appartenait, si ce n'est comme poste pour inquiéter cette ville.

En outre, l'empire précaire qu'elle possédait sur des allièmal disposés avait été démontré d'une mamière propre à encourager des tentatives semblables parmi ses sujets maritimes, tentatives qui étaient alors secondées par des armées péloponésiennes envahissant l'Attique. La crainte d'une telle combinaison d'embarras, et en particulier d'un ennemi auquel on ne pourrait résister et qui porterait la ruine-sur le territoire florissant à l'entour d'Eleusis et d'Athènes, prédominait en ce moment dans l'esprit athénien. Nous verrons Perikles, au commencement de la guerre du Péloponése, quatorze ans plus tard, épuiser toute sa force persuasive; et ne pas réussir sans grande difficulté, à décider ses compartiotes à endurer le mal de l'invasion, — mème pour défendre leur empire maritime, et quand les événements avaient mirr par degrés de manière à rendre la perspective de la guerré

<sup>(1)</sup> Thucyd. I, 114; Plutarque, Perikles, c. 23; Diodore, XII, 7.

familière, sinou inévitable. Mais la récente série de malheurs avait éclaté sur eux d'une manière assez rapide et assez hattendue, pour décourager même la confiance athéuienne, et pour rendre la perspective d'une guerre prolongée, pleine de tristesse et de danger. La prudence de Periklès leur conseillait sans doute de renoncer à leurs autres possessions on alliances sur terre, qui étaient dès lors devenues inutiles, afin d'acheter la paix. Mais nous jouvons être strs qu'il ne fallait rien moins qu'un extrême découragement temporalre pour amener l'assemblée athéniende à couter un tel avis et à accepter la paix honteuse qui suivit. Une trêve de trente années fut conclue avec Sparte et ses alliés, au commencement de 445, avant J.-C., en vertu de laquelle Athènes rendait Nissea, Pège, l'Achaia et Trozen, — abandonnant ainsi complétement le Péloponèes (1), et souffrant que les Méga-

(1) Thueyd. I, 114, 115; Il, 21; Diodore, XII, 5. Je ne doute nullemeut que le mot Achaia employé ici ne signifie le pays au nord du Péloponèse, ordinairement connu sous ee nom. Les sonpçons de Goeller et d'antres, qui supposent qu'il signifie non pas ee territoire, mais quelque ville inconnne, me semblent tont à fait déuués de fondement. Thncydide n'a jamais mentionné le moment exact où les Athéniens acquirent l'Achaia comme une alliée dépendante, bien qu'il signale les Achaens (I, 111) dans cette qualité. C'est là un argument, entre bien d'autres, qui prouve que nous devous être prudents en raisonment d'après le silence de Thucydide contre la réalité d'un événement, - par rapport à cette période entre la guerre des Perses et celle du Pélopouèse, où tout sou sommaire est si bref.

Quant à la chronologie de ces événements, M. Fynes Cliuton fait remarquer : - Les désastres en Bœotia produisirent la révolte de l'Eubœa et de Megara environ dix-huit mois après, en Authostèrion, 445 avent J.-C, et l'invasion des Péloponésiens en Attique, à l'expiration de la trève de eiuq aus -(ad auu. 447 av. J.-C.).

M. Clinton me semble admettre un intervalle plus long qu'il n'est probable. J'incline à croire que la révolte de l'Eubœa et de Megara suivit de plus près les désastres subis en Bootia. malgré le compte d'archontes douné par Diodore : οὐ πολλώ ϋστερον, l'expression de Thucydide, ne veut pas dire probablement plus de trois on quatre mois, et toute la série d'événements était évidemment le résultat d'un élan, La trêve avant été conclue an commencement de 445 avant J.-C, il semble raisonnable de placer la révolte de l'Eubœa et de Megara, aussi bien que l'invasion de l'Attique par Pleistoanax, en 446 avant J.-C, - et les désastres en Bœŝtia soit an commencement de 446, soit à la fin de 447 avant J .- C.

En ontre, il u'est pas sams danger d'admettre (comme le fait M. Clinton, ad nun. 450, aussi bien que le docteur Thirlwall, Hist. Gr. ch. 17,p. 478) que la trêve de cinq ans a dû récllement expirer avant que Pleistonnax et les riens (avec tout leur territoire et leurs deux ports) fussent comptés parmi les alliés péloponésiens de Sparte.

Ce fut surtout aux Mégariens que fut dû le changement de position d'Athènes après cette trêve : ce fut leur séparation d'avec l'Attique et leur jonction avec les Péloponésiens qui exposèrent l'Attique à une invasion. De là naquit la haine mortelle que les Athéniens concurent contre Megara et qui se manifesta pendant les années suivantes. — sentiment d'autant plus naturel que Megara avait spontanément recherché l'alliance d'Athènes peu d'années auparavant, comme protection contre les Corinthiens, et avait ensuite, sans aucun mauvais traitement connu de la part d'Athènes, brisé l'alliance et s'était déclarée son ennemie, avec la conséquence de la rendre vulnérable du côté de la terre. Dans de telles circonstances, nous ne serons pas surpris de voir l'antipathie d'Athènes contre Megara, fortement prononcée, au point que le système d'exclusion que les Athéniens adoptèrent contre elle fut au nombre des causes les plus marquantes de la guerre du Péloponèse.

Après avoir tracé ce que nous pouvons appeler les relations étrangères d'Athènes jusqu'à la trève de trente ans, nous devons mentionner les importants changements intérieurs et constitutionnels qu'elle avait éprouvés pendant le même intervalle.

Lacèdemonieus envahissent l'Attique: la trêve de trente ans, conclue plus tard, n'acheva pas tout son temps.

## CHAPITRE VII

CHANGEMENTS CONSTITUTIONNELS ET JUDICIAIRES A ATHÈNES SOUS PERIELES.

Premier établissement du systèmo indiciaire démocratique à Athènes. - Rénnion dans les mêmes mains de fenctions à la feis administratives et judiciaires dans l'ancienne Athènes. - Grands pouveirs des magistrats, aussi bien que du sénat de l'aréopage. - Magistrats hommes opulents en général. - Tendances oligarchiques du sénat de l'aréopage ; - progrès du sontiment démocratique dans la masse des citoyens. - Partis politiques à Athènes. - Periklès et Ephialtès, parti démocratique : Kimôn, parti oligarchique on conservateur. - Dikasteria démocratiques ou cours de jury, constitués par Periklès ot par Ephialtès. - Comment ces dikasteria étaient arrangés. - Paye aux dikastes introduité et rendue régulière. - Les magistrats sont privés de leurs fonctions judiciaires, et réduits à des fonctions administratives. - Sénat de l'aréopage ; - son antiquité, - caractère semi-religieux, - puissance do contrôle vaste et illimitée. -Immenses pouvoirs du sénat do l'aréopage, dont il abuse en partie ; — ils devinrent incompatibles avec les sentiments du penple après l'invasion des Perses. — Nouveaux intérêts et nouvelles tendances naissant à Athènes. — Sénat do l'aréopago. - Centre d'actien pour lo parti conservatour et pour Kimôn. -Opposition entre Kimôn et Periklês, - héritée de leurs pères. - Caractère et action de Periklês. - Caractère réservé et habitudes philosophiques do Porikles; sa grande habitude des affaires. - Il se donne peu de peine pour chercher la popularité; - il a meins du démagogue que Kimôn. - Ephialtês, appartenant an parti démocratique, et dans le principe égal à Periklês en infinence,-Efforts d'Ephialtès contre l'abus de l'autorité des magistrats. - Kimôn et son parti, plus puissants qu'Ephialtès ot que Periklês jusqu'à l'époque on les tronpes athéniennes furent renvoyées de Laconio, - Ostracismo de Kimôn. - Mesnres prises par Ephialtês et par Periklês pour réduire le pouvoir du sénat de l'aréopage aussi bien que celui des magistrats individuels. - Institution des dikasteria payés. - Les fonctions judiciaires sont séparées des fonctions administratives. - Assassinat d'Ephialtès par lo parti conservateur. - Commencement du grand ascendant de Periklês, après la mort d'Ephialtês. - Compromis ontre lui et Kimôn. - Brillants succès d'Athènes et ère du maximum de sa puissance. - Antres changements constitutionnols. - Les Nemophylaques. -Los Nomothetse; - distinction entre les lois et les psephismes on décrets spéeiaux ; - precede par lequel les lois étaient rendues et rapportées. - Procédure usitée dans la confection on l'abrogation des lois assimilée à la procédure usitée dans les proces judiciaires. - Graphé paranomén - accusation contre l'auteur de propositions illégales ou inconstitutionnelles. - Jeu de la graph@ paranomon. - Esprit conservateur dans lequel elle est conçue. - Restriction apportée à de nonvelles propositions et à l'initiative illimitée appartenant à tout citoyen. - Extension abusive de la graphé paranomén dans la suite. - Elle fut souvent employée comme simple moyen d'obtenir l'abrogation d'une loi existaute, - saus but personnel contre l'antenr de la loi. - Nombre et paye des dikastes, tels one les établif Periklês. - La démocratic athénienne, telle qu'elle fut constituée par l'eriklês, resta entière en substance dans la suite jusqu'à la perte de l'indépendance athénienne, - en exceptant les interruptions temporaires des Quatro Cents et des Trente. - Jeu des nombraux dikasteria | - leur nombre considérable essentiel pour exclure la corruption ou l'intimidation. - Les magistrats individuels exposes a la corruption. - Les dikasteria atheniens sont le jugement par le jury appliqué sur la plus vaste échella, - montrant à la fois ses qualités et ses défauts sous une forme exagérée. - Les éloges qu'on donue habituellement au jngement par le jury s'appliqueraient bien mieux encore aux dikasteria athéniens. - Imperfections du jugement par le jury, - exagérées dans la procédure des dikasteria. - Puissants effets des dikasteria en exercant et en stimulant l'intelligence et les sentiments des citoyens individuellement. - Nécessité d'apprendre à parler. - Origine des mattres spéciaux de rhétorique. Compositeurs spéciaux de disconre pour autrui. - Rhéteurs et sophistes. -Polémique de Sokratês, sophiste lui même, contre les sophistes en général. -Les sophistes et les rhéteurs étaient le produit naturel de l'époque et de la démocratie. - Les dikasteria étaient composés, non pas exclusivement d'hommes pauvres, mais de citoyens da fortune moyenne et de plus pauvres indistincte-

La période que nous venons de parcourir paraît avoir été celle dans laquelle le caractère démocratique de la vie publique athénienne arriva à son jeu et à son développement les plus complets, quant à la justice, à la législation et à l'administration.

Le grand changement judiciaire se fit par la distribution méthodique d'une partie considérable des citoyens daus des divisions judiciaires distinctes, par la grande extension de leur action directe dans ce ressort, et par l'allocation d'une paye constante à tout citoyen occupé ainsi. Nous avons déjà mentionné que, même sous la démocratie de Kleisthenès, et jusqu'à l'époque qui suit la bataille de Platée, de vastes pouvoirs restaient encore entre les mains tant des archontes individuellement que du sénat de l'aréopage (corps composé exclusivement des ancienes archontes, après leur année de charge, et qui y siégeaient à vie); bien que le controle exercé par le corps général des citoyens, assemblé pour faire des

lois dans l'Ekklesia et pour inger dans l'Heliza, fût en même temps considérablement accru. Nous devons de plus nons rappeler que la distinction entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire, si hautement estimée dans les gouvernements plus compliqués de l'Europe moderne, depuis les spéculations politiques du dernier siècle, était dans l'aucienne histoire d'Athènes presque inconnue. Comme les rois romains (1) et les consuls romains avant la nomination du Prætor, les archontes athéniens non-seulement administraient, mais encore exerçaient une juridiction. volontaige aussi bien que contentieuse; - décidaient les disputes, faisaient les enquêtes sur les crimes et infligeaient les châtiments. Les fonctions du sénat de l'aréopage, et même du sénat aunuel des Cinq Cents, création de Kleisthenès, étaient de la même nature mixte. Les stratêgi aussi, alnsi que les archontes, avaient sans doute la double compétence, quant

(I) V. K. F. Hermann, Griechische Staatsalterthümer, sect. 53-107, et son traité De Jure et Auctoritate magistratuum ap. Athen. p. 53 (Heidelb. 1829), et Rein, Roemisches Privatrecht, p. 26, 408. M. Laboulaye insiste aussi particulièrement sur la confusion des fonctions administratives et judiciaires choz les Romains (Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 23, 79, 107, etc.). Cf. sir G. C. Lewis, Essay on the Government of Dependencies, p. 42, avec sa citation de Hugo, Geschichte des Roemischen Rechts, p. 42, Sir G. Lewis a fait de justes et importantes remarques sur ce qu'il y a de ben dans la classification admise des pouvoirs en théorie et sur l'étendne jusqu'à laquelle lenr séparation ou a été portée, on peut l'être en pratique : V. anssi note E. dans le même ouvrage,

p. 347.

La séparation des fonctions administratives d'avec les fonctions judiciaires paralt inconnue dans les anciennes sociétés. M. Meyer fait observer, relativement aux institutions judiciaires de

l'Europe moderne : - \* Aneicanement les fonctions administratives et judiciaires n'étalent pas distinctes. Du temps de la liberté des Germains et même longtomps après, les plaids de la nation ou ceux du comté rendaient la instice et administraient les intérêts nationaux on locaux dans nne seule et même assemblée. Sons le régime féodal. le rol su l'empereur dans son conseil, sa cour, son parlement composé des hauts barons ecclésiastiques et laies. exerçait tous les droits de sonverainetécomme de instice; dans la commune. le bailli, mayenr, on antre fonctionnaire nommé par le prince, administraient les intérêts communanx et jugeaient les bourgeois de l'avis de la communauté entière, des corporations qui la composaient, ou des autorités et conseils qui la représentaient : on n'avait pas encore soupçonné que le jugement d'une cause entre partieullers put être étranger à la eause commune. - -Meyer, Esprit des Institutions judi-elaires, l. V, ch. 2, v. III, p. 239; et chap. 18, p. 383,

aux affaires militaires, navales et étrangères, de donner des ordres et de punir de leur propre autorité des personnes désobéissantes : l'imperium des magistrats, en général, leur permettait d'imposer leurs mandats aussi bien que de décider dans des cas de doute si un simple citoyen avait ou n'avait pas été coupable d'infraction aux lois. Il n'v avait pas non plus d'appel de ces décisions souveraines : bien que les magistrats fussent sujets, sous la constitution kleisthénéenue, à une responsabilité personnelle pour leur conduite generale, devant le peuple assemblé judiciairement, à l'expiration de leur année de charge, - et de plus à l'animadversion de l'ekklesia (ou assemblée délibérative publique). se réunissant périodiquement dans le courant de cette année : et dans quelques-unes de ces assemblées, la question pouvait formellement être soulevée relativement à la destitution d'un magistrat même avant que son année fût expirée (1). Néanmoins, malgré ces contrôles partiels, l'accumulation, dans la même main, des pouvoirs d'administrer, de juger, de punir et de décider des disputes civiles, sans aucune autre règle que le petit nombre de lois existant alors, et sans aucun appel, - a dù avoir été péniblement ressentie et avoir souvent mené à une procédure corrompue, arbitraire et oppressive. Et si cela est vrai de magistrats pris individuellement. soumis à une responsabilité annuelle, il n'est pas vraisemblable que cela ait été moins vrai du sénat de l'aréopage, qui, agissant collectivement, ne pouvait guère être rendu responsable, et dont les membres y siégeaient à vie (2).

(1) Un cas de déposition pareille d'ansemblée publique, même avant que l'année de charge fit expirée, se présente dans Démosthène, cont. Theokrin. c. 7; un autre, la déposition d'un stratège, dans Démosth. cont. Timoth. c. 3.

(2) Æschine (cont. Ktesiphont. c. 9, p. 373) parle du sénat de l'aréopage comme étant ὑπεύθυνος, et sans doute on le comprenait ainai; mais îl est difficile do voir comment la responsabilită foi ponvait en pratique Etre împosée à un tel corps. Îl pouvait soulement être responsable en os esne, — que ai l'un de ses membres pouvait être conyainon de voir reçu un présent, îl d'atit puni individuellement. Mais dans ce sons, les d'âlasteria enx-mêmes d'ainei responsables, bien qu'on affirme toujours qu'ils ne l'étaient pas.

J'ai déjà dit que peu de temps après que les Athéniens expatriés furent revenus de Salamis, Aristeides avait été obligé par la force du sentiment démocratique qu'il trouva chez ses compatriotes de proposer l'abolition de toute condition pécuniaire pour les magistratures, de manière à rendre tout citoven légalement éligible. Toutefois, cette innovation fut surtout importante comme une victoire et un indice du sentiment prédominant. Nonobstant les espérances plus grandes d'éligibilité, il est probable que dans le fait il ne s'opéra que peu de changement et que l'on choisit le plus ordinairement des hommes riches, Aussi les magistrats, possédant les vastes pouvoirs administratifs et judiciaires décrits ci-dessus, - et plus encore le senat de l'aréopage qui siégeait à vie, - appartenant encore presque entièrement à la classe plus opulente, restèrent-ils animés plus ou moins des mêmes intérêts et des mêmes sympathies oligarchiques, qui se manifestèrent par l'abus de l'autorité. En même temps, le sentiment démocratique dans la masse des Athéniens continua constamment à grandir depuis le temps d'Aristeides jusqu'à celui de Periklès : Athènes devint de plus en plus maritime, la population de Peiræeus augmenta en nombre aussi bien qu'en importance, et l'esprit même du citoyen le plus pauvre fut stimulé par cet agrandissement collectif de sa cité auguel il contribuait lui-même individuellement. Avant que vingt années se fussent écoulées, en comptant à partir de la bataille de Platée, cette nouvelle ferveur de sentiment démocratique se fit sentir dans les luttes politiques d'Athènes, et trouva d'habiles champions dans Periklès et dans Ephialtès, rivaux de ce que l'on peut appeler le parti conservateur à la tête duquel était Kimôn.

Nous ne savons pas positivement si ce fut Periklès qui introduisit le sort, à la place de l'élection, pour le choix des archontes et des divers autres magistrats. Mais le changement a dû être introduit à peu près à cette époque, et en ue d'égaliser les chances d'arriver aux charges, pour tout candidat, pauvre aussi bien que riche, qui voulait donner son nom et qui remplissait certaines conditions personnelles et de famille vérifiées dans la dokimasia ou examen préliminaire. Mais ce fut certainement à Periklès et à Ephialtès au'Athènes dut la constitution détaillée et achevée de ses dikasteria ou cours de jury régulièrement payés, qui exercaient une influence si importante sur le caractère des citovens. Ces deux hommes éminents dépouillèrent et les magistrats, et le sénat de l'aréopage, de toute la compétence judiciaire et légale qu'ils avaient possédée jusque-là, à l'exception du pouvoir d'imposer une petite amende. Ce pouvoir judiciaire, civil aussi bien que criminel, fut transféré à de nombreux dikastes, ou listes de jurés choisis parmi les citoyens : dont six mille étaient annuellement désignés par le sort, soumis au serment, et ensuite répartis dans dix listes de cinq cents chacune, le reste formant un supplément en cas de vacances. Le magistrat, au lieu de décider des causes on d'infliger des punitions de sa propre autorité, était dès lors obligé de dresser une liste de jurés. - c'est-à-dire de soumettre chaque cas particulier, qui pouvait appeler une peine plus grande que la petite amende qu'il avait le pouvoir d'imposer, au jugement de l'un ou de l'autre de ces nombreux dikasteria populaires. Le sort déterminait lequel des dix il prendrait, de sorte que personne ne savait à l'avance quel dikasterion jugerait une cause particulière quelconque. Le magistrat lui-même le présidait pendant le jugement et lui soumettait la question en litige, en même temps que les résultats de son propre examen préliminaire; puis venaient les discours de l'accusateur et de l'accusé, avec les assertions de leurs témoins. C'est ainsi également que la justice civile, qui avait été exercée auparavant par les archontes dans les différends d'homme à homme, leur fut retirée et fut transférée à ces dikasteria sous la présidence d'un archonte. Il est à remarquer que le système de renvoi à un arbitrage. pour causes privées (1), était amplement appliqué à Athènes.

<sup>(1)</sup> Reletivement à le procédure d'erbitrage à Athènes et aux arbitres publics enssi bien que privés, V, le traité instructif de Hudtwalcker, Ueber die coffensiblem und Privat-Schiederichter

<sup>(</sup>Diaeteten) zu Atheu; Iema, 1812. C'haque arbitre paraît evoir siégé synl pour faire une enquête sur les dissur pour les décider; il receveit une petite paye d'une drachme des

On nomnait annuellement un certain mombre «l'abbitres publics, à l'un desquels (ou à quelque autre citoyen adopté par les parties d'un consentement mutuel) toutes les disputes privées étaient soumises en première instance. Si la décision faisait natire un mécontentement, l'une ou l'autre partie pouvait eusuite porter l'affaire devant le dikasterion: mais il parait que dans bien des cas on acquiesçait à la décision de l'arbitre sans ce recours extrême.

Je n'entends pas ici affirmer qu'il n'y ait jamais eu de jugement par le peuple avant le temps de Periklès et d'Ephialtès. Je ne doute pas qu'avant leur époque la nombreuse assemblée de juges, appelée Heliaa, ne prononçat sur des accusations contre des magistrats responsables aussi bien que sur diverses autres accusations d'importance publique; et peut-être, dans quelquescas, des corps séparés de ces juges ont pu être tirés au sort pour des jugements particuliers. Mais il n'en est pas moins vrai que la distribution systématique et l'emploi constant des nombreux dikastes-d'Athènes n'ont pu commencer avant l'époque de ces deux hommes d'État, puisque ce fut seulement alors que commença la coutume de les payer. Car un sacrifice si considéments de la consideration de la considerat

deax parties, et une paye additionnelle upund on demandat un delai (p. 10). Les parties pouvaient d'un commun soord désigner comme arbitre un citoyen qualecoupue; mais il y avait un corrain nombre d'arbitres publice choi-chaque année, et un demandeur pouvait porter as cause devant l'un d'eux. Ils étaient exposés à être punis en vertu de cròbuva, à la fin de leur an-rée de ébarges, r'ils étaient accusés et vaire condities.

On ne commaissait pas le nombre de ces Distette on arbitres publics quand le livre de Huddwalcher fut publié. Uno inscription déconverte depnis par le prof. Ross et publiée dant son ouvrage, Ueber die Demen von Attika, p. 22, rappelle les noms de tous les Diretetre de l'année de l'archoute Antiklès, 325 avant J.-C., avec le nom de la tribu à laquelle appartenait chacun d'eux.

Le nombre dotal est de cent quatre; le nombre dans lesque trên est inégal; le nombre à la considérable est dans le nombre dans les nombres de la considerable puis petit est dans la Pandicioni, qui n'en envois que trois. Ils ont dit on tre choisi on être tirés au sort dans le corpa ginieral des elivyers, saus le corpa ginieral des elivyers, saus les nous des Directions de cette année 325 avant J.-C., parce qu'ils avaient les nous des Directions de cette année 325 avant J.-C. parce qu'ils avaient de reunrechment. Il estés un freque l'année 337 avant J.-C. Panée 372 avant J.-C. Panée 337 avant J.-C. rable de temps de la part d'hommes pauvres, où M. Boeckh avance (1) (dans des termes tant soit peu exagérés) que « près d'un tiers des citoyens siègeaient comme juges chaque jour ». ne peut être conçu sans une rémunération assurée. A partir de l'époque de Periklès et après lui, ces dikasteria furent des assemblées exclusives pour le jugement de toutes les causes civiles aussi bien que criminelles, avec quelques exceptions spéciales, telles que des cas d'homicide et un petit nombre d'autres; mais avant lui, le plus grand nombre de causes semblables avait été jugé soit par des magistrats individuels, soit par le sénat de l'aréopage. Nous pouvons donc concevoir combien fut grande et importante la révolution opérée par cet homme d'État, quand il organisa pour la première fois ces assemblées dikastiques, leur donna une action systématique et remit entre leurs mains presque tout le pouvoir judiciaire qui avait été exercé auparavant par les magistrats et par le sénat. La position et l'influence de ces derniers furent radicalement changées. Les fonctions les plus imposantes de l'archonte furent abrogées, de sorte qu'il conserva seulement le pouvoir de recevoir des plaintes, de faire des enquêtes à propos d'elles, d'exercer une petite action préliminaire sur les parties pour appuver la cause ou l'accusation, de fixer le jour du jugement et de présider l'assemblée dikastique qui prononçait un verdict péremptoire. Ses fonctions administratives restèrent intactes, mais ses pouvoirs, inquisitoriaux et déterminants, comme juge, furent perdus pour lui (2).

<sup>(1)</sup> Public Economy of the Athieinan, b. II, c. 14, p. 227. Rogl. transl. M. Boeckh doit voulord dire que tous les six millo on presque tous étaine employés chaque jour. Il me semble que estre supportion exagére grandement tant le nombre de jours que le nombre d'hommes réollement employés. Toutefois, pour la conclusion que renferme le taxie, un nombre beancoup plus petit est suffisant, V., la remarque plus exacté de Schoemaan, Antiquit.

μιτά public Grasor, soct, 71, p. 310. (2) Ατίστος, Politic, 11, 9, 3, 40. (2) Ατίστος, Politic, 11, 9, 3, 10. (2) Ατίστος, Politic, 11, 9, 3, 10. (2) Ατίστος, Politic, 11, 10. (2) Ατίστος, Politic, 12, 10. (2) Ατίστος, Politic, 11, 10. (3) Ατίστος, Politic, 11, 10. (3) Ατίστος, Politic, 11, 10. (3) Ατίστος, Politic, 11, 10. (4) Ατίστ

Quant au sénat de l'aréopage aussi, les changements introduits ne furent pas moins considérables. Ce sénat, antérieur en date à la démocratie, et ayant la jouissance d'un traitement viager, paraît avoir exercé un contrôle illimité et étendu qu'une longue durée avait consacré graduellement. Il était investi d'une sorte de respect religieux, et l'on croyait qu'il possédait de mystérieuses traditions émanant d'une source divine (1). En particulier, le droit qu'il avait de connaître de l'homicide fait avec intention faisait partie de l'ancienne religion attique non moins que de la justice. Bien que relégué pour un temps à l'arrière-plan après l'expulsion des Pisistratides, il s'était remis graduellement quand il avait été rétabli par les nouveaux archontes sous la constitution kleisthénéenue, et pendant les maux calamiteux de l'invasion persane, son ardeur et son patriotisme avaient été assez hautement appréciés pour lui procurer une sphère agrandie d'ascendant. Les jugements pour homicide n'étaient qu'une petite partie de ses attributions. Il exerçait une compétence judiciaire dans une foule de cas en plus : et ce qui était d'une importance plus grande encore, il entretenait une sorte de police censoriale sur la vie et les habitudes des citoyens, - il déclarait imposer une discipline tutélaire et paternelle, au delà de ce que pouvait marquer la lettre rigoureuse de la loi, à l'indolent, au prodigue, à l'homme irrévérencieux, et à ceux qui abandonnaient les anciens rits et

μαγωγούς έλαθε φαύλους, άντιπολιτευομένων των έπτεικών : έπεὶ Σόλων γ' δείτει τὴν άναγκιστάτην ἀποδιδόναι πῷ δήμω δύναμτν, τὸ τὰς ἀρχάς αἰρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν : μηζὲ γὰρ τούτου πύριος ὧν ὁ δημος, δοῦλος ἀν εἰη καὶ πολέμιος.

(1) Dinarque cont. Demosthen. Or. I., p. 91. Φυλάτται τὰς ἀποβέρτους διαθήκας, ἐν αἰς τὰ τῆς πόλως σωτήρια καίται, etc. C'est ainsi également qu'Æschine appelle ce sénat τὴν ακυθρωπόν και τῶν μεγίστων κυμίαν βουλήν (cont. Ktesiph. c. 9, p. 373. cf. aussi cont. Timarch. c. 16, p. 41; Demosthen. cont. Aristokrat. c. 65, p. 641). Plutarque, Solôn, c. 19. Τήν άνω βουλήν ἐπίσχοπον πάντων καὶ φύλακα τῶν νόμων, etc.

Έδικαζον οὖν οἱ Άρεοπαγίτει περὶ πάντεον σχεδόν τῶν σφαλμάτων καὶ παρανομιῶν, ὡς παντιά γρηνι Άνθροταἐν πρώτη καὶ Φιλόχορος ἐν δευτέρα καὶ τρίτη τῶν Άτδιδων (Philochore, Fragm. 17-58, ἐd. Didot, p. 19, ἐd. Siebelis.

V. sur l'Aréopage, Schoemann, Antiq. jur. att., sect. 66; K. F. Hermann, Griechis, Staatsalterthilmer, sect. 109.

les vieilles coutumes. Pour couronner le tout, le sénat de l'aréopage exerçait aussi une surveillance sur l'assemblée publique, en prenant garde qu'aucun des actes de ces assemblées ne fût tel qu'il violat les lois établies du pays. C'étaient là des pouvoirs immeuses aussi bien qu'illimités, qui ne dérivaient pas d'un octroi formel du peuple, mais qui avaient leur source dans une antiquité immémoriale et que soutenaient la crainte et le respect de tous. En lisant les expressions sérieuses de ce sentiment dans la bouche des orateurs plus récents. - Démosthène, Æschine ou Dinarque. - nous comprendrons combien il a dù être fort un siècle et demi avant eux, à l'époque de l'invasion des Perses. Isokrate. dans son discours appelé ordinairement Arcopagiticus, écrit un siècle et un quart après cette invasion, trace un tableau de ce qu'avait été le sénat de l'Aréopage quand sa compétence était encore entière, et il lui attribue un pouvoir d'intervention peu au-dessous du despotisme paternel, intervention qu'il assure avoir été très-salutaire et très-efficace dans son résultat. Que le tableau de ce rhéteur soit inexact, et à dire vrai idéal à un haut degré, insinuant ses propres recommandations sous le voile de réalités passées, - cela est assez évident. Mais il nous met à même de présumer en général le pouvoir régulateur et étendu du sénat de l'Aréopage, dans les affaires tant publiques que privées, à l'époque que nous sommes en train de décrire.

Il était assez certain qu'on abuserait de tels pouvoirs. Quand nous apprenons que le sénat spartiate (1) était déplorablement ouvert à la corruption, nous ne pouvons guère présumer beaucoup mieux des vieux sénateums à vie d'Athènes. Mais quand même leurs pouvoirs auraient été guidés par Lotue la bienveillance d'intention qu'affirme Isokrate, ils étaient de leur nature tels qu'ils ne pouvaient être exercés que sur un peuple passif et stationnaire; tandis que le cours des événements à Athènes, à cette époque en particulier, présentait des conditions tout à fait contraires. Pendant le

<sup>(1)</sup> Aristote, Politic 11, 6, 18.

malheur de l'invasion des Perses, il est vrai, le sénat de l'aréopage avait été armé d'une autorité plus qu'ordinaire, dont il avait fait un si honorable emploi qu'il avait fortifié son influence et resserré sa surveillance pendant la période qui suivit immédiatement. Mais cette même épreuve avait aussi provoqué dans le corps général des citoyens une nouvelle explosion de sentiment démocratique, et une conscience accrue de leur force, tant individuelle que nationale. Il y avait donc ici deux forces, non-seulement distinctes, mais opposées en conflit, toutes deux mises en action avec plus d'intensité et en même temps (1). Et ce n'était pas tout : maintes circonstances différentes donnaient précisément alors un caractère nouveau à la vie et aux habitudes publiques des Athéniens, - l'agrandissement de la cité, la création du port fortifié et de la nouvelle ville de Peiræeus, l'introduction d'une population nautique accrue, les devoirs actifs d'Athènes comme chef de la confédération délienne, etc. Toutes ces circonstances contribuaient à ouvrir de nouvelles veines d'espérance et de sentiment, et de nouvelles lignes d'action chez les Athéniens, entre 480-460 avant J.-C., et par suite à rendre l'intervention du sénat de l'aréopage, essentiellement conservateur et à l'ancienne mode comme il l'était, de plus en plus difficile. Mais au moment même où la prudence aurait conseillé de la relacher ou de la modifier. le sénat paraît l'avoir rendue plus rigoureuse, ou du moins avoir essayé de le faire; ce qui ne put manquer de soulever contre lui un corps considérable d'ennemis. Non-seulement les innovateurs démocratiques, mais encore les représentants

<sup>(1)</sup> Aristote indique particulièrement ces deux tendances en conflit à Athènes, l'une suivant immédiatement l'autre, dans un remarquable passage de sa Politique (V, 3, 5): —

Μεταθάλλουσι δέ καὶ εἰς όλιγαρχίαν καὶ εἰς δήμον καὶ εἰς πολιτείαν ἐκ τοῦ εὐδοκιμήσαι τι ἡ αὐξηθήναι ἡ ἀρχεῖον ἡ μόριον τῆς πόλεος 'οἰον, ἡ ἐν 'Αρείω πάγω βουλή εὐδοκιμήσασα ἐν τοἰς Μπ-

δικοίς έδοξε συντονωτέραν ποιήσας τήν πολιτείαν. Και πάλιν ό ναυτικός όχλος γενόμενος αίτιος τής περί Σαλαμένα νίκης και διά ταυτης τής ήγεμονίας και διά τήν κατά θάλαιταν δύναμεν, τήν δημοκρατίαν ίσχυροτέραν έποίη-

Le mot evyrovertigav « (plus strict, plus rigoureux,) » est opposé dans un autre passage à di autévaz (IV, 3, 5).

de nouveaux intérêts en général à Athènes, devinrent les adversaires du sénat comme étant un instrument de répression vexatoire, employé pour des vues oligarchiques (1).

Le caractère du sénat de l'aréopage et l'ancien respect dont il était entouré en faisaient naturellement un centre d'action pour le parti oligarchique ou conservateur, qui désirait maintenir intacte la constitution kleisthénéenne, avec une autorité entière, administrative aussi bien que judiciaire. conservée tant aux magistrats individuels qu'à l'aréopage collectif. A l'époque dont nous parlons maintenant, le chef le plus saillant de ce parti était Kimôn. Ses brillantes victoires à l'Eurymedôn, aussi bien que ses exploits dans d'autres entreprises guerrières, donnaient sans doute beaucoup de force à son influence à l'intérieur. Le même parti renfermait probablement aussi la majorité considérable des familles riches et anciennes d'Athènes, qui, tant que les magistratures furent électives et non tirées au sort, arrivaient ordinairement à se faire élire elles-mêmes, et avaient tout intérêt à maintenir le pouvoir de ces charges aussi élevé qu'elles le pouvaient. De plus, le parti était encore fortifié par l'appui prononcé de Sparte, dû surtout à Kimôn, proxenos de Sparte à Athènes. Naturellement une telle aide a pu seulement être indirecte; toutefois, il paraît qu'elle ne fut pas d'une médiocre importance, - car en considérant qu'Athènes et Ægina avaient été divisées par une ancienne querelle, et que Corinthe était dans des dispositions plus hostiles qu'amicales, nous voyons que les bons sentiments des Lacédæmoniens pouvaient bien paraître aux citoyens athéniens éminemment désirables à conserver; et que le caractère philo-laconien des principaux personnages à Athènes contribua à désarmer la jalousie de Sparte pendant cette pé-

<sup>(1)</sup> Plutarque, Reipub, ger. Precept. p. 805. Ούχ άγνοῦ δὲ, ὅτι βουλήν τινες ἐπαχθή καὶ ὀλιγαρχικήν κολούσαντες, ῶσπερ Ἐφιάλτης Ἀθήνησι καὶ Φορμίων

καρ' 'Ηλείοις, δύναμιν άμα και δόξαν Εσγον.

Sur le caractère oligarchique des Aréopagites, V. Dinarque cont. Demosthen., p. 46, 98.

riode critique où l'ascendant maritime athénien était en progrès (1).

L'opposition politique entre Perikles et Kimon était héréditaire, puisque Xanthippos, le père du premier, avait été l'accusateur de Miltiades, le père du second. Tous deux étaient des premières familles de la cité, et cette circonstance, combinée avec les talents militaires de Kimôn et la grande supériorité de Periklès comme homme d'État, les placait l'un et l'autre à la tête des deux partis politiques qui divisaient Athènes. Periklès doit avoir commencé très-jeune sa carrière politique, puisqu'il conserva une position d'abord d'une grande influence, et ensuite d'un ascendant moral et politique sans pareil, pendant la longue période de quarante années, contre des rivaux distingués, des agresseurs acharnés et des diffamateurs peu scrupuleux (467-428 av. J.-C. environ). Sa vie publique commença vers l'époque où Themistoklès fut frappé d'ostracisme, et où Aristeidès était en train de quitter la scène, et il montra bientôt un caractère qui combinait la probité pécuniaire de l'un avec les ressources d'esprit et les larges vues de l'autre; en y ajoutant une discrétion et un empire sur lui-même que famais rien ne troublait, - une excellente éducation musicale et littéraire due à Pythokleides. - une éloquence telle que personne avant lui n'en avait ou entendu ou imaginé de pareille, - et la meilleure philosophie que l'époque offrait. Il remplit avec fidélité et zèle ses devoirs comme jeune citoyen, mais il fut timide dans ses premiers rapports politiques avec le peuple, - fait parfaitement en harmonie avec la prudence de son caractère, mais que quelques-uns de ses biographes (2) expliquent en disant qu'il craignait d'être frappé d'ostracisme, et que son visage ressemblait à celui du despote Pisistrate. Toutefois, nous pouvons assez bien être sûrs que cette ressemblance personnelle (comme le songe effrayant attribué à sa mère (3) quand elle était enceinte de lui) fut

Plutarque, Kimôn, c. 16; Themistoklês, c. 20.

<sup>(2)</sup> Plutarque, Periklês, c. 4-7 seq. (3) Hérodote, VI, 131.

une invention après coup due à ses ennemis quand son ascendant était déjà établi, - et que de jeunes débutants étaient peu exposés au danger de l'ostracisme. Le caractère des partis politiques à Athènes avait beaucoup changé depuis les jours de Themistoklès et d'Aristeidès. Car la constitution kleisthénéenne, bien qu'agrandie par ce dernier après le retour de Salamis, jusqu'à rendre tous les citoyens sans exception éligibles aux magistratures, était devenue impopulaire auprès des citoyens plus pauvres et du sentiment démocratique plus vif qui couvait alors dans Athènes et dans Peiræeus.

Ce fut à ce parti démocratique, - parti du mouvement contre celui de la résistance, ou des réformateurs contre les conservateurs, si nous pouvons employer la phraséologie moderne, - que Perikles consacra sa haute position, son caractère élevé et ses talens éminents. Quant à ces artifices bas, que l'on attribue communément à l'homme qui épouse les intérêts politiques des pauvres contre les riches, il en fut exempt d'une manière remarquable. Il était infatigable dans son attention aux affaires publiques, mais il allait peu en société, et il dédaignait presque jusqu'à l'excès les airs de popularité. Son éloquence faisait une impression irrésistible; cependant il n'en était nullement prodigue; il avait soin de se réserver, comme la trirème salaminienne, pour des occasions solennelles, et il préférait le plus souvent employer l'action de ses amis et de ses partisans (1). De plus, il recut de son ami et maître Anaxagoras une teinture de philosophie naturelle, qui fortifia beaucoup son àme (2) et l'arma contre un grand nombre des superstitions régnantes, mais qui en même temps contribua à lui enlever la sym-

pathie du vulgaire, riche aussi bien que pauvre. Les artifices de la démagogie étaient dans le fait beaucoup plus cultivés par l'oligarque Kimôn, dont la manière d'être familière et à



<sup>(2)</sup> Platon, Phredre, c, 51, p, 270;

<sup>(1)</sup> Plutarque, Reipubl. gerend. Plutarque, Periklès, c. 8; Xénoph. Precept. p. 812; Periklès, c. 5, 6, 7. Memor. 1, 2, 46.

cœur ouvert était vantée par son ami personnel le poëte Ion, en contraste avec le maintien réservé et imposant de son rival Periklês. Kimôn employait le riche butin que lui procuraient ses expéditions maritimes à des décorations publiques aussi bien qu'à des largesses faites aux citoyens pauvres; il mettait ses champs et ses fruits à la disposition de tous les habitants de son dême, et se faisait accompagner en public par des esclaves bien vêtus, qui avaient l'ordre d'offrir leurs chaudes tuniques en échange des vêtements rapés de ceux qui semblaient être dans le besoin. Mais le bien de Periklès était administré avec une économie rigoureuse, quoique bienveillante, par son ancien intendant Evangelos, - le produit de ses terres étant vendu en entier, et la consommation de sa maison achetée au marché (I). Ce fut par cette régularité qu'il conserva sa complète et manifeste indépendance à l'égard de toute séduction pécuniaire. Sous le rapport du goût, du talent et du caractère, Kimôn était tout l'opposé de Periklès : brave et habile commandant, distributeur prodigue, homme de festins et d'habitudes amoureuses, - mais incapable d'attention soutenue aux affaires, ignorant la musique ou les lettres, et doué d'une aversion toute laconienne pour la rhétorique et la philosophie: tandis que l'ascendant de Periklès était fondé sur son admirable combinaison de qualités civiles, - probité, diligence, fermeté, jugement, éloquence et pouvoir de guider des partisans. En qualité de commandant militaire, bien qu'il ne manquat nullement de courage personnel, il cherchait rarement à se distinguer, et était surtout fameux pour le soin qu'il prenait de la vie des citovens, en décourageant toute entreprise téméraire ou éloignée. Ses habitudes privées étaient sobres et retirées: son principal commerce étaif avec Anaxagoras, Protagoras (2), Zenôn, le musicien Damôn

<sup>(1)</sup> Plutarque, Periklês, c. 9, 16; Kimôn, c. 10; Reipubl. gerend, Præ-

cept. p. 818.

(2) Les rapports personnels entre Pe-

riklès et Protagoras sont attestés par l'intéressant fragment de ce dernier que nons tronvons dans Plutarque, Consolat. ad Apollonium, c. 33, p. 119.

et avec d'autres philosophes, - tandis que l'attachement intime le plus tendre le liait à la séduisante Aspasia, distinguée par la culture de son esprit.

Tels étaient les deux hommes qui se présentaient à cette époque comme les plus remarquables dans la lutte des partis à Athènes. - c'est-à-dire la démocratie expansive contre la démocratie stationnaire de la dernière génération, qui recevait maintenant le nom d'oligarchie, - l'énergie ambitieuse et parleuse, répandue même dans la population pauvre, qui formait actuellement de plus en plus le trait caractéristique d'Athènes contre la valeur illettrée et peu curieuse des vainqueurs de Marathôn (1). Ephialtês, fils de Sophônidês, était à cette époque le principal auxiliaire, et à vrai dire vraisemblablement l'égal de Periklès, et il ne lui était nullement inférieur en probité personnelle, bien qu'il fût pauvre (2). Quant à la lutte politique agressive, il était même plus actif que Periklès, qui parait pendant tout le cours de sa longue vie publique n'avoir manifesté que peu d'amertume contre ses ennemis politiques. Malheureusement le peu de connaissance que nous avons de l'histoire d'Athènes ne nous offre que quelques causes générales et un petit nombre de faits marquants. Les détails et les personnages particuliers qui sont en jeu ne sont pas à la portée de notre vue, cependant le cours réel des événements politiques repose partout principalement sur les détails, aussi bien que sur les causes générales. Avant qu'Ephialtès présentat sa proposition capitale de diminuer la compétence du sénat de l'aréopage, il paraît avoir été empressé de réprimer l'abus pratique de l'autorité des magistrats par des accusations portées contre eux à l'époque de leur responsabilité régulière. Après des efforts répétés pour réprimer l'abus pratique de ces pouvoirs du magistrat (3), Ephialtès et Periklès

<sup>(1)</sup> Aristoph. Nubes, 972, 1000 arg., et Range, 1071.

<sup>(2)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 10; Ælien,

V. H. II. 43: XI. 9.

<sup>(3)</sup> Plutarque, Periklês, c. 10. Cf. Valor. Maxim. III, 8, 4. Epiáktry pèv ούν, φοδερόν όντα τοῖς όλιγαρχικοῖς καὶ περί τὰς εὐθύνας καὶ διώξεις τῶν, τὸν

furent enfin amenés à proposer de le retrancher d'une manière permanente, et d'introduire un nouveau système.

De tels actes provoquèrent naturellement une extrême amertume dans les sentiments des factions. Il se peut que cette disposition ait dicté en partie l'accusation portée contre Kimôn (vers 463 av. J.-C.), après la reddition de Thasos, sur l'allégation qu'il avait reçu des présents du prince lacédæmonien Alexandre, - accusation dont il fut renvové. A cette époque, le parti oligarchique ou kimônien était incontestablement le plus puissant; et quand on proposa d'envoyer des troupes pour aider les Lacédæmoniens à réduire les Ilotes révoltés et réfugiés sur Ithômè. Kimôn entraina avec lui le peuple à le faire, par un appel à ses sentiments généreux, malgré l'ardente opposition d'Ephialtès (1). Mais lorsque Kimôn et les hoplites athéniens revinrent à Athènes, après avoir été renvoyés de Sparte dans des circonstances de soupcon insultant (comme je l'ai mentionné dans le chapitre précédent). l'indignation des citovens fut extrême. Ils renoncèrent à leur alliance avec Sparte et entrèrent en amitié avec Argos. Naturellement l'influence de Kimon et la position du parti oligarchique furent considérablement changées par cet incident. Et dans l'amertume actuelle des partis politiques, il n'est pas surprepant que ses adversaires aient profité de l'occasion pour proposer bientôt après un vote d'ostracisme (2), - défi, à vrai dire, qui a bien pu être accepté sans répugnance par Kimon et son parti, puisqu'ils pouvaient se croire encore les plus forts et supposer que la sentence de bannissement tomberait sur Ephialtès ou sur

δήμον άδικούντων άπαραίτητον, ἐπιδουλεύσαντες οἱ ἐχθροὶ δι' ᾿Αριστοδίκου τοῦ Ταναγρικοῦ προφαίως ἀνεϊλον, etc.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Kimôn, c. 16.

<sup>(2)</sup> Platarque, Kimôn, c. 17. ΟΙ 2λ πρὰς ὀργὴν ἀπιλόντις ήδη τοῖς λακωνίζουσι φαναρῶς ἐχαλίπανον, καὶ τὸν Κίμαννα μικρᾶς ἀπιλαδόμενοι προφάσεως ἐκοτράκιων ἴτη δέκα. Je transmis ce passage comme spécity.

men de la manière inexacte dont l'ostracisme est si souvent représenté. Plutarque dit: Les Athénisms profibrent d'un léger prétexte pour frapper Kimbo d'ostracisme. Mais c'était un trait caractéristique et partienlier à l'estracisme de n'avoir pas de présente, C'était un jugement rendu sans cause propre ni déterminée.

Perikles. Toutefois, le vote aboutit au bannissement de Kimón, preuve certaine que ses adversaires étaient alors en marche ascendante. Dans cette occasion, comme dans la précédente, nous voyons l'ostracisme invoqué pour prévenir une période de confit politique intense, dont il affaiblissait du moins la violence, en éloignant pour un temps un des chefs rivaux.

Ce fut alors que Periklès et Ephialtès mirent à exécution leur important projet de réforme judiciaire. Le sénnt de l'aréopage fut privé de son pouvoir censorial et discrétionnaire, aussi bien que de sa compétence judiciaire, excepté de celle qui ser apportait à l'homoiede. Les magistrats individuels, aussi bien que le sénat des Cinq Cents, furent aussi dépouillés de leurs attributs judiciaires (excepté de pouvoir d'imposer une faible amende) (1), qui furent transférés à des listes nouvellement créées de dikastes salariés, répartis par le sort en dix sections prises dans l'Heliza collective. Ephialtès (2), pour la première fois, fit descendre les lois de Solon de l'Akropolis au voisinage de la place du marché, où siégeaient les dikasteria, — preuve visible que la justice était dès lors pouplarisée.

Dans l'exposé qu'en ont fait maints auteurs, la portée complète de ce grand changement constitutionnel est résimparfaitement comprise. Ce qu'on nous dit communément, c'est que Periklès fut le premier à assigner un salaire à ces nombreux dikasteria à Athènes. Il gagna le peuple avec l'argent public (dit Plutarque), afin de tenir têté à Kimôn, qui le gagnait avec son propre argent : comme si la paye était le trait principal dans ce cas, et comme si tout ce que fit Periklès fut de se rendre populaire en payant les dikastes pour un service judiciaire qu'ils avaient auparavant renda gratuitement. La vérité est que cette nombreuse armée de dikastes, répartie en dix régiments, et appelée à fonctionner systèmatiquement pendant toute l'année, fut organisée alors pour

<sup>(1)</sup> Demosth. cont. Energ. et Mnesib. (2) Harpokration, — 'Ο κάτωθεν ε. 12. (2) Harpokration, — 'Ο κάτωθεν νόμος, — Pollux, XIII, 128.

la première fois : le commencemnt de leur paye est aussi le commencement de leur action judiciaire régulière. Ce que Periklès effectua réellement, ce fut de séparer pour la première fois de la compétence administrative des magistrats cette autorité judiciaire qui l'avait accompagnée dans l'origine. Les personnages considérables qui avaient été habitués à occuper ces charges se virent amoindris tant en influence qu'en autorité (1) : tandis que d'autre part une vie et des habitudes nouvelles, et un sentiment nouveau de pouvoir surgirent parmi les citoyens plus pauvres. Un demandeur avant à intenter une action civile, ou un accusateur demandant une punition contre des citoyens coupables d'injure, soit envers lui-même, soit envers l'État, avaient encore à s'adresser à l'un des neuf archontes, mais c'était seulement en vue d'arriver finalement devant le dikasterion par lequel la cause devait être jugée. Si les magistrats agissant individuellement furent réduits ainsi à une simple administration et à une police préliminaire, ils éprouvèrent une perte de pouvoir encore plus sérieuse en leur qualité de membres de l'aréopage, après que l'année de l'archontat était expirée. Au lieu de leur ancienne sphère illimitée de surveillance et d'intervention, ils furent alors privés de toute sanction judiciaire au delà de ce petit pouvoir d'imposer une amende, qui

<sup>(1)</sup> Aristote, Polit. IX, 5, 6. Έτι δ' οι ταῖς ἀρχαῖς ἐγκαλοῦντες τὸν δημόν φασι δείν κρίνειν · ὁ δ' ἀπμένως δέχεται τὴν πρόκλησιν · ὡστε καταλύονται και σχι αὶ ἀργαῖ, etc. Cf. VI, 1, 8.

La remarque d'Aristota n'est pas justement applicable au changeus, justement applicable au changeus, putement applicable au changeus, proviori enlevé aux magistrats, nor an pruple, mais à certains dikasteris spécialement constitués, bien que uombreux et populaires, s'engageant par serment à juger conformément à lois sommes et écrites. Et a séparation de la compétence judiciaire d'avec la compétence administrative ne doit pas tre canactérisée comme « dissolver comme» d'aux-

détruisant l'autorité du magistrat. » An contraire, elle est conforme any meilleures notions modernes. On ny peut blâmer l'eriklés pour avoir effectué cette séparation; cependant ou peut croire que la justice qu'il établit méritait des critiques.

Platon semble également avoir conqui le pouvoir administratif comme accenpagné cesentiellement du judiciair. 
(leg. VI. p. 1871) : — Bévar ağgovra 
évyzatov zai özsarriy tévat twón, 
opinion sant donte parfaitement juste, 
jusqu'a hun certaine limite étroite, la 
séparation entre les deux sortes de 
pouvoirs ne peut être rendue abselement 
complète.

fut encore laissé, tant à des magistrats individuels qu'au sénat des Cim (Ceats. Mais on leur réserva expressément le droit de connaître de l'homicide; — car la procédure, dans ce dernier cas, religieuse non moins que judiciaire, était si foncièrement consacrée par un ancien seutiment, qu'aucun réformateur ne pouvait se hasarder à la déranger ni à l'écarter (1).

(1) Demosth. cont. Neer. p. 1372; cont. Aristokrat, p. 642.

Meier (Attischer Prozess, p. 143) pense que le sénta de l'aréopage fut aussi peiré de son pouvoir de connaître de Thomicide aussi bien que de ses autres fonctions, et qu'il ne le recourra qu'après l'expulsion des Trente. Il proluit comme pereuve un passage de Lysias (De Cede Fratestheuis, p. 31-33).

M. Boeckh et O. Müller adoptent la même opinion que Meier, et vraisemblablement sur l'antorité du même passage (V. la Dissertation de O. Müller sur les Euménides d'Æschyle, p. 113, . trad, angl.). Mais, en premier lien, cette opinion est contredite par une assertion expresse du biographe anonyme de Thucydide, qui mentionne le jugement de Pyrilampès pour meurtre devant l'aréopage; et contredite aussi, vraisemblablement, par Xéuophou (Memorab. III, 5, 20); on second lien, le passage de Lysias me paraît avoir na sens différent. Il dit : 'Ω καὶ πάτριόν έστι και έφ' θμών ἀποδίδοται τοῦ ρόνου τάς δίκας δικάζειν. Or (même si nons admettons que la lecon conjecturale έφ' όμων au lieu đe έφ' όμεν soit juste), cette restitution de fonctions à l'aréopage se rapporte encore naturellement à la démocratie rétablie après la violente interruption occasionnée par l'oligarchie des Trente, Si l'on considère combien de personnes les Trente firent mettre violemment à mort, et la subversion complète de toutes les lois qu'ils introduisirent, il semble impossible de supposer que l'aréopage ait pu

continuer à tenir ses séances et à juger des accusations d'homicide intentionnel, sous leur gouvernement. Au retour de la démocratie, après l'expulsion des Treute, les fonctions du sénat de l'aréopage lui revinrent également.

Si la supposition des éminents autours mentionnés plus haut était exacte, s'il était vrai que l'aréopage fut privé non-seulement de sa fonction de surveillance en général, mais encore de son droif de comaître de l'homicide. pendant les cinquente-einq années qui s'écoulèrent entre la motion d'Ephialtés et l'expulsion des Trente, - ee sénat a dû être sans aucune fonction du tout pendant ce long intervalle; il a dû être commo s'il n'existait pas pour toutes les affaires pratiques. Mais pendant une si longue période do suspensiou totale, les citoyens auraient perdu tout leur respect pour lui ; il u'aurait pu couserver autant d'influeuce qu'il en possédait réellement, comme nous le savons, immédiatement avant les Trente (Lysias c. Eratosth. c. 11, p. 126); et il aurait été difficile de le faire revivre après l'expulsion des Treute. Tandis qu'en conservant pendant cette période sa juridiction dans des cas d'homicide, séparément de ces privilèges plus éteudus qui l'avaient rendu antérieurement odieux. l'ancien respect traditionnel qu'on lui portait était maintenn, et il revivait après la chute des Treute comme une partie vépérable de l'aucienue démocratie, même apparemment

avec quelque extension de priviléges. Les conclusions que O, Miller veut Ce fut par cette même raison probablement que le parti stationanire défendit outres les prérogatives du sénat de l'aréopage, — en dénonçant les réductions proposées par Ephialités comme des innovations coupables et impies (1). A quel point s'éleva son ressentiment, quand ces réformes furent mises à exécution, — et combien la collision des partis politiques était violente à ce moment? — c'est ce dont nous pouvons juger par le résultat. Les ennemis d'Ephialtès le firent assassimer secrètement par la main d'un Boèdien de

tirer, quant aux faits de ces temps, des Euménides d'Æschyle, ma paraissent mal appuyées. Afin de souteuir son idée, qu'en vertu de la proposition d'Ephialtès « l'arcopage cessa presque entièrement d'être une haute cour de justice - (sect. 36, p. 109), il est forcé de changer la chronologie des événements, et d'affirmer que la motion d'Ephialtès a dû être faite postéricurement à la représentation des Euménides, bien que Diodore la mentionne dans l'avant-dernière année qui précéda cette représentation, et il n'y a rien pour le contredire. Tout ce que nous pouvous conclure sana dauger des mêmes allusions indistinctes d'Æschyle, c'est qu'il est lui-même plein de respect pour l'aréopage, et que la moment était un de ceux où l'amertuma des partis s'élève au point de faire prévoir et craindre, avec une certaine raison, quelque chose qui ressemble à une guerre civile (supúlies 'Apr., v. 864). Il se peut qu'il ait été opposé à la diminution des priviléges de l'aréopage par Ephialtês; toutefois il n'est pas tout à fait certain qu'il en fût ainsi, en ce qu'il le présente d'une manière saillante et spéciale comma un tribunal jugeant Phomicida, exercant cette juridiction en verta d'une prescription inhérente, et confirmé dans ce droit par les Enménides elles-mêmes. Or, en considérant que cetta juridiction était précisément la chose confirmée et laissée par Ephialt@s à l'aréopage, nous pourrions conclure d'une manière plausible qu'. Eschyla, eu rehaussant la solemuité et en prédisant la perpétuité du privilége qui lai restait, avait l'intention de concilier coux qui ressentaient les innovatious récentes, et d'adoucir la haine entre les deux partis contraires.

L'opinion de Boeckh, de O. Millee et de Meier, — relatirement aux jugements sur l'homicide culevés au sénat de l'arcopage, par la proposition d'E-phialtès, — a été discutée, et (à mon bonne dissertation (De Arcopago une bonne dissertation (De Arcopago nou privato per l'phialtem homicidii judiciis. Kiel, 1929).

(1) C'est là le langage des auteurs

qua copiait Diodore (Diodore, XI, 77).

Ο υ μλη δρόως γε διέφυγε τηλικούτοις δνομήμαστις έπιδαλόμανος (ΕρλίαΙέθ), άλλά τῆς κυκτός όναιμεθείς, άδηλον έσχε τὴν τοῦ βίου τελευτήν. Cf. Pausanius, I, 29, 15.

Plutarque (Periklés, c. 10) cito Aristote comme ayant mentionné l'assassin d'Ephialtès. Antiphôu, cependant, dit que l'assassin ne fut jamais commu ni convaineu (De Cæde Horo. c. 68).

Les ennemis de Periklês faisaient circuler un bruit (meutiound par Idomeneus), que c'était lai qui avait fais assassiner Ephialtês, par jalousie de la supériorité de ce dernier (Plut. Periklês, c. 10). Nous pouvons conclure de ce bruit combien Ephialtês était hant plucé.

Tauagra nomné Aristodikos. Ce crime — rare dans les annales politiques d'Athènes, car nous n'arrivons pas plus tard à un exemple connu d'un tel forfait avant l'oligarchie des Quatre Cents, en 411 avant J.-O., — ce crime, disonsnous, nous marque à la fois la gravité du changement introduit alors, la violence de l'opposition qui lui fut faite, et le caractère peu scrupuleux du parti conservateur. Kimo était en exil, et il ne prit aucune part à cet acte. Sans doute manière au parti qui le provoqua. Dans son désir de vengeance, le parti populaire a dù devenir plus attaché encore aux réformes judiciaires qui lui étaient assurées, tandis que le pouvoir de Periklès, le chef supérieur survivant et agissant désormais seul, a dù être considérablement fortifich

C'est de ce moment que l'on peut dire que date l'administration de ce grand homme : il était maintenant le principal conseiller (nous pourrious presque dire le premier ministre) du peuple athénien. Ses premières années furent marquées par une série de brillants succès - déjà mentionnés, - l'acquisition de Megara comme alliée, et la guerre victorieuse contre Corinthe et Ægina. Mais quand il proposa la grande et importante amélioration des Longs Murs, faisant ainsi une scule ville d'Athènes et de Peiræeus, le même parti oligarchique, qui s'était opposé à ses changements judiciaires et avait assassiné Ephialtès, se mit encore en avant et fit une vive résistance. Comme il trouvait infructueuse une opposition directe, il ne se fit pas scrupule d'entamer une correspondance perfide avec Sparte, - invoquant l'aide d'une armée étrangère pour opérer le renversement de la démocratie, tant elle était devenue odieuse à ses yeux depuis les récentes innovations. Nous avons déià raconté combien fut sérieux le danger que courut Athènes, vers l'époque de la bataille de Tanagra, en même temps que la réconciliation rapide et inattendue des partis après cette bataille, due principalement au généreux patriotisme de Kimôn et de ses amis immédiats. Kimôn fut rappelé de l'ostracisme à cette occasion, avant que son temps complet fut expiré; et la rivalité entre lui et Periklès devint dorénavant mitigée, ou

même se transforma en un compromis (1), en vertu doquel lea sfiaires intérieures de la cité furent laissées à l'un, et la conduite des expéditions étrangères à l'autre. Les succès d'Athènes pendant les dix années suivantes furent plus brilants que jamais, et elle parvint an maximum de sa puissance: ce qui sans doute eut un effet important en donnant de la stabilité à la démocratie, aussi hien qu'à l'administration de Periklès, — et les mit à la fois l'une et l'autre en état de soutenir le choc de ces grands revèrs publics, qui priverent les Athéniens de leurs alliés dépendants sur terre, pendant l'intervalle entre la défaite de Korôncia et la trève de trente ans.

En même temps que l'importante révolution judiciaire effectuée par Periklès, on introduisit d'autres changements appartenant au même plan et au même système.

Ainsi on investit d'un pouvoir général de surveillauce, tant sur les magistrats que sur l'assemblée publique, sept magistrats, nommés alors pour la première fois, appelés nomophylaques, ou gardiens des lois, et asms doute changés chaque année. Ces nomophylaques siégeaient à côté des proedri ou présidents tant dans le senat que dans l'assemblée publique, et étaient changés du devoir d'intervenir toutes les fois que quelque mesure était prise ou quelque proposition faite contrairement aux lois existantes. Ils avaient aussi le pouvoir d'obliger les magistrats à agir conformément à la loi (2). Nous ne savons pas s'ils possé-

<sup>(1)</sup> L'intervention d'Elpinikè, scur de Kimön, qui mmen ac compromis entre son frère et Periklès, ett asser probable (Plutarque, Periklès, c. 10, et Kimön, c. 13). Adroite et séduisante, oil semble sovri joué un rôle actif dans las intrigues politiques du temps. Mais nous ne sommes pas du tout obligés d'ajouter foi aux scandales insinués par Kupolis et Steambrotys.

<sup>(2)</sup> Nous entendons parler de ces nomophylaques dans un renseignement distinct cité de Philochore, par Pho-

μίται, Ιωτία: ηι 674, Ιντοπια. Ναραφιώ-Ινακτς : Επρις είναι του θεταρμοθείου από το Φιλόρορος έν ξ' · οἱ μέν γέφ σχοροντιά Μέσιονος είν ζουνο νάρνοι έπετερανώμενος, οἱ ἐδ νομοφιλακτες χρόνεια στραφια άγονετς : και ταξε θαεξε δινακτιά Δρόνετοι λεαθείζοντο : και την πομετνίπερικον τή Ηιλολοι · ταρέ θαρμός μετί πώπερικον τή Ηιλολοι · ταρέ θαρμός μετί πώπολινείαι και έν τη βουλή μετί πώφορα τη πόλει πράττειο. Επιτε δέ τρανσορα τη πόλει πράττειο. Επιτε δέ τρανκεί πετίστειο και το ποραφικό το και το και και πατέστετα το Επιτε δέ τρανκαι πατέστετα το Επιτε δέ τρανκαι πατέστετα το Επιτε δέ τραν-

daient la présidence d'un dikasterion. - c'est-à-dire s'ils pouvaient eux-mêmes faire convoquer une des listes de jurés, et mettre en cause devant eux un délinquant prétendu, sous leur présidence, - ou s'ils étaient restreints à faire une protestation formelle en soumettant l'illégalité prétendue à l'assemblée publique. Toutefois, nommer des magistrats investis de ce devoir spécial de surveillance et de dénonciation ne fut pas une mesure sans importance, car elle permit probablement à Ephialtès de répondre aux objections de bien des personnes qui craignaient d'abolir le pouvoir de surveillance de l'aréopage sans rien introduire pour le remplacer. Les nomophylaques furent honorés d'une place distinguée aux processions et aux fêtes publiques, et il leur fut même permis (comme aux archontes) d'entrer dans le sénat de l'aréopage après que leur année de charge était expirée; mais ils n'acquirent jamais un pouvoir aussi considérable que celui que ce sénat lui-même avait exercé. L'introduction et l'application croissante de la Graphè Paranomon, qui sera expliquée bientôt, a dû neutraliser en grande partie leur intervention. Ils ne sont pas même mentionnés dans la description de cette assemblée mal conseillée qui condamna les six généraux, après la bataille des Arginusæ, à être jugés par un nouveau procédé qui violait la forme légale non moins que la justice en elle-même (1). Après l'expulsion des Trente, le sénat de l'aréopage fut investi de nouveau d'une surveillance sur les magistrats, bien qu'il ne recouvrat rien qui ressemblat à son ancien ascendant.

Un autre changement important, que nous pouvons avec probabilité rapporter à Periklès, c'est l'institution des nomothetæ. Ces hommes étaient dans le fait des dikastes,

Έριάλτης μόνη κατέλιπε τη έξ 'Αρείου πάγου βουλή τα ύπερ του σώματος.

Harpokration, Pollux et Suidas font en substance la même description de ces magistrats, bien qu'aucun, si ce n'est Photius, ne mentionne la date exacte de leur nomination. Il n'y a pas

de raison suffisante pour le donte que M. Boeckh exprime au sujet de l'exactitude de ce renseignement. V. Schoemann, Ant. jur. pub. Græc. sect. 66; et Cicéron, Leg. III, 20.

<sup>(1)</sup> V. Xénophon, Hellenic. I, 7; Andocide. De Mysteriis, p. 40.

membres des six mille citoyens annuellement assermentés en cette qualité. Mais ils n'étaient pas, comme les dikastes, appelés à juger des causes, distribués en tableaux ou régiments connus par une lettre particulière et opérant eusemble pendant l'année entière; ils étaient désignés par le sort pour sièger ensemble seulement dans une occasion spéciale et selon que le besoin s'en présentait. Suivant la réforme introduite alors, l'ekklesia ou assemblée publique, même avec la sanction du sénat des Cinq Cents, devint incompétente soit pour faire passer une nouvelle loi, soit pour rapporter une loi existant déjà : elle ne pouvait rendre qu'un pséphisme. - c'est-à-dire, à proprement parler, un décret applicable seulement à un cas particulier, bien que le mot fût employé à Athènes dans un sens très-large, comprenant quelquefois des décrets d'une application générale aussi bien que permanente. Par rapport aux lois, une procédure judiciaire spéciale fut établie. Les thesmothetæ furent chargés d'examiner annuellement les lois existantes, en notant toute contradiction ou double loi sur le même objet; et dans la première prytanie (dixième partie) de l'année attique, le onzième jour, on tenait une ekklesia, dont la première occupation était de parcourir les lois seriatim et de les soumettre à l'approbation ou au rejet, en commencant d'abord par les lois relatives au sénat, puis en venant à celles d'intérêt plus général, surtout à celles qui déterminaient les fonctions et la compétence des magistrats. Si une loi était condamnée par le vote de l'assemblée publique, ou si un citoyen avait une nouvelle loi à proposer, la troisième assemblée de la prytanie était occupée, avant toute autre affaire, à nommer les nomothetæ et à pourvoir aux movens de paver leur salaire. On demandait que tout citoyen qui avait à faire de nouvelles propositions de la sorte le déclarat publiquement à l'avance, afin qu'on pût mesurer le temps nécessaire aux séances des nomothetre, suivant le nombre des affaires dont ils devaient ètre appelés à connaître. De plus, on nommait les avocats publics chargés d'entreprendre la défense formelle de toutes les lois attaquées, et le citoven qui en proposait le rappel avait à établir son cas contre cette défonse, à la satisfaction des nomothetæ assemblés: Ces derniers étaient pris dans les six mille dikastes assermentés, at leur nombre était différent, suivant les circonstances. Quelquefois on parle d'eux comme étant cinq cents, quelquefois comme étant mille, et nous pouvous être assurés que le nombre était toujours considérable.

Cette institution eut pour effet de soumettre la confection ou le rappel des lois aux mêmes solemnités et aux mêmes garanties que le jugement des causes ou accusations en justice. Nous devous nous rappeler que les citoyens qui assistaient à l'ekklesia ou assemblée publique, n'étaient pas assermentés comme les dikastes; ils n'avaient pas non plus la même solemnité de procédure, ni la même certitude d'entendre présenter les deux côtés de la question, ni la même connaissance préliminaire et complète. Nous pouvons voir combien le serment juré était appelé agir sur les esprits des dikastes, par les fréquents appels que les orateurs y font, en les mettant en contraste avec l'assemblée publique non assermentée (l). Et l'on ne peut douter que les nomotheta

actes des nomothetse présentent des preuves non équivoques d'un temps beaucoup plus récent. Schoemann l'admet dans une certaine mesure, et par rapport an style de ces lois, - · l'ilorum quidem fragmentorum, que in Timokratea extant, recentiorem Solonia ztate formam atque orationem apertum est. » Mais ce n'est pas senlement le style qui pronve qu'elles sont d'nne date postérieure à Solon, C'est la mention d'institutions établies après ce législateur, telles que les dix prytanies dans lesquelles l'année était divisée, les dix statues des Eponymes, - dérivant toutes de la création des dix tribus par Kleisthenes. J'ai déjà fait remarquer l'emploi peu scrupuleux du nom de Solon par les orateurs tontes les fois qu'ils désirent faire une forte impression sur les dikastes.

<sup>(</sup>i) Demosth, cont. Timokrat, c. 20, 725, 726; 726; 726 οδυ τω δεκεί συμφέρεν τη πέλει τουούτας τόμος, δε δικαστιρίεν γιώστες αύτος κυριώτερος Ιστατ, και τὰς ιστό τῶν όμομοκέτων γιώστες τοξε άνωμότεις προστάξει λύεν; Ενόυμείσει, και το δικαστάρου και τζε καταγνώσεως οἱ δικαγλητών Τίποκταιδή και τὸν διμον κελιάτων τὸν ζόλκημότα: (Cf. Demost. cont. Embulid. 15.

c. 15. V. sur les nomothetæ, Schoemann, De Comitiis, ch. VII, p. 248 seq., et Platner, Prozess und Klagen bey den Attikern, Abschn. II, 3, 3, p. 33 seq.

Tous denx sontiennent, à tort, à mon avis, que les nomothete sont nue institution de Solôn. Demosthène, il est vrai, l'attribue à Solôn (Schoemaun, p. 268); mais, à mes yenx, ceci n'a aucune valuer, quand je vois que toutes les lois qu'il cite, destinées à régir les

n'offrissent une garantie beaucoup plus grande que l'assemblée publique pour une décision convenable. Cette garantie reposait sur le même principe que nous voyons dominer dans tous les arrangements constitutionnels d'Athènes, sur une fraction du peuple prise au hasard, mais assez nombreuse pour avoir le même intérêt que le tout, - non permanente, mais déléguée pour l'occasion, - assemblée sous une sanction solennelle, et entendant une exposition complète des deux côtés de la question. Le pouvoir de rendre des psêphismes, ou décrets spéciaux, resta encore à l'assemblée publique, qui était sans doute plus exposée à être surprise et à être entraînée à rendre une décision précipitée ou inconsidérée que soit le dikasterion, soit les nomothetæ. malgré la nécessité d'être préalablement autorisée par le sénat des Cinq Cents avant qu'aucune proposition put lui être soumise.

Comme garantie additionnelle, tant pour l'assemblée publique que pour les nomothetæ, contre le danger d'être surpris et entraînés à rendre des décisions contraires à la loi en vigueur, nous avons encore à mentionner une disposition remarquable, - disposition introduite probablement par Periklès en même temps que les formalités de la législation. au moyen de nomothetæ délégués spécialement. C'était la Graphè Paranomôn, — accusation pour défaut de formalité ou illégalité, - qui pouvait être portée sur certaines raisons contre l'auteur d'une loi ou d'un pséphisme, et le rendait passible d'une punition prononcée par le dikasterion. Il était obligé, en présentant sa nouvelle mesure, de prendre garde à ce qu'elle ne fût pas en contradiction avec aucune loi préexistante, - ou, s'il existait une telle contradiction, de la faire connaître formellement, de proposer l'abrogation de ce qui existait et d'écrire publiquement à l'avance ce qu'était sa proposition, - afin qu'il n'y eut jamais deux lois contradictoires en vigueur en même temps, ni qu'aucun décret illégal fût rendu soit par le sénat, soit par l'assemblée publique. S'il négligeait cette précaution, il était exposé à des poursuites, en vertu de la Graphè Paranomôn, que tout citoyen athénien pouvait porter contre lui devant le dikasterion, par l'intervention et sous la présidence des thesmothetæ.

A en juger par le titre de cette accusation, elle était dans l'origine limitée au motif spécial de contradiction formelle entre la nonvelle loi et l'ancienne. Mais elle avait une tendance naturelle à s'étendre : le citoyen qui accusait fortifiait son cas en démontrant que la mesure qu'il attaquait contredisait non-seulement la lettre, mais encore l'esprit et le but de lois existantes, - et il partait de là pour la dénoncer comme funeste et deshonorante pour l'État. C'est dans cette latitude illimitée que nous trouvons la Graphè Paranomôn à l'époque de Démosthène. L'auteur d'une nouvelle loi ou d'un psêphisme, même après qu'elle avait été discutée et rendue régulièrement, était exposé à être accusé. et il avait à se défendre non-seulement contre de prétendus manques de formes dans sa procédure, mais encore contre, quelque prétendu mal dans la substance de sa mesure. S'il était reconnu coupable par le dikasterion, la punition que lui infligeaient les juges n'était point fixe, mais elle variait selon les circonstances. Car l'accusation appartenait à cette classe où, après le verdict de culpabilité, d'abord un montant donné de punition était proposé par l'accusateur, puis un autre montant plus léger était désigné par la partie accusée contre elle-même, - le dikasterion étant obligé de faire un choix entre l'un et l'autre, sans admettre une troisième modification. - de sorte qu'il était même dans l'intérêt de la partie accusée de désigner contre elle-même une mesure de punition suffisante pour satisfaire le sentiment des dikastes, afin qu'ils ne donnassent pas la préférence à la proposition plus rigoureuse de l'accusateur. En même temps, l'accusateur lui-même (comme dans d'autres accusations publiques) était frappé d'une amende de mille drachmes, à moins que le verdict de culpabilité n'obtint au moins un cinquième des suffrages du dikasterion. Toutefois la responsabilité personnelle de l'auteur de la proposition ne durait qu'une année après l'introduction de sa nouvelle loi. Si l'accusation était portée à un intervalle de temps qui dépassait une année, l'accusateur ne pouvait pas demander de

punition contre l'auteur, et la sentence des dikastes n'absolvait ni ne condamnait que la loi. Leur condamnation de la loi, avec ou sans auteur, équivalait *ipso facto* à son abrogation.

Cette accusation contre l'auteur d'une loi ou d'un décret pouvait être portée ou bien à quelque moment avant qu'ils eussent été rendus définitivement — (par exemple, si c'était un décret, après qu'ill avait été accepté simplement par le sénat, ou, si c'était une loi, après qu'elle avait été approuvée par l'assemblée publique, et avant qu'elle eût été présentée aux nomothetes), — ou bien après qu'ils araient atteint leur achèvement complet par le verdict des nomothetes. Dans le premier cas, l'accusation arrêtait la marche ultérieure de la loi ou du décret jusqu'à ce que la sentence eût été pronnocée par les dikastes.

Ce règlement fut concu dans un esprit entièrement conservateur pour empêcher que les lois existantes ne fussent annulées complétement ou partiellement par une nouvelle proposition. Dans la procédure des nomothetæ, toutes les fois qu'une proposition était faite en vue de faire abroger une loi existante quelconque, on regardait comme peu sur de confier la défense de la loi ainsi attaquée au hasard de quelque orateur qui l'entreprendrait gratuitement. On nommait à cet effet des avocats payés. De même aussi, quand un citoven faisait une nouvelle proposition positive, on ne supposait pas qu'il y eût une garantie suffisante dans le hasard d'adversaires se présentant au moment. En conséquence, on donnait une garantie nouvelle dans la responsabilité personnelle de l'auteur de la proposition. Il n'était nullement déraisonnable que ce dernier, avant de proposer un nouveau décret ou une nouvelle loi, prit soin qu'il n'y eut rien dans sa proposition d'incompatible avec les lois existantes, - ni que, s'il en était ainsi, il présentat d'abord formellement une proposition directe pour l'abrogation d'une telle loi préexistante. Ce règlement lui imposait une obligation qu'il pouvait parfaitement bien remplir. Il servait de frein à l'usage de ce droit de libre parole et de libre initiative dans l'assemblée publique qui appartenait à tous les Athéniens sans exception (1), et qui était cher à la démocratie autant qu'il était condamné par des penseurs oligarchiques. C'était une garantie pour les dikastes qui étaient appelés à appliquer la loi à ces cas particuliers, contre l'embarras d'avoir des lois contradictoires citées devant eux, et d'être obligés dans lenr verdict d'écarter les unes ou les autres. Dans les gouvernements européeus modernes, même les plus libres et les plus constitutionnels, les lois ont été à la fois faites et appliquées soit par des personnes choisies, soit par des assemblées choisies, sous une organisation si différente qu'elle a fait disparaître l'idée d'une responsabilité personnelle imposée à l'auteur d'une nouvelle loi. De plus, même dans de telles assemblées. l'initiative particulière on bien n'a pas existé du tout, ou bien a eu un effet relativement petit dans la confection des lois; tandis que, dans l'application des lois une fois faites, il y a eu toujours un corps judiciaire permanent exerçant une action personnelle, plus ou moins indépendant de la législature, et interprétant en général le texte de lois contradictoires de manière à maintenir une marche passablement logique de tradition judiciaire. Mais à Athènes on ne supposait nullement que l'auteur d'un nouveau décret ou d'une nouvelle loi, qui avait amené le sénat ou l'assemblée publique à rendre l'un ou l'autre, eût par ce fait annulé sa responsabilité personnelle, si la proposition était illégale. Il avait trompé le sénat ou le peuple, en leur dissimulant de propos délibéré un fait qu'il counaissait, ou du moins ou'il aurait pu et dù connaître.

Mais, bien qu'on puisse ainsi présenter une pleine justification en faveur de la Graphé Paranomón telle qu'elle fut conçue et projetée dans l'origine, elle s'appliquera difficilement à cette accusation telle qu'on la fit servir dans la

La privation de ce droit de parler en public (παρέπσία) suivait la condamuntion d'un citoyen à la peine appelée άτιμέα, privation des priviléges, entière on partielle {Pemosth. cont.

Newr. p. 1352, c. 9; cont. Meidiam, p. 545, c. 27). Cf., pour le sentiment oligarchique, Xénophon, De Republ. Athen, I. 9.

suite dans son extension entière et abusive. C'est ainsi qu'en vertu de cette sorte d'accusation, Æschine accuse Ktesiphôn d'avoir dans de certaines circonstances proposé qu'on donnát une couronne à Démosthène. Il commence par prouver que la proposition était illégale, - car c'était là le fondement essentiel de l'accusation; ensuite il poursuit pour démontrer, dans une magnifique harangue, que Démosthène était un homme vil et un politique dangereux : conséquemment (en admettant que l'argument soit juste) Ktesiphon avait trompé le peuple d'une manière doublement grave. - d'abord en proposant une récompense dans des circonstances contraires à la loi, ensuite en la proposant en faveur d'un homme indigne. La première partie de cet argument seulement est de l'essence de la Graphè Paranomôn; la seconde partie est de la nature d'une extension abusive qu'on lui a donnée, - elle a sa source dans ce venin personnel propre aux partis, qui est inséparable, à un degré plus ou moins élevé, de l'action politique libre, et qui se manifestait à Athènes avec virulence, bien que dans les limites de la légalité. Que l'on ait largement employé cette accusation à Athènes, comme l'un des moyens les plus directs de donner carrière à cette inimitié, et qu'on en ait abusé, c'est un fait certain. Mais bien que probablement elle détournat des citovens sans expérience du désir de créer de nouvelles propositions, elle ne produisit pas le même effet sur ces orateurs qui faisaient de la politique une occupation régulière, et qui, en conséquence, pouvaient à la fois calculer les dispositions du peuple et compter sur l'appui d'une certaine troupe d'amis. Aristophon, vers la fin de sa vie politique, se vantait d'avoir été ainsi accusé et acquitté soixante-quinze fois. Probablement le pire effet qu'elle produisit fut celui d'encourager la veine de personnalité et d'amertume qui traverse une si grande partie de l'éloquence attique, même dans ses manifestations les plus illustres, qui transforme le discours délibératif en discours judiciaire, et mêle à la discussion d'une loi ou d'un décret une harangue déclamatoire contre le caractère de son auteur. Nous pouvons en même temps ajouter que la Graphé Paranomôn fut souvent le moyen le plus commode de faire abroger une loi ou un pséphisme, de sorte qu'on l'employa quand la période annuelle était passée et quand, par conséquent, l'auteur était hors de danger,—l'accusation étant alors portée seulement contre la loi ou le décret, comme dans le cas qui fait le sujet de la harangue de Démosthène contre Leptine. Si l'oratur de cette harangue obtenant un verdict, il arrivait aussitôt à l'abrogation de la loi ou du décret, sans faire de nouvelle proposition à la place; ce à quoi il était obligé,—sinon péremptoirement, du moins d'après l'usage commun,—s'il avait porté la loi à droger devant les nomôthetze.

Les dikasteria établis sous le système de Periklès variaient quant au nombre de leurs membres : nous n'entendons jamais parler de moins de 200 membres, - le plus généralement de 500, - et quelquefois aussi de 1.000. de 1.500, de 2,000 membres dans des procès importants (1). Chaque homme, après que son occupation du jour était terminée, recevait des trésoriers, appelés kolakretæ, une pave de trois oboles ou une demi-drachme : du moins ce fut la somme payée pendant la première partie de la guerre du Péloponèse. M. Boeckh suppose que la paye primitive proposée par Periklès était une obole, triplée dans la suite par Kleon, mais son opinion est très-douteuse. Il était indispensable de proposer une mesure de paye suffisante pour engager les citoyens à venir, et à venir fréquemment, sinon régulièrement. Or une seule obole semble être devenue dans la suite une tentation insuffisante même pour les ekkle-

<sup>(1)</sup> V. Meier, Attisch. Prozess, p. 139. Andocide mentionne un procès sous Faccusation de γραγή πυρανόμεν, intenté par son père Leogoras à un sineture nomes Spensippos, dans lequel sidguaient six mille ditastes, — c'ext-àdre le corps entire de Helianstes, Toutefois le vague langage si habituel à Andocide reul cette assertion très-in-certaine (Andocide, De Mysteriis, p. 3, 299.

V. Matthir, De Judiciis Atheniensium, dans ese Miscellanes philologica, vol. 1, p. 292. Matthir révoque en doute la leçon de ce passage de Démosthien (cont. Mediam, p. 585, où il est parté de deux cents dikastes commo siégemat pour juger; il pense qu'il dewni y avoir zurezacolox; au lieu de Zaxacolox, — mais ce chaugement serait ténéraire.

siastæ (ou citoyens assistant à l'assemblée publique), dont on avait moins fréquemment besoin que des dikastes, et qui ont dù avoir des séances plus faciles qu'eux ; ainsi, à plus forte raison, n'était-elle pas suffisante dans le cas de ces derniers. J'incline à croire que la pave accordée primitivement était trois oboles (1); d'autant plus que ces nouvelles institutions semblent avoir presque coïncidé pour le temps avec la translation du trésor confédéré de Dèlos à Athènes, de sorte que le trésor de l'État paraissait alors abondamment garni. Quant au nombre de dikastes réellement présents chaque jour de séance, ou quant au minimum de membres nécessaires pour former une séance, nous n'avons que des renseignements très-imparfaits. Bien que chacune des dix listes ou divisions de dikastes renfermat cinq cents individus, probablement il était rare que tous fussent présents. Mais il arrivait rarement aussi, probablement, que les dix divisions siégeassent toutes le même jour : il y avait donc lieu de combler ce qui manquait dans la division A. - quand elle était appelée par le sort et que les dikastes ne paraissaient pas en nombre suffisant, - au moyen de ceux qui appartenaient à la division B ou A, outre les dikastes supplémentaires qui n'étaient compris dans aucune des dix divisions, bien que sur tous ces points nous ne puissions faire que des conjectures. Toutefois il est certain que les dikasteria étaient toujours nombreux, et qu'aucun des dikastes ne pouvait savoir dans quelles causes il serait em-

V. sur cette question, Boeckh,
 Publ. F.con. of Athens, eb. 15, p. 233;
 K. F. Hermann, Griech. Stantsalt.

La preuve que présente M. Boeckh pour démontrer d'abord que la paye primitire u'était que d'une obole, ensuite que Kleda fat le premier qui introduisit le triobole, — est dans les deux cas très-peu concluante.

Certains passages du Scholiaste, où il est dit que la paye des dikastes flotta

<sup>(</sup>où Inryar — Ellore Ellar (Ellora), u'injuiquent pas naturellement tant l'évantion d'une obble à trois, qu'un changement est l'activation d'une obble à trois, qu'un changement est la la companie de la companie del la companie de la

ployé, de sorte qu'il était impossible de les pratiquer à l'avance (1).

Telles furent les grandes innovations constitutionnelles de Periklès et d'Ephialtès, - changements gros de résultats pratiques. - transformation, aussi bien que complément, de ce système démocratique qu'avait commencé Kleisthenès, et vers lequel le flot du sentiment athénien avait continué de monter graduellement pendant les trente années précédentes. Si l'importance entière de ces changements n'est pas remarquée en général, c'est parce que les dikasteria populaires et les nomothetæ sont si souvent représentés comme des institutions de Solôn, n'avant recu de Periklès que la paye. Cette supposition erronée empêche absolument de voir clairement le développement de la démocratie athénienne en rejetant ses dernières élaborations à la période de son point de départ primitif et imparfait. Enlever aux magistrats tout leur pouvoir judiciaire, excepté celui d'imposer une faible amende, et à l'aréopage toute sa juridiction, excepté dans le cas d'homicide, - en établissant des dikastes populaires, nombreux et salariés, pour décider toutes les affaires judiciaires à Athènes, aussi bien que pour abroger et rendre des lois, - tel fut l'achèvement de la démocratie athénienne. Aucun changement constitutionnel sérieux

Il y a sur ce point un passage remarquable dans le traité de Xénophon, De Republ. Athen. III. 6. Il 312.

Qu'il y eut beaucoup de corruption à

Albines, oi l'un pouvait aborder et pratiquerles dividus, coles at tive- pre-bable (Y. Xénoplon, D. Répabl. Alberton 11, 3), et nous pouvous bier cere qu'il y avait annsi des occasions particular de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme

(excepté les interruptions temporaires des Quatre Cents et des Trente) n'y fut apporté dans la suite jusqu'au temps de l'intervention macédonienne. Telle Periklès la fit, telle elle resta l'époque de Démosthène, — bien qu'avec une modification seusible dans le caractère et un affaiblissement dans l'énergie du peuple, riches aussi bien que pauvres.

En appréciant le jeu pratique de ces nombreux dikasteria à Athènes, en comparaison de ce qu'on aurait pu attendre de magistrats individuels, nous avons à considérer, d'abord. que la corruption personnelle et pécuniaire semble avoir été un vice commun parmi les principaux personuages de Sparte et d'Athènes, quand ils agissaient individuellement ou en conseils composés d'un petit nombre de membres, et qui n'était pas rare même chez les rois de Sparte; - ensuite, que dans les cités grecques en général, telles que nous les connaissons même par l'oligarchique Xénophon (il excepta Sparte particulièrement), les hommes riches et d'un rang élevé non-seulement n'obéissaient pas aux magistrats, mais même faisaient parade de montrer qu'ils ne s'en souciaient nullement (1). Nous savons aussi par cette source, à l'abri du soupcon (2), que tandis que les citovens athèniens pauvres qui servaient sur la flotte se distinguaient par la discipline la plus rigoureuse, les hoplites ou bourgeois intermédiaires qui formaient l'infanterie étaient moins obéissants, et les riches citoyens qui servaient dans la cavalerie étaient les plus

<sup>(1)</sup> Χέπορλιοπ, De Republ, Laced. c. 8, 2. Τικμαϊρομαι όλ ταῦτα, ὅτι ἐν μὲν ταῖς ἀλλαις πόλεστν οἱ ἄννατώτεροι οῦτε βούλονται δοκεῖν τὰς ἀργάς ροδεῖσθαι, ἀλλὰ νομίζουσι τοῦτο ἀναλεύθερον είναι - ἐν δὲ τῆ Σπάρτη οἱ κράποτοι καὶ ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀργάς, τότο.

Relativement aux actes violents commis par des hommes puissants à Thébes, ce qui rendait presque impossible d'obtenir justice contre eux par crainte d'être mis à mort, V. Dikrarque, Vit. Grace. Fragm. éd. Fabr. p. 143, et Polybe, XX, 4, 6; XXIII, 2.

désobéissants de tous. Il a été dans le fait si difficile partout de faire que des criminels riches et puissants fussent effectivement soumis à la justice, jusqu'à une époque récente de l'histoire, que nous serions surpris qu'il en flat autrement en Grèce. Si nons suivons la conduite insolente d'hommes riches tels que Kritins, Alkhiaides (1) et Meidias, mème sous la démocratie d'Athènes dans tout son développement, nous pouvons être sùrs que leurs prédécesseurs, sous la constitution kleisténéeme, ont dû être souvent trop formidables pour être punis on tenus dans le respect par un archonte individuel de fermeté ordinaire (2); nême en damethant qu'il fut

(1) V. Kenophon, Memorab. I, 2, 2-25; Thucyd. VI, 15, et le discours qu'il donne comme ayant été penoncé par Alkibiades dans l'assemblée, VI, 17; Plutarque, Alkibiad. c. 7-8-16, et le discours de Démosthère contre Maida, d'un bont à l'autre; de mêmo Fragm. V des Ilêzeyos d'Aristophane, Meineke, II, p. 1298.

(6) Sir Thomas Smith, dans son tratis 1: On the Commonwealth of England, explique la Cour de la Chambre et oblide comme coustitude dans l'origine afin de l'occuper des compables trop ten de l'occuper des compables trop ties. - Les nombreux composés de la langua grecque no fournissent qu'un seal mot qui décrive exactement cette même classe de coupables, - Tégerrécaux, - tirre d'une de consédies perdues d'Expelis; V. Meinèle, Historia des d'Expelis; V. Meinèle, Historia n. 145.

Le doyen Tucker fait observer, dans n. Treatie on civil government: 1 Il y ent à peine une session du parlament depais l'écoque de Henri III jusqu'à Henri VIII, mais en rendit des lois pour restreindre les quevelles, les brigandages et l'oppression des barons et de leurs subordomnés d'un côté, — et pour modèrer et réfruer les excès et les extorsions des pourvoyeum royax de l'autre; d'éstient là les deux maux capitaux sentis alors. Relativoment à la tyrannie de l'ancien baronnage, même des écuyers aussi bien quo d'antres n'avaient pas houte de porter les livrées do lour chof, et de se glorifier de toute marque distinctive qui pouvait faire counaltre qu'ils restnient auprès de tel ou tel grand personnage comme bretteurs, et qu'ils étaiont prêts à s'engager dans leurs querelles, justes on injustes, légitimes ou non-Les histoires de ces temps, en même temps que les statuts du rovaume, nous apprenuent qu'ils s'associaient (ou, comme ils le dissieut, qu'ils se confédéraient) on grands corps, paradant a cheval dans les foires et les marchés, et revêtus d'une armure, à la grande terreur des sujets pacifiques; bien plus, qu'ils accompagnaient leurs seigneurs au parlement, dans lo même costnme militaire, et qu'ils osaient même quelquefols se présenter devant le juge des assises, et entrer dans les cours de justice d'une manière bostile, - tandis que leurs mattres prenaient place à côté des juges sur le banc, intimidant les témoins, et influençant les jurés par des regards, des mouvements de tête, des signes et des signaux. . (Treatise concerning civil government, p. 337, by Josiah Tucker, D. D. Loudon, 1781.)

Tout le chapitre (p. 301-305) con-

intègre et bien intentionné. Or les dikasteria établis par Periklès étaient inaccessibles tant à la corruption qu'à l'in-

tient une foule de statuts et beaucoup d'autres choses qui expliquent l'intimidation exercée par des hommes puissants dans ces temps sur le cours de la justice.

Un passage dans les Fragmenta de Salluste offre un tablenu fravpant de la conduite de citovena puissants sous la république romaine (Fragm. lib. I, p. 158, ed. Delph.):

« At discordin, et avaritia, et ambitio, et extern secundis rebus oriri sneta mala, post Carthaginis excidium maxime anota snnt. Nam injuriæ validiorum, et ob cas discessio plebis a patribus, alizeque dissensiones domi fucre jam inde a principio : noque amplius, quam regibus exactis, dum metus a Tarquinio et bellum grave cum Etruria positum est, sequo et modesto jure agitatum; dein, servili imperio patres plebem exercere; de vita atque tergo, regio more consulere; agro pellere, et a cæteris expertibus, soli in imperio agere. Quibus servitiis, et maxime fenoris onere, oppressa plebes, cum assiduis bellis tributum simul et militiam tolerarot, armsts Montem Sacrum et Aventinum insedit. Tumque tribunes plebis, et alia sibi jura paravit. Discordiarum et certaminis ntrimque finis fuit secundam beliam Punicum.

Comp. l'exposé de la condition des villes d'nn bout à l'autre de l'Europe au treizième, au quatorzième et an quinzième siècle dans l'ouvrage de Hüllmann, Staedtewesen des Mittelalters, en particulier vol. III, p. 196-199 arg.

La mémorable institution qui se répandit dans presque toutes les cités italiennes pendant ces siècles, de nommer comme podestat on magistrat suprême nne personne étrangère à la ville même ponr remplir cette charge pendant un court espace de temps, - fut l'expédient auquel elles enrent recours pour échapper à l'extrême perversion da ponvoir judiciaire et administratif. qui résultait de puissantes alliances de famille. Les restrictions one l'on juges nécessaires pour se défendre coutre la favenr ou les antipathies de la part du podestat, sont extrêmement singulières (Hüllmann, vol. III, p. 252-261 seq.).

· I.a conduite des familles patriciennes dans ees cités (fait observer Hiillmann), par rapport aux dettes qu'elles avaient contractées, était au nombre des pires vexations, si nombreuses, anxquelles les classes commercantes étaient exposées de leur part, un des plus grands abus qu'elles pratiquaient grâce à lenr position supérieure. Combien de fois allerent-elles jusqu'à maltraiter leurs créanciers, qui venaient réclamer simplement ee qui leur était dû! . (Staedtewesen, vol. II. p. 229.1

L'Histoire de Florence de Machiavel montre, d'un bout à l'autre, l'habitude invêtérée des puissantes familles de se placer an-dessus des lois et de l'antorité judiciaire. Dans le fait, il semble la regarder comme une maladie chronione incurable dans la société, qui amène nécessairement des disputes toniours renaissantes entre les hommes pnissants et le corps du peuple. « Le penple (dit-il) désire vivre selon les lois ; les hommes considérables désirent les dominer; il est done impossible qu'ils marchent tous denx d'accord ensemble. . . Volendo il popolo vivere secondo le leggi, e i potenti comandare a quelle, non è possibile che cupino insienne » (Machiavelli, Istorio florentine, liv. II, p. 79, ad ann. 1982).

Le premier livre de l'intéressant roman appelé les Promessi Sposi, de Manzoni, plein lui-même de faita historiques et publié depuis avec des timidation: leur nombre, leur suffrage secret, et l'impossibilité de connaître à l'avance quels individus siégeraient dans un cas particulier quelconque, empéchaient à la fois l'une et l'autre. Et en outre, la grandeur de leur nombre, extravagante suivant nos idées sur les affaires judiciaires, était essentielle à cet effet tutélaire (1); — elle servait en outre à rendre le jugement soleunel et le verdict imposant sur les esprits des parties et des spectateurs, comme nous pouvons le voir par ce fait, que dans des causes importantes le dikasterion était doublé et triplé. Et il n'était pas possible par d'autre moyen que par le nombre (2) de donner de la

notes explicatives par l'historien Cantu, présente un état d'administration judiciaire trèv-semblable à celui qui est décrit plus haut, daus le Milanais, pendant le scizième et le dix-septième siècle; état que démontrent des édits répétés, mais inefficaces, destinés à mettre des hommes puissauts sous le contrilo réel des lois.

Comme les hommes possèdant la richesso et le pouvir, daus les principaux gouvernements de l'Enrope nodeure, sont anjourd'hui emplétement sons le contrôle des lois, le lecteur moderne est dispoèd à supposer que tel est l'êtat naturel des choses. In i'est donque emplés, qu'on pourrait autilplier indéfiniment, pour lui rappeler que emplés, qu'on pourrait autilpler indéfiniment, pour lui rappeler sente l'histoire des temps passès presque partout,

(1) Le nombre des juges romains employé pour juger une cause eriminelle dans les Quastiones perpetuar dans le dernier siècle et demi de la répuhique, semble avoir varié entre 100, 75, 70, 56, 51, 32, etc. (Laboulaye, Essai sur les lois eriminelles des Romains, p. 336. Paris, 1845).

Du temps d'Anguste, il y avait uu total de quatre mille juges à Rome, répartis dans quatre décuries (l'line, 11. N. XXXIII, I, 31). La viendità ausi bien que la cerreption de parti de cer lisque on jurie avmains, pris dans l'ordre seinstrait et dans l'ordre questre, les deux ordres los plus élevés et les plus riches de 17624, «Cait bien comuse et liegranie (Pata, «Cait bien comuse et liegranie (Pata, «Cait bien comuse et liegranie (Pata, «Cait bien comuse l'accessione de l'ordre de la Rominchen Rechts, ch. 28, sect. 237, 238; Axonins in (Ciercon, Verrin, p. 141-145, do. Orelli; et C'iciron Ini-mène, dans la remaratione de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 1, 100 de l'ordre de l'

(2) De nombreux dikasteria pris an sort semblent avoir été établis dans des temps postérienrs à Rhodes et dans d'autres eités greeques (bien que Rhodes n'eût pas une constitution démocratique), et avoir fonctionné d'une manière satisfaisante. Salluste dit (dans son Oratio II ad Cresarem de Republica ordinanda, p. 561; éd. Cort.): . Judices a paueis probari, regnum est; ex pecunia legi, inhonestum. Quare omnes primæ elassis judicare placet; sed numero plures quam judicant. Neque Rhodios, neque alias civitates unquam snorum judiciorum poenituit; ubi promiscne dives et pauper, ut euique sors tulit, de maximis rebus juxta no de minimis disceptat. .

Machiavel, Discorsi sopra Tito-Livio, lib. 1, c. 7, insiste sur la nécessité dignité à une assemblée de citoyens, dont beaucoup étaient pauvres, quelques-uns vieux, et tous méprisés individuellément par les accusés riches qu'on amenait devant eux, comme Aristophane et Xénophon nous le donnent clairement à entendre (1). Si nous exceptons la rigoureuse discipline

d'une justice nombresse dans une république où il n'y a pas d'armée permanente ni force publique constituée comme profession; il la regarde comme le seul moyen de dônner de la force à une justice animée d'un esprit public contro des criminels puissants.

r Pottrebesi ancora allegare, a fortificacionedula soprarestita conclusione, l'accidente seguitopur la Pirenze contra Piero Soleria; il quale al tutto segui per nou cusere in quella republica alcuno modo di accene contra fala ancorace un pottre di contra contra di contra di consenze un pottre a otto giolici in una republica, non basta; bisogna che i giudici siano asual, perebi pochi semper fanno a modo de'pochi, «to.; c. cl. Pienemble du même chapitre.

J'ajoute un autre passage remarquable de Machiavel, — Discorso sulla Riforma de Florence, adressé au pape Léon X), p. 119, 120, vol. IV de l'édition complète de ses œuvres, 1813 :

« E necessarissimo in uña republica questo ricorso, perché i pochi cittadini non lamno ardire di punire gli nomini grandi, e però bisogna che a tale ef-fetto concorrano assai cittadini, accinchè il giudieio si nasconda, e nascondendosi, ciascuno si possa scusare. »

(1) Aristoph. Vesp. 570; Xénophon, Rep. Ath. I, Il. Nous ne devous pas supposer que tous les dikastes qui jugealeut une cause fussent très-pauvres; Démosthèse ne parlait pas à des hommes très-pauvres comme à l'eclave que cheum d'eux pouvait avoir laissé au logis. « (Demosth. cont. Stephan. A. e. 26, p. 1127).

C'était selou la loi un crime pour les dikastes de recevoir des présents dans l'exercice de leurs fouctions, mussi bien que pour tout citoven de leur donner de l'argent (Demosth. cont. Steph. B, c. 13, p. 1137). Et il semble que l'on peut parfaitement affirmer sans danger qu'en pratique ils n'étaient jamais gagnés à l'avauce : s'il eu eût été autrement, nous aurions vn d'abondantes allusions à un tel fait dans les nombreuses plaidoiries au libro langage qui nous restent (précisément comme il y en a dans les orateurs romaius); tandis qu'en réalité il n'y n guèro d'allusious pareilles. f.e mot δεκάζων (dans Isokrate, de Pac. Or. VIII, p. 169, sect. 63) ne fait pas allusion au fait d'obtenir par des moyens corrompus des verdicts de dikastes dans le dikasterion, mais à celui d'obtenir par de semblables moyens des votes pour des charges dans l'assemblée publique, où l'élection se faisait par mains levées. Isokrate dit que cela se fit souvent à son époque, et il se pent qu'il en ait été ainsi; mais dans lo cas des dikasteria, on prenait de bien meilleures garanties coutre cet abus.

Ce que dit Aristote (dans ses Ilolarian, Fragn. XI, p. 69, ed. Neumann: Cr. Harpokration, v. Assaftre, Plusterque, Coriolan, c. 14; et Pollaw, Y. 11, 21) donne à entendre qu'Auytas fui le premier qui enseigna l'art voi dezictor vi d'inaveripera, peu de Maytas de l'arportire que l'entre de l'archive de l'origent de la companie de l'archive de l'origant plus haut degré, nous pouvens faire en remarquer qu'entre la défaite de l'origarchie des Quarre Cents et la batallio d'Æges-Potani, l'ètat financier et politique d'Abbnes fut tellement emberrassé, que l'on put bien douter qu'elde l'éducation particulière à Sparte, ces nombreux dikasteria fournissaient le seul instrument que la politique grecque pat imaginer pour avoir un secours contre des criminels puissants, publics anssi bien que privés, et pour obtenir un verdict sincêre et pur.

A prendre en général le jeu des dikasteria, nous verrons qu'ils ne sont que le jugement par le jury appliqué sur une échelle large, systématique, sans aide et sans contrôle, en dehors de toute autre expérience historique, - et que par conséquent ils présentent dans des proportions exagérées et les qualités et les défauts caractéristiques du système du jury, en tant que comparé à la décision de juges exercés et de profession. Tous les éloges qu'il est d'usage de prononcer au sujet du jugement par le jury, se trouveront prédicables des dikasteria athéniens à un degré plus haut encore; tous les reproches que l'on peut adresser à bon droit aux dikasteria s'appliqueront aussi aux jurys modernes, bien qu'à un degré moindre. Un tel parallèle n'en est pas moins juste, bien que les dikasteria, comme le trait le plus démocratique de la démocratie elle-même, aient été habituellement critiqués avec une défaveur marquée - tout blame, toute ricanerie, tout bon mot à leur adresse qu'on peut trouver dans les auteurs anciens, comiques aussi bien que sérieux, étant acceptés comme vrais presque à la lettre; tandis que les jurys sont une institution si populaire que leurs mérites ont été exagérés (en Angleterre, du moins), et leurs défauts mis à l'ar-

påt maintenir les dikasteria payés sur les pied ordinaire. Tout le service personnel des citoyens et tout l'argent public ent di Argent e la fio im sie en ri-quisition à ce moment pour se définite avait pas même asser pour fournir une spaye régulière sux soldais et uns marie (Gr. Broyden et al. 1988). Les consenties et au les consenties et de l'argent (Gr. Broyden et au les consenties et au les consenties et au les consenties et au les consenties (Gr. Broyden et au les consenties et au les consenties (Gr. Broyden et au les consenties et au les conse

paye, un accusé puissant pouvait trouv plus ficile de les pratiques de parce par les vance que ce ne le devint plus tard, quand le système functionne régulièrement raisonner avec certitude depuis la période qui précède de peu la hutaille d'affont de la companie de la

rière-plan. La théorie du dikasterion athénien, et celle du jugement par le jury tel qu'il a prévalu en Angleterre depuis la révolution de 1688, sont une seule et même chose : recours à un certain nombre de simples citovens, désignés par le sort ou sans possibilité de savoir à l'avance qui ils seront, s'engageant par serment à entendre sans parti pris et impartialement demandeur et défendeur, accusateur et accusé, et à rendre un verdict juste selon leur conscience sur une question distincte qui leur est soumise. Mais à Athènes, cette théorie fut poussée jusqu'à ses conséquences naturelles; tandis que la pratique anglaise, sous ce rapport comme sous tant d'autres, n'est pas d'accord avec la théorie anglaise. Le jury, bien qu'étant une partie ancienne et constante du système judiciaire, n'a jamais été plus qu'une partie, - tenue en subordination dans des entraves, et en tutelle, par une couronne puissante et par des juges présidant un système artificiel de lois. Dans les procès politiques anglais, jusqu'à une époque de peu antérieure à la révolution de 1688, des jurés qui rendaient un verdict contraire à ce que dictait le juge étaient passibles d'une amende; et à une période plus ancienne (si un second jury convoqué rendait un verdict opposé), même à la terrible punition de la flétrissure (1).

<sup>(1)</sup> M. Jardina, dans son intéressante et importante publication, Criminal Trials, vol. I, p. 115, après avoir raconté le procès de sir Nicolas Throckmorton en 1553, pour hante trahison, et son acquittement, fait observer: . Il y a dans ce proces une circonstance qu'il ne faut pas omettre sans faire une observation. Il paratt qu'après que le procès fut terminé, le jury fut obligé de s'engager à répondre de son verdict, et fut ensuite emprisonné pendant huit mois et condamné à une forte amende par una sentence de la Chambre étoilée. Telle était la sécurité que le jugement par le jury présentait aux particuliers dans ces temps, et tels étaient les périls auxquels étaient alors exposés les jurés qui se hasardaient à agir d'après

lent ophimu conteinciune dans des porruties politique! Mais infine cotte conduite à l'égard du jury, quelque monstrueuse qu'elle paraisse à nos puisces de l'administration de la puisce, ne doit pas être considèrée pouvoir illégitime dans cotte conssion particulière. Le fait est que les juges d'Angeleterre avaient depuis plusieurs sieles exerci une semballes lauteité, non assa exciter quelques nurraires; et one fut que pina d'un sieles après, et one fut que pina d'un sieles après, cision schemolle fut prononcée contre sa legulité.

<sup>.....</sup> Sons le règne de Jacques Ier, il fut arrêté par le lord-chancolier Egerton, avec les deux premiers juges

Et, bien que pendant les cent cinquante dernières années le verdict du jury ait été libre quant à des faits, de nouveaux jugements ayant remplacé l'ancienne note d'infamie, ututefois l'ascendant exercé sur l'esprit des jurés par le juge qui préside, et son influence sur la procédure comme autoritée en matière de loi, ont toujours été tels qu'ils ont régi le jeu naturel de leurs sentiments et de leur jugement comme hommes et comme citoyens (1). — parfois au détriment, beaucoup plus souvent à l'avantage (toujours en exceptant les procès politiques) de la justice en elle-mèmp. Mais à Athènes les dikastes jugeaient de la loi aussi bien que du

et le baron président, que quand un accusé serait reconnu coupable dans le procès, le jury ne serait pas questionné; mais d'autre part que, si le jury avait acquitté un félon ou un traitre, malgré les preuves manifestes, il serait acousé devant la Chambre étoilée pour sa partialité à ne pas trouver conpable un homme évidemment criminel. Après l'abolition de la Chambre étoilée, il y eut plusieurs exemples sons le règne de Charles II dans lesquels il fut résolu que le grand et le petit jury seraient condamnés à l'amende s'ils rendaient des verdicts contraires à l'évidence manifeste et aux instructions de la cour. . Cf. les . Notes on Fortescue. De Laudibus legum Angliæ, c. 27, . de M. Amos. (1) Relativement aux jnrys français,

M. Cottu (Réflexions sur la Justice criminelle, p. 79) fait les remarques suivantes:

Le désir ardent de bieu faire dont les jurés son généralement naimés, et la crainte de s'égarer, les jette dans une obtéssance passive à l'impulsion qui leur est donnée par le président de la cour d'assisse, et si ce magistrat sait s'emparer de leur estime, alors leur confiance en lui ne connaît plus de bornes. Ils le considérent comme l'étoile qui doit le guider dans l'obsenrité qui les environne, et pleins d'un respect aveugle ponr son opinion, ils n'attendent que la manifestation qu'il leur en fait pour la sanctionner pue leur déclaration. Ainsi, an lien de deux juges que l'accusé devait avoir, il n'en a bien souvent qu'un seul, qui cet le président de la cour d'essises.

Anselm Feurhach i dans la seconde

partie de son onvrage, Ueber die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Gererchtigkeitspflege, qui contient son examen du système judiciaire franciais, Ueber die Gerichtsverfassung Frankreichs, abth. III, H. V. p. 477) confirme cette assertion daprès une observation considérable des cours de justice françeises.

L'habitude des jurys français, dans tant de cui dontenx, de prononcer un verdict de sulpabilité à une rajorité de sept contre ciuje (not dans lequel la loi les juges présents à la cour, en ordennant que leurs votes soient comptés avec ceux dn jury) est une preuve remarquable de cutte aversion du jury pour la rosponsabilité d'une décision : V. Fenerbech, édw. p. 641 seq. C. anasi gen unber das Geschwornengericht, p. 186-198. fait. Les lois n'étaient pas nombreuses, et étaient rédigées en peu de mots, familiers pour la plupart. Déterminer la nature des faits, et décider si, quand les faits étaient incontestés, la loi invoquée leur était proprement applicable, faisaient partie de la question entière qui leur était soumise et eutraient dans leur verdict. De plus, chaque dikasterion expliquait la loi par lui-même sans être obligé de suivre les décisions de ceux qui l'avaient précédé, si ce n'est qu'en tant qu'un telle analogie pouvait réellement influer sur les convictions des membres. C'étaient des personnes libres et jugeant par elles-mêmes. - que n'aidaient pas les lecons, mais en même temps que n'entravait pas l'ascendant imposant d'un juge de profession, - obéissant aux inspirations spontanées de leur propre conscience, et ne reconnaissant d'autre autorité que les lois de la cité, avec lesquelles ils étaient familiers

Le jugement par le jury, tel qu'il est pratiqué en Angleterre depuis 1688, a eu politiquement une très-grande importance, comme garantie contre les empiétements d'un pouvoir exécutif antipopulaire. En partie pour cette raison. en partie pour d'autres qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer ici, il a été plus en honneur comme instrument de justice en général, et on a supposé que ce qu'il v a de bon dans l'administration de la justice, en Angleterre, lui est du, beaucoup plus que cela n'est en réalité. Parmi les éloges sans réserve que l'on accorde si fréqueniment à l'honnêteté, à la droiture d'appréciation exempte de préjugés, à l'instinct pratique pour découvrir le mensonge et résister aux sophismes, - dans une réunion de douze citoyens pris au hasard et mis dans le banc du jury, - on tient comparativement peu de compte soit des secours, soit des restrictions, soit des corrections dans la forme de nouveaux jugements. d'après lesquels ils agissent, soit du milieu artificiel de barreau dans lequel ils sont plongés pendant le temps de leur service, de sorte que la théorie du cas les fait prendre pour des agents spontanés et analogues aux dikastes athéniens, plus que la pratique ne le confirme, Conséquemment, en lisant ces éloges dans des auteurs modernes, nous trouve-

rons que les avantages directs attribués au jugement par le jury pour assurer une justice pure et impartiale, et plus encore ses avantages indirects pour améliorer et instruire les citoyens en général, - auraient pu être présentés plus expressément encore dans un panégyrique des dikasteria athéniens prononcé par Periklês. S'il est vrai qu'un Anglais ou un Américain compte plus certainement sur un verdict impartial et pur de la part d'un jury de son pays que de celle d'un juge de profession permanent, à plus forte raison étaitce le sentiment d'un simple citoyen athénien, quand il comparait les dikasteria avec l'archonte. Le juré écoute et juge dans la pleine persuasion qu'il a lui-même individuellement besoin de la même protection ou du même redressement que d'autres invoquent : c'est ce que faisait aussi le dikaste. Quant aux effets du jugement par le jury, pour répandre le respect des lois et de la constitution, - pour donner à tout citoven un intérêt personnel à imposer les premières et à maintenir la seconde, - pour communiquer un sentiment de dignité aux hommes pauvres, de condition humble, par l'accomplissement d'une fonction élevée aussi bien qu'utile, - pour provoquer des sympathies patriotiques, et exercer les facultés de l'esprit de tout individu; - tous ces effets étaient produits à un degré plus haut encore par les dikasteria à Athènes, par suite de leur fréquence plus grande, de leur nombre, de la spontanéité de leur action intellectuelle. sans juge de profession sur lequel ils pussent rejeter la responsabilité d'une décision à prendre (1).

<sup>(</sup>i) Je transeris d'un éminent juriscomante des Enta-Tuis, « N. Eta-Tuis, « N. Luvingaton, auteur d'un Code pénal pour Picta de Louisiane (Préface, p. 12-18). Picta de Louisiane (Préface, p. 12-18). Il un élôquent paséggrique du jugement par par le jury. Il ne contient guère plus que les arguments sur lespule on appuie communément, mais il est explicit de vave une chaleur particulière et avec une abondance d'autent plus graine de que le peuple de la Louisiane, pour lequé derivair l'auteur, était moins

familier avoe l'institution et son jeu. Le lecteur observers que presque tent ce qui est dit ici en favear du jury, Periklès surait pu le dire avec une application beauconp plus vraie et plus large, lorsqu'il imposa la mesure par laquelle le pouvoir judiciarie était transferé des magistrats individuels aux dibeateurs.

<sup>«</sup> Par notre constitution (i. e, dans la Louisiane) le droit d'être jugé par un jury est assuré à l'acqueé, mais il n'est

D'autre part, les imperfections inhérentes au jugement par le jury se montraient également sous une forme exagérée

pas établi exclusivement, Ceci, toutefois, peut se faire par une loi, ot il y a eu sa faveur tant de fortes raisons, qu'ou a jugé convenable d'insérer daus le Code une déclaration précise, que dans toutes les poursuites criminelles, le jugement par le jury est un privilége auquel on ne peut renoucer. S'il était eutièrement laissé au choix de l'accusé, un désir de se concilier la faveur du juge, l'ignorance de son intérêt, ou la confusiou inhérente à sa positiou pourraient l'engager à abaudonner l'avantage d'être jugé par ses concitoyens, et à accontumer aussi graduellement le peuple à un spectacle qu'il ne devrait jamais voir, - un seul homme déterminant le fait, appliquant la loi, et disposant à son gré de la vie, de la liberté et de la réputation d'un citoyen .... Ceux qui défendent la dispositiou présente de nos lois diseut. en admettant que le jugement par le jury soit uu avantage: La loi fait assez quand elle laisse au choix de l'accusé de profiter de ses bienfaits. Il est le meilleur juge pour reconnaltre s'il lui sera utile; et il serait injuste de le diriger dans un choix si important. Cet argument est plus spécieux que solide. Il y a des raisons, et quelques-unes ont été exposées déjà, qui montrent que ce choix ne peut être exercé libremeut. Il y a de plus un autre intérêt à cousidérer outre celui de l'accusé. S'il est coupable, l'État a intérêt à le convaluere; et qu'il soit coupable ou innocent, il a un intérêt plus élevé, - c'est que le fait soit débattu sans parti pris devant des juges inaccessibles à l'influence, et dégagés de toute prévention qui pourrait donner une fausse idée d'un devoir public. Il a un intérêt dans le caractère de l'administration de la justice, et un devoir suprême à remplir en la mettant a l'abri du soupcon. Il n'est donc pas vrai de dire que les lois font asses quand elles donnent la chois cette un jugement juste et justice, partial, et un autre qui est exposé aux plus grandes objections. Elles doivent retretisindre es chois, de masiire à he pas souffre qu'un individu malevisé les dégrade au point d'est faire des instruments de crime, quand même este pruis esseit in-fligée volontairement, ou demort, quand même cette pruis estrait infligée volontairement, ou demort, quand même cette pruis exparti un incidio.

· Uu autre avautage qu'il y a à rendre ce mode de jugement obligatoire, c'est" qu'il répand l'instruction la plus préeieuse dans tous les rangs des citoyens. C'est une école, dont chaque jury inscrit sur le tableau est une classe séparée. où les prescriptions des lois et les conséquences d'une désobéissance à ces prescriptions sont enseignées d'une manière pratique. L'exercise fréquent de ces importantes fouctiona donue en outre un sentiment de dignité et de respect de soi-même, qui non-seulement convient au caractère d'un citoven libre, mais qui ajoute à sou bonheur particulier. Ni l'esprit de parti, ui l'intrigue, ni le pouvoir, ne peuvent lui onlever as part dans l'administration de la justice, bieu qu'ils puissont humilier l'orgueil de toute autre charge ou rendre vacante toute autre place. Toutes les fois qu'il est appelé à agir en cette ualité, il doit sentir que bien que place dans la situation la plus humble peutêtre, il est encore le gardien de la vie, de la liberté et de la réputation de ses concitoyens contre l'injustice et l'oppression; et que si son intelligence ordinaire s'est trouvés la meilleur refuge pour l'innocence, son incorruptible intégrité est déclarée un gago certain que la crime n'ichappera pas. Un Etat dont les citoyens les plus obscurs sont ainsi élevés individuellement à remplir ces augustes fonctions,

dans le système athénien. Le juré et le dikaste représentent tous deux le type de l'homme du temps et du lieu, à l'abri,

qui sont tour à tour les défenseurs des personnes lésées, la terreur des criminels, les gardieus vigilants de la constitution : sans le consentement desquels une punition ne peut être infligée, ni un deshonneur encouru; qui peuvent par leur voix arrêter le coup de l'oppression, et diriger le bras de la justice où il doit frapper, - un tel Etat ue peut jamais tomber dans l'esclavage, ni se soumettre facilement à l'oppression. Des maîtres corrompus peuvent pervertir la constitution : d'ambitieux démagogues peuvent en violer les prescriptions; une influence étrangère peut en contrôler les opérations; mais tant que le peuple jouit du jugement par le jury, il ne peut cessor d'être libre. L'instruction qu'il répand, le sentiment de dignité et d'indépendance qu'il inspire, le courage qu'il crée, - lui donneront toujonrs une force de resistance capable de lutter contre les empiétements, et un esprit rénovateur qui fera le désespoir d'un ponyoir arbitraire. Les enuemis de la liberté le savont bien ; ils savent combien c'est un admirable véhicule, pour porter la contagion de ces principes libéraux qui attaquont le cœur de leur pouvoir, et eu conséquence ils prennent garde qu'il ne s'introduise avec plus de soins qu'ils n'en prendraient pour éviter une mandie pestilentielle. Dans le pays où il existe dejà, ils s'efforcent insidiensement d'innover, parce qu'ils n'osent pas détruire ouvertement. On introduit des changements incompatibles avec l'esprit de l'institution, sous le prétexte plausible d'amélioration. Les classes ordinaires des ciloyens sont trop ignorantes pour remplir les fonctions de jurés, - un choiz est nécessaire. Ce choix doit être confié à un agent du pouvoir exécutif, et doit être fait parml les hommes les plus éminents par l'éducation, la fortune et la considération; de sorto qu'après plusieurs opérations successives de chimic politique, on peut obtenir un résultat brillant, libre, il est vrai, de tonte écume républicaine, meis sans rien de la valcur intrinsèque qui se trouve dans l'intégrité rude, mais infloxible, de la composition primitive. Des hommes inscrits sur le tableau par ce procédé ue ressemblont que de nom aux jurés grossiers, honnétes, illettrés, qui ne doirent de dignité qu'à l'accomplissement de leurs deroirs; et dont les fonctions, dont l'exercice n'est que momentané, ne donnent ni à la corruption ni à l'influence de la peur le temps d'agir. Des innovations pareilles changent l'institution an point qu'il ne lui reste plus rion qui attache les affections ou éveille l'intérêt du peuple, et on la néglige comme inutile. et on l'abandonne comme une invention misible. a

Par suite de cette vive admiration pour le jugement par le jury, M. Livingaton, dans les dispositions de son Codo, limite tres-cousidorablement l'intervention du juge président, ramenant ainsi les jurés à une plus grande ressemblance avec les dikastes athéniens (p. 85):

· Je restreins la charge du juge à une notion de la loi et à la répétition des preuves, seulement sur la demande de l'un des membres du jury. L'usage de répéter tous les témoignages d'après des notes, - prises toujours (par la nature des choses) imparfaitement, assez souvent d'une manière inexacte, et quelquefois avec négligence, - a un double désavantage : il en résulte que les jurés, qui comptent plus sur les notes du juge que sur leur propre mémoire, sont insttentifs aux preuves; et ils ont ainsi une copic imparfaite de ce que la nature du jugement par le jury exige qu'ils se rappellent dans lenrs esprits. Forcés de il est vrai, de corruption pécuniaire ou de crainte personnelle, décidant, suivant ce qu'il regarde comme la justice ou selon quelque sentiment pur d'équité, de compassion, de religion ou de patriotisme, que par rapport au cas qui lui est soumis il considere comme aussi bon que la justice, - mais non pas exempt de sympathies, d'antipathies et de préjugés. qui agissent tous d'autant plus puissamment que souvent il n'a pas conscience de leur présence, et que même ils paraissent essentiels à l'idée qu'il a du bon sens ordinaire et droit. Selon qu'un jury est composé de catholiques ou de protestants. d'Irlandais ou d'Anglais, de commerçants, de fermiers, ou d'habitants d'une frontière sur laquelle règne la contrebande. - il se peut qu'une tendance correspondante à se montrer indulgents domine parmi ses membres. A' l'époque d'un grand aveuglement tel que le complot papiste. - ou d'un puissant soulèvement local, tel que celui des rassemblements en faveur de l'Eglise et du roi, à Birmingham, en 1791, contre le docteur Priestlev et les dissidents. - on trouve des jurys pour commettre ce qu'une époque plus calme reconnaît avoir été une grave injustice. Un jury contraire à la peine de mort, pour un crime particulier, acquittera des accusés malgré la preuve la plus claire de culpa-

compter sur eux-mêmes, la nécessité excitera leur attention, et ce sera seulement quand ils seront en désaccord dans leurs souvenirs qu'ils auront recours aux notes du juge. »

M. Livingston va jusqu'à ajouter que les juges, d'après leurs vieilles habitudes acquises comme avocats praticiens, ne sont guère jamais neutres, qu'ils prennent presque toujours parti, — et généralement coutre les prisonniers en canse.

Les mêmes considérations que colles que M. Livingstou présente i ei pour démontrer la valeur du jugement par le jnry, sont aussi exposés avec force par M. Charles Comte, dans sa traduction du «Treatise on Juries » de sir Richard Phillips, augmentée d'une foule de bonner référeines ure is forme différente que le système du jury a prise en Augléterre et en France (Des Pouvoirs et des Obligations des Jurys, traduit de l'anglais par Charles Contic, 2º éd. Paris, 1829, avec des Considévations préliminaires sur le Pouvoir judieiaire, p. 100 seq.).

La longueur de cette note m'empêche de citer quelque chose encore, soit des observations laudatives de sir Richard Phillips, soit de celles de M. Comte. Mais on les trouvers (comme celles de M. Livingston) même plus applicables aux dikasteria d'Athènes qu'aux jurys d'Angletere et d'Amérique.

bilité. Il est probable qu'un délinquant, accusé d'un délit politique, devant le dikasterion, à Athènes, — n'ayant qu'un accusateur privé comme adversaire, avec un ponvoir égal de parler dans sa propre défense, de convoquer des témoins et d'appeler des amis pour parler en sa faveur, — avait plus de chance d'obtenir un jugement équitable, qu'il n'en aurait qui qu'un'du lunlle part, si ce n'est en Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique; et plus qu'il n'en aurait eu en Angleterre jusqu'au duix-septième siècle (1). Les jurys apportente le

(1) M. Jardine ((riminal Trials, Introduct., p. 8) fait observer que « la manière d'agir contre des personnes accusées de délits politiques dans les premiers temps de notre histoire ne métrie pas le uom de jugements : c'était une pure dérision de la justice, » etc.

Relativement à ce qu'ont été les jurys anglais, il est eurieux de lire les remarques suivantes de M. Daines Barrington, Observations ou the statutes, p. 409. En faissut remarquer un statut de Henri VII, il dit:

« Lo 21º chapitre dit : « That perjury is much and estomarily used within the city of London, among such persons as passen and been impanelled in issue, joined between party and party. »— Ce parjure est fort usité et très-habituel dans la cité de Londrea, parmi les personnes qui s'offrent et sout inscrites pour juger une affaire entre tel onte.

« On s'est plaint de ce délit avant ce statut dans les préambules de plusieurs lois, comme étant toujeurs le parjare d'un juré, qui rend une décision contraire à son serment, et non celui dout nons entendons trop souvent parler aujourl'hai chez les témoins produits dans un procès.

« Dans la « Dance of death » (Danse macabro), écrite primitivement en français par Macharel, et traduite par John Lydgate sous ee règne, avec quelques additions pour l'adapter à des enractives anglais, — un jurd est mantionne, qui a souvent revu des présents pour vendre un faux vertilet, en qui pruva que le crime était très-commun. Le shérif, qui convoquait le jury, était réglament très-apit à s'en roatie par plan partiaux et las plus prévent plus partiaux et la plus prévent noualles, nous apprend que c'était un ratiele commun dans un compte d'autorney, qu'un payement tréclamé promatégla très comités.

« ll est également remarquable qu'on se plaigne plus particulièrement, par le préambule de ce statut et par d'autres, de partialité et de parjure de la part de jurés de la cité de Londres que d'autres parties de l'Augleterre. Stow nous fait connaître qu'en 1468 plus d'un juré de cette ville fnt. puni, au moyen de papiers fixés sur sa tête, relataut le crime de s'être laissé gagner par les parties de l'affaire. Il se plaint également que ce délit criant continuât du temps de la reine Élisabeth, quand il écrivit son Histoire de Loudres : et Fuller, dans ses a English Worthies > mentionue comme uue locution proverbiale que les jurés de Londres pendent une moitié et sauvent l'antre. Grafton aussi, dans sa Chronique, nous apprend que le chancelier du diocèse de Londres fut accusé de meurtre, et que l'évêque écrivit une lettre au cardinal Wolsey, en faveur de sou officier, sentiment commun aussi bien que la raison générale du public, — on souvent, à vrai dire, seulement le sentiment séparé de fractions particulières du public, — pour dicter l'application de loi à des cas particuliers. Ils servent à corruption on la servilité qui penvent soniller des personages publics permanents, — mais il n'est pas possible qu'ils fassent plus. Or le jugement des dikastes, à Athènes, remplisait le même but et renfermait les mêmes éléments d'erreur et de mauvaise décision que le jury anglais; mais il les varità une dose plus forte (1), sans le contre-poids de l'au-

pour arrêter les poursuites, « parco que les jurés de Londres étaient si prérenus, qu'ils déelarcraient Abel coupable du meurtre de Caïn. »

« Un faux verdiet rendu par le petit jury était puni d'une note d'ufamie; et le statut ordonne que la moitié du grand jury, quand le jugement est per medietatem linguar, soit composée d'étrangers, et non d'hommes de Londres.

And there's no London jury, but are led In evidence as far by common fame, As they are by present deposition.

« Et il n'y a pas de jury de Londres qui ue soit amené à l'évidence antant par le bruit public que par la déposition présente. »

(Ben Johnson's Magnetic Lady, act. III, sc. 3.)

a Il paratt par la quinzième loi renna sous Herai Vi, c. 5 (qui expose également le grand accresissement de parquire chea les pircés et dans les tormes les plus forts) que dans toute poursuite contre un jury il y avait treixe défendeurs, — les dous prires qui dossente les plus de demodeurs de défendeurs, — les dous prires qui donnéel de la comparison de la consequent de la consequent de la consequent de la correption pour se le proteurs prouve cette raison, si lo verdiet était donnée traison, si lo verdiet était donnée

en faveur de la couronne, aucune flétrissure ne pouvait être prononcée, parce que le roi, comme défendeur, ne pouvait pas être amené à engager la discussion avec nu jury qui était poursuivi.

Cf. aussi le même ouvrage, p. 391, 457 et a Notes on Fortesene do Laudib. leg. Anglise, e. 27. » de M. Amos, (1) En France, le jugement par le înry a été introduit pour la première fois par l'Assembléo constituante en 1790; et alors seulement pour la procédure criminelle : le transoris les remarques suivantes sur le jeu de eette institution en les empruntant de l'article instructif dans le « Répertoire do jurisprudençe » de Merlin, artiele Jures, Bien qu'éerit dans un esprit très-favorable au jury, on y voit les réflexions d'un jurisconsulte observateur sur le caractère et la compétence des jurés qu'il avait vus agir, et sur lenr disposition à prononcer le verdict suivant le sentiment que leur inspirait le cas qui leur était soumis :

leur était soums :

4 Pourquoi fant-il qu'une institution
qui rassure les citoyens contre l'endurcissement et la prévention si funeste à
l'innocence, que peut produire l'habitude de juger les crimes... qu'une lustitution qui donne pour juges à un
accusé des citoves indépendants de
accusé des citoves indépendants de

torité d'un juge et sans l'avantage d'une procédure telle que celle qui a été obtenue de nos jours en Angleterre. Les sen-

tonte capbee d'influence, ses pairs et se égaux., pontquel fant-il que cette institution, dont les formes sont simples, touchantes, partiraceles, dont la théorie flatte et entraine l'esprit par une adduction irrésitible, ait été si souvent mécontue, trompée par l'ignorance et la pusillaminité, prosititée peut-être par une vile et coupable corruption?

« Rendons pourtant justice aux erreurs, même à la prévarieation des jurés : ils out trop de fois acquitté les conpables, mais il n'a pas encore été pronvé qu'ils eussent jamais fait couler une gontte de sang innocent; et si l'on pouvait supposer qu'ils eussent vu quelquefois le crime là où il n'y avait qu'une apparence trompeuse et fausse, ce ue serait pas leur conscience qu'il faudrait accuser, ce serait la fatalité malheureuse des circonstances qui auraient accompagné l'accusation, et qui aurait trompé de même les jnges les plus pénétrauts et les plus exercés à rechercher la vérité et à la démêler du mensonge.

« Mais les reproches qu'ont sonvent mérités les jurés, c'est d'avoir cédé à une fause commisération, ou à l'intérêt qu'étaient parvenues à leur inspirer les familles d'accusés qui avaient un rang dans la société : c'est souvent d'être sortis de leurs attributions, qui se borneut à apprécier les faits, pour les juger d'une manière différente de la loi. J'ai ru cent exemples de ces usurpations de pouvoir el de ce despotisme des jurés. Trop souvent ils ont voulu voir une action innoceute là où la loi avait dit qu'il y avait m crime, et alors ils n'ont pas craint de se jouer de la vérité pour tromper et éluder la loi... · Serait-il possible d'améliorer l'ins-

 Serait-il possible d'améliorer l'institution des jurés, et d'en prévenir les écarts souvent trop scandaleux? Gardons-nous d'en douter. Que l'on commence par composer le jury de propriétaires intéressés à punir le crime pour le rendre plus rare : que surtout en en éloigne les artisans, les petits cultivateurs, hommes chez qui, sans doute, la prohité est heureusement fort commune, mais dont l'esprit est peu exercé, et qui, accoutumés aux déférences, aux égards, cèdent tonjours à l'opinion de ceux de leurs collègues dont le rang est plus distingué, ou qui, familiarisés seulement avec les idées relatives à leur profession, n'ont jamais eu, dans tout le reste, que des idées d'emprunt ou d'inspiration. On sait qu'aujourd'hui ce sont ces hommes qui dans presque toute la France forment toujonrs la majorité des jurés : mettez au milieu d'eux un homme d'un état plus élevé, d'un esprit délié, d'une élocution facile, il entrainera ses collègues, il décidera la délibération; et si cet homme a le jugement faux ou le cœur corrompu. cette délibération sera nécessairement manvaise.

« Mais pourra-t-on parveuir à vaincre l'insouciance des propriétaires ri-ches et éclairés, à leur faire abandonner lenrs affaires, leurs familles, leurs habitudes, pour les entraîner dans les villes, et leur y faire remplir des fonctions qui tourmentent quelquefois la probité et donnent des inquiétudes d'autant plus vives que la conscience est plus delicate? Pourquoi nou? Pourquoi les mêmes classes de citoyens qui, dans les huit ou dix premiers mois de 1792, se portaient avec tant de zèle à l'exercice de ces fonctions, les fuiraient-elles aujourd'hui? surtout si, pour les y rappeler, la loi fait mouvoir les deux grands ressorts qui sont dans sa main, si elle s'engage à récompenser

timents des dikastes comptaient pour plus, et leur raison pour moins : non-seulement à cause de leur plus grand nombre, qui naturellement élevait à un plus haut point le sentiment dans chaque individu, - mais encore parce que

l'exactitude et à punir la négligence !-(Merlin, Répertoire de jurisprudence, art. Jurés, p. 97.)

Dans ces passages il est à remarquer que ce qui est signalé particulièrement au sujet des jurys, tant anglais que français, c'est leur répugnance à déclarer coupables des accusés amenés devant eux. Or le caractère des dikastes athéniens, tels qu'ils sont représentés par M. Mitford et par beaucoup d'autres auteurs, est précisément le contraire : une sévérité et une cruauté extrèmes, et une disposition à couvainere tous les accusés qu'on leur présente, sur peu on point do preuves, - surtout les accusés riches. J'ose affirmer que leur attribuer un pareil caractère en général, n'est pas moius improbable en soi que peu soutenu par de bonnes preuves. Dans les discours qui nous restent des défeudeurs, nous trouvons cu effet des plaintes faites au sujet de la sévérité des dikasteria; mais dans ceux qui vienuent des accusateurs, il v a, an contraire, un grand nombre de plaiutes au sujet d'une indnigence excessive de la part des dikasteria, et de l'impunité qui s'eusuivait ' pour les criminels. Et Aristophane, --qui guide la pinpart des auteurs modernes même quand ils ue le citent pas, - si on l'étudie sans parti pris, ne prouve pas le caractère attribué aux dikastes par M. Mitford : même eu admettant qu'Aristophane soit un témoin tidèle et digne de foi, ce que ne sera pas disposé à faire quiconque connaît son portrait de Sokratês, Aristophauc s'empare de toute qualité propre à faire rire aux dépeus des dikastes, et le portrait qu'il fait d'enx comme Guspes était hien calculé dans le desseiu de les re-

présenter comme pleius d'acrimonie, transportés d'irritation et d'impatience de trouver quelqu'un à convaiuere et à punir. Mais même lui, quand il décrit ces dikastes en action, nous les moutre obéissant aux appels faits à leur pitie, aussi bieu qu'a ceux qu'on adresse à leur colère, - prompts à céder et susceptibles d'impression quand on touelle leurs sentiments dans un seus ou dans un autre, et incapables, quand ils enteudent l'appel justificatif de l'accusé, de conserver la colère que le discours de l'accusateur avait excitée en eux (V. Aristophan, Vesp. 574, 713. 727, 974). En outre, si des Gnêpes nous nous tournons aux Nnées, où le poète attaque les sophistes et non les dikastes, il nons y est dit que les sophistes pouvaient armer tout homme de fanx raisonnements et de subterfuges qui le mettaient en état d'obtenir son acquittement des dikastes, quel que ffit le crime commis.

Je pense que cette disposition, cette facilité à recevoir des impressions en tout sens, par l'art, l'éloquence, les prières, les larmes, les invectives, etc., est le vrai caractère des dikastes athéniens. Et je pense aussi qu'ils étaient. en règle générale, plus ouverts à la commisération qu'à tout antre sentiment, - comme ce qui a été dit plus haut au sujet des jurés français : Euxi-(ξομέδ νούσναθέ δ) νάγοδ ρόσπ ρότην εύμετάθετος πρός έλεον, - cette expression de Plutarque sur le demos athénieu n'est pas moins vraie relativement aux dikastes : cf. aussi la description que fait Pline (H. N. XXXV, 10) du mémorable tableau du dêmos athénien par le peintre Parrhasios.

les discours des orateurs ou des parties formaient la portion saillante de la procédure, et les dépositions des témoins seulement une portion très-secondaire. Le dikaste (1) n'entendait donc que peu des faits nus, sujets appropries à sa raison. Mais les parties lui fournissaient en aboudance des

(1) J'ai à peine besoin de faire remarquer que la différence entre le dikaste et le juré, à cet égard, n'est qu'une question de degré. M. Merlin fait observer: . Je ne pense pas, comme bien des gens, que pour être propre aux fonctions de juré, il suffise d'avoir une intelligence ordinaire et de la probité. Si l'accusé paraissait seul aux débats avec les témoins, il ne fandrait sans doute que du bon sens pour reconnaître la vérité dans des déclarations faites avec simplicité et dégagées de tout raisonnement; mais il y paralt assisté presque toujours d'un on de plusieurs défenseurs qui, par des interpellations captionses, embarrassent ou égarent les témoins, et par une discussion subtile, souvent sophistique, quelquefois eloqueute, enveloppeut la vérité de nnages, et rendent l'évidence même problématique. Certes, il faut plus que de bonnes intentions, il faut plus que du bon sens, pour no pas se laisser entrainer à ces fausses lueurs, pour se garantir des écarta de la seusibilité, et pour se maintenir immuablement dans la ligne du vrai, au milieu de ces impulsions données en même temps à l'esprit et au cœur. . (Merlin, Répertoire de jurisprudence, art. Jures, p. 98.)

A Athènes, il n'y avait pas d'avosat de profession I necunstaur et l'accusé on le demandeur et le défendeur, si a cauce était civilé p'araissient chacun en personne avec leurs témoins, ou quelquérois avec des dépositions que les témoins avaient faites sous serment devant l'archont e : cheaun pouvait venir avec un discours préparé par Anti-phon (Thiney4, VIII, 68), on par quel-

que autre rhétenr; chacun pouvait avoir un ou plusieurs ξυνηγόρους pour parler en sa faveur après lui, mais selon la vraisemblance seulement en dehors de l'espace de temps que lni accordait la clepsydre, Dans les causes eiviles, le défendeur a dû parfaitement connaître le cas du demandenr, puisque, ontre l'anakrisis ou examen préliminaire devant l'archonte, la cause avait été dans la plupart des cas déjà devant un arbitre. Dans une cause eriminelle, la partic accusée n'avait que l'anakrisis pour la guider quant à l'objet dont elle était necusée; mais il paralt, d'après les discours preparés pour les accuses que nous possédons anionrd'hui, que cette annkrisis a dû être assez abondante pour lui donner une bonne idée de ee qu'elle avait à réfuter. L'accusateur étuit condamné à une nmende de mille drachmes, s'il n'obtenait pas dans le verdict un cinquieme des votes. des dikastes composant le tribunal.

Antiphôn non-seulement composai des discours pour des plaideurs devant le dikasterion, mais encore il leur donnait de précienx avis en général sur la manière de mener lour affaire, etc., bien qu'il ne parlât pas lni-mêmo devant les dikastes; e'ost ainsi que Ktesikles le le yoyparo; (Pemosth, cont. Theokriu. e. 5) agissait comme conscil ou attornoy général. Xénophon (Memor. I, 2, 51) signale les personnes - qui savaient comment fournir avis et aide à ceux qui étaient engagés dans un prores, » (oi συνδικείν έπιστάμενοι) comme analogues aux chirurgiens quand on est mulade, bien qu'ils n'cusseut pas de nom courant de profession.

mensonges plausibles, des culomnies, des suggestions et des assertions étrangères à l'affaire, etc., et cela aussi d'une manière habilement adaptée à son caractère. Conserver les faits du cas soumis au jury séparés du mensonge et des conleurs des parties, c'est la fonction la plus utile du juge moderne, dont l'influence est également considérable comme restriction apportée au plaideur. Ce qui pouvait aider la raison du dikaste était donc ainsi considérablement diminné, tandis que l'action sur ses sentiments, de colère aussi bien que de compassion, était rendue plus vive, en tant qu'on le compare avec le juré moderne (1). Nous voyons dans les productions qui nous restent des orateurs attiques, combien il v a de déception plausible, d'abandon de la question véritable et d'appels aux sympathies, aux antipathies et aux prigués de toute sorte adressés aux dikasteria (2). Natu-

[1] Aristote, dans les doux premiers chapitres-des nrisité De libebories « se plaint que les maîtres et les autours es plaint que les maîtres et les autours de réferènces entrement de la commandant precisé traitassent precise entrement des distants, et de firit « étrangers à la question réelle que les distants des distants, et de firit » étrangers à la question réelle que les distants deviauts juges « (Iligl violles violents propusations de la precise de la question de la precise de la que de la precise de la que de la precise de la precis

Cela suffit pour usontrer combien étaient marqués les appels aux sentiments des dikastes, réellement et en pratique, quand même nous ne le sanrious pas par la lecture des discours eux-mêmes.

Relativement à l'habitude qu'avaient les accusés d'antoner leurs épouses et leurs enfants devant les dikastes coume suppliants en leur faveur pour obtenir de la clémence ou un acquittement, V. Aristophane, Vesp. 567-976; Andocide, De Mysterius (ad finem), et Lysias, Orat, IV. De Vulnere (ad finem).

(2) Pour une personne accontumée à la justice de l'Europe moderne, conduite dans tontes ses phases par le · concours d'hommes de profession (juges, avocats, attorneys (avonés , etc.), et considérée par le public en général commo nne chose dans laquelle aneun simple citoyen ne pourrait si ne devrait agir par lui-même, - rien n'est plus romarquable à la lecture des discours judiciaires attiques (dans une certaine mesure aussi des Romains) que l'absonce absolue de ce sentiment de profession, et le spectacle de la instice invoquée et administrée à la fois par de simples citoyens exclusivement. Ce qui s'en rapproche le plus dans la justice moderne peut se trouver dans les cours de requêtes et autres cours destinées à juger des causes limitées à de petites sommes, - trop petites ponr mériter l'attention de juges et de légistos.

Malgré leur influence directe et importante sur le bien-être et la sécuritides classes pauvres, ces conrs ont été pen mises en lumière. L'Histoire de la cour de requêtes de Birmingham, par rellement, les orateurs de la partie adverse avaient recours à ces artifices dans chaque jugement particulier. Nous n'avons pas le moyen de savoir jusqu'à quel point ils faussaient réellement le jugement des auditeurs (1). Probablement l'habitude fréquente de siéger dans le dikasterion leur donnait une pénétration à découvrir les faux raisonnements que pos-

M. William Hutton (récemment publiée de nonveau par MM, Chambersi, fait exception à cette remarque, et est pleine de renseignements instructifs relativement aux lisbitudes, à la conluite et aux misères de personnes pauvres. Elle fournit, en outre, l'exemple qui se rapproche le plus, que je sache, les sentiments des dikastes et des plaideurs athéniens, quoique naturellement avec maintes différences importantes. M. Hutton v assista nombre d'années sans interruption en qualité de commissaire, et prit un vif intérêt aux honorables travaux de la cour. Ses remar-, ones sur la position, les devoirs et les difficultés des commissaires, expliquées par des cas nombreux présentes en détail, sont extrêmement intéressantes et affront des pensées qui ont du souvent se présenter à l'esprit des dikastes iutelligents à Athènes.

« Loi et équité (dit-Il, p. 31) varient souvent. Si les commissaires ne jensouvent. Si les commissaires ne jenvent décider coutre la loi, ils peuvent décider sous elle. L'urs serment los oblige à agir selon une bonne conscience (rapsi 5000 sois site végias, vosign çi voix òxxavarien — était le serment d'un dikasta et athènieni. Un homme a seulement hesoin d'étre instruit de l'affaire pour pouvoir décider.

Quelques mots de la page 36 sur les sources de manvais jugement : « Une fausse information est une autre source de mai ; les deux parties emploient la supercherie à l'égard des commissaires, Les seules personnes qui peuvent jeter du jour sur le sujet ne veulent pas le faire. Il est difficile de ne pas être gagné par le premier orateur, s'il a nn air de doucenr et s'il est bien mattre de ce qu'il vent conter, ou de ne pas être prévenu en fayeur de la faiblesse on de l'enfance. Ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes, nous sommes très-portés à les assister.

« Rien n'émeut comme les larmes. Bien qu'elles unissent de la fiblesex. ce sont de puissants avocats qui désarment instantamément, en particulier celles que les nélligés veulent dissimuler. Elles viennent du ocur et vont au corn, si le juge a un ocur auquel on puisse arriver. D'étresse et pitié sont inséparables.

Pent-être n'y ent-îl jamais de juge, de dix-sept ans à soixante-dix, qui ait pu regarder avec indifférence la beauté en dértresse; s'il l'n pn, îl n'était pas bon à être juge. Il senti étranger à la décision, celui qui l'est à la compassion. Tontes ces choses influent sur l'homme, et fanssent son jugement.

Telle est la description, faite par un juge parfaitement honnête et non de profession, des sentiments qu'il épronvait quand il siégeait. On la trouvera expliquée par de fréquent exemples des plaideurs attiques, où ils s'adressont aux sentiments ici décrits pour los éveiller dans le cœur des dikastes,

(1) Démosthène (cont. Phormio, p. 913, c. 2) fait remarquer expressément combien les témoins se gardaient plus do donner un faux témoignage devant le nombreux dikasterion que devant l'arbitre. sèdent rarement des citoyens qui ne sont pas juges de profession. Néanmoins, on ne peut douter que dans un nombre considérable de causes, le succès dépendit moins des mérites intrinsèques du cas, que des airs apparents d'innocence et de sincérité, d'aisance à dire les faits, et de bon caractère en général, chez les parties, leurs témoins, et les amis qui s'adressaient à la cour en leur faveur. Les discours d'accusation des orateurs attiques, où une punition est invoquée contre un prétendu délinquant, sont exprimés avec une amertume qui est bannie aujourd'hui de la justice criminelle anglaise, bien qu'elle fût ordinaire dans les procès politiques des deux derniers siècles. On peut leur opposer les appels passionnés et expressifs adressés par les défendeurs et leurs amis à la commisération des dikastes; appels heureux d'autant plus souvent qu'ils venaient les derniers, immédiatement avant que la sentence fût prononcée. Ceci est vrai de Rome aussi bien que d'Athènes (1).

Comme instrument pour des desseins judiciaires, les dikasteria athèniens étaient ainsi une simple et complète manifestation du jugement par le jury, avec ses qualités et ses défauts inhérents poussés tous deux à un relief exagéré. Ils assuraient une décision à la fois pure, empreinte de l'esprit public et imposante, — en même temps que la meilleure garantie qu'admit le cas contre des violences illégales de la part des riches et des grands (2). Lour extrême publicité,

<sup>(1)</sup> Assonius expose los prières et les supplications qui furent adressées aux juges à Rome, au noment où it allaient prononcer la sentence dans le procès de Seaurus, que défendait Cieron (Geor, pro Seaurus, p. 28, del Orull.);

- Laudaverunt Seaurum consulares voeum. «Horum magna para per ta-bellas laudaverunt, qui aberanti inter pose Pompieis anoque. Unus prietera adhesement laudavit, facte qui, Paura-datone multa himiliter et chun lacrymis locatus non minus audientes permovit, quam Seaura i peo permovit.

verat. Ad genua judicum, cum sententie ferrentur, bláriam se diviserunt qui pro co rogalant: ab uno latere Scaura ipse et M. Glabrio, sororis filina, et Paulus, et P. Lentulus, et L. Emilius Buca et C. Memmins, sapplicaverunt: ex alterd parte Sylla Fautus, frater Scauri, et T. Annius Mito, et T. Peduceus, et C. 400, et M. Oc-

tavins Leenas. »

Cf. également Cicéron, Brutus, c. 23, sur la défense de Sergins Galba; Quin-

tilien, Inst. orat. II, 15.

(2) Platon, dans son traité des Lois
(VI, p. 768) adopte tous les principes

- aussi bien que leur procédure simple et orale, dépouillée de ce caractère technique de mots et de formalités qui marquait la loi de Rome même à son début, n'était pas un médiocre avantage. Et comme les verdicts des dikastes, même s'ils étaient mauvais, dépendaient de causes de jugements erronés qui leur étaient communes avec la masse générale des citoyens, ils ne paraissaient jamais prononcer injustement et ne perdaient pas la confiance de leurs concitovens en général. Mais quels qu'aient été leurs défauts comme instruments judiciaires, ils eurent, comme stimulant et pour la pensée et pour la parole, une efficacité sans pareilles, dans l'état où se trouvait la société athénienne. Sans donte ils n'auraient pas produit le même effet s'ils avaient été établis à Thèbes ou à Argos. La sensibilité de l'esprit athénien. aussi bien que la pratique antérieure et les tendances expansives d'un droit de cité démocratique, était aussi une condition essentielle; - il en était de même de ce véritable goût pour sièger en tribunal et entendre les deux parties avec impartialité, goût qui, malgré les railleries et les caricatures d'Aristophane, fut également honorable et utile au peuple. Le premier établissement des dikasteria coïncide presque avec le grand progrès que fit la tragédie attique en passant d'Æschyle à Souhokle. Le même développement du génie national, préparant alors de magnifiques manifestations dans la poésie tant tragique que comique, fut appelé avec une force doublée dans la voie de l'éloquence par le nouveau système judiciaire. Un certain pouvoir de parler devint désormais nécessaire, non-seulement à ceux qui avaient dessein de prendre une part marquante dans la politique, mais encore aux simples citoyens pour défendre leurs droits et repousser des accusations dans une cour de justice. C'était un talent de la plus grande utilité pratique, même séparé-

distinctifs des dikasteria athéniens. Il insiste en particulier sur ce point, que le citoyen qui ne participe pas à l'exercice de cette fonction, se regarde comme

n'ayant ni part ni intérêt dans la république. — Τὸ παράπαν τῆς πόλεως οὐ μέτογος είναι.

ment de desseins ambitieux, à peine inférieur à l'usage des armes ou à l'habitude du gymnase. En conséquence, les maîtres de grammaire et de rhétorique, et les compositeurs de discours écrits que d'autres devaient prononcer, commencèrent alors à se multiplier et à acquérir une importance sans exemple, - aussi bien à Athènes que dans la démocratie contemporaine de Syracuse (1), dans laquelle fut établie aussi une sorte de justice populaire. Le style et la parole commencèrent à être réduits en système, et communiqués ainsi, non pas toujours heureusement; car plusieurs des premiers rhéteurs (2) adoptèrent une manière artificielle, ornée et vaine, dont le goût attique se délivra plus tard. Mais le vrai caractère d'un maître de rhétorique comme art. - homme donnant des préceptes et se mettant en avant dans des lecons d'apparat comme modèle pour les autres, est un trait qui appartient pour la première fois au siècle de Periklès et qui indique un nouveau besoin dans l'esprit des citovens.

Nous commençons à entendre parler, dans la génération qui grandit maintenant, du rhéteur et du sophiste, comme de gens jouissant d'influence et de renom. Ces deux noms indiquaient des personnes douées de semblables qualités morales et intellectuelles, ou souvent, à vrai dire, la même personne considérée à des points de vue différents (3); soit comme faisant profession d'améliorer le caractère moral. —

<sup>(1)</sup> Aristot. ap. Cicer. Brut. c. 12. I taque cum sublatis in Sicilià tyrannis res privatar longo intervallo judiciai repeterentur, tum primum quod esset acuta ea gens et controversa natură, artem et pracepta Siculos Coracem ot Tisiam conscripsisse, etc. e Cf. Diodore, XI. 87: Pausan. VI. 17. 8.

<sup>(2)</sup> Suriout Gorgias. V. Aristot. Rhet. Hl, 1, 26; Timée, Fragm.; Denys d'Halikarn, De Lysis Judicium, c. 3; également Foss, Dissertatio de Gorgia Leontino, p. 20 (Halle, 1828); et Westermann, Geschichte der beredsamkeit

in Griechenland und Born, sect. 30, 31.

3) Palaou (Gorgias, e. 20-75; Pretagoras, e. 9). Lysias est quelquedesigné comme ophiste (Demochise.
Cont. Nour. e. 7, p. 1331; Abbrison,
Sullip, 5:99. 1 In y a pas de raise
sufficantes pour supposer avec Taylor
(Vil. Lysias, p. 56, éd. Dobeso) qu'el
edt dans personnes do nom de Lysias.

(Vil. Lysias, p. 56, éd. Dobeso) qu'el
ett de la comme de l'article de l'acceptant de l'acce

ou comme communiquant le pouvoir et la facilité de s'exprimer. - ou comme suggérant des moyens préparés à l'avance et propres à persuader, des explications sur les lieux communs de morale et de politique, une abondance d'arguments sur des faits d'expérience ordinaire, une subtilité dialectique destinée à réfuter un adversaire, etc. (1). Antiphôn du dême Rhamnos en Attique, Thrasymachos de Chalkedon, Tisias de Syracuse, Gorgias de Leontini, Protagoras d'Abdèra. Prodikos de Keôs, Theodôtos de Byzantion, Hippias d'Elis, Zenôn d'Elea sont au nombre des premiers qui se distinguèrent dans ces genres d'enseignement. Antiphôn fut l'auteur du premier discours composé qui fut réllement prononcé dans un dikasterion et conservé jusqu'au temps des critiques postérieurs (2). Ces hommes pour la plupart n'étaient pas citoyens d'Athènes, bien que beaucoup d'entre eux appartinssent à des villes comprises dans l'empire athénien, à une

(1) V. le premier livre de la Rhétorique d'Aristote (auquel il a été fait allusion dans une note précédente) pour ses remarques sur les maitres techniques de rhétorique avant son époque. Il fait observer (et Platon l'avait remarqué avant Ini) (I, 1 et 2) que leur enseignement était en grande partie étroit et pratique, portant exclusivement sur ce qui était exigé pour la pratique du dikasterion (περί του δικάζεσθαι πάντες πειρώνται τεγνολογείν). Cf. aussi un remarquable passage de son traité de Sophisticis Elenchis, c. 32. ad finem. Et bien qu'il pose luimême une théorie de rhétorique beaucoup plus profonde et plus compréhensive et tout ce qui s'y rattache (dans un traité qui a rarement été surpassé en puissance d'analyse philosophique), cependant tout en recommandant ses spéculations à l'attention, il fait appel à la grande importance pratique de l'enseignement de la rhétorique, comme mettant un homme en état de » se tirer d'affaire, set de combattre lui-même

en cas de besoin. — 'Ατοπον εί τῷ σώματι μίν αἰσηχόν μι δύνασθαι βουθείν ἐαντῷ, λόγω δὲ οὐχ αἰσχρον (Ι, Ι, 3: cf. III, 1, 2: Platon, Gorgias, c. 41-55; Protagoras, c. 9; Phædre, c. 43-50; Euthydem. e. 1-31; ot Xénophon, Momorab. III, 12, 2, 3).

morab. III, 12, 2, 3).

V. aussi le caractère de Proxenos
dans l'Ambasis de Xénophon, II, 6, 16;
Plutarque, Vit. X. Crator. p. 307;
Aristoph. Nnbes, 1108; Xénophon,
Memorab. I, 2, 48; Platon, Alkibiades,
I, c. 31, p. 119; et un passage frappant
dans la Vie de Caton l'Ancien, de Plutarque, e. 1.

(2) Piutarque, Vit. X. Orat. p. 832; Quintilien, III. 1, 10. Cf. Van Spaan (on Rulmken). Dissertation & Antiphonte orntore attico, p. 8, 9, mise en tôte de Pédition d'Antiphón et d'Antipción funcie par Deboso. On dit qu'Antiphón ful te mattre de l'historien Thucydide. L'assertion de Plutarque, qui avance que le père d'Antiphón fut aussi sophiste, ne pent gubre être vanjuis en phiste, ne pent gubre être vanjuis. époque où des causes judiciaires importantes appartenant à ces villes étaient souvent portées à Athènes pour y être iugées. - tandis que tous ils regardaient cette cité comme point central d'action et de distinction. Le terme sophiste, qu'Hérodote (1) applique avec un respect sincère à des hommes d'une sagesse distinguée, tels Solôn, Anacharsis, Pythagoras, etc., en vint alors à être appliqué à ces maîtres de vertu, de rhétorique, de conversation et de discussion, dont un grand nombre faisait profession de connaître tout le cercle de la science humaine, physique aussi bien que morale (alors assez étroit), autant qu'il était nécessaire pour parler sur une partie de cette science d'une manière plausible et efficace, et pour répondre à toute question qui leur serait proposée. Bien qu'ils passassent d'une ville grecque dans une autre ville, en partie en qualité d'ambassadeurs envoyés par leurs concitoyens, en partie pour déployer leurs talents devant un nombreux auditoire, avec beaucoup de renom et un gain considérable (2), - il parait qu'ils étaient vus avec jalousie et déplaisir par une grande partie du public (3). Car à une époque où chaque citoyen plaidait sa propre cause devant le dikasterion, ils communiquaient, à ceux qui étaient assez riches pour l'acheter, une habileté particulière dans les armes communes, qui les faisait ressembler à des maîtres d'escrime où à des tireurs d'armes de profession au milieu d'une société de duellistes inexpérimentés (4). De plus, Sokratès, - lui-même produit de la

<sup>(1)</sup> Hérodote, I, 29; IV, 95. (2) Platon (Hippins Major, e, 1, 2;

Menon, p. 95; et Gorgias, c. 1, avec une note de Stallbaum); Diodore, XII, 53; Pausan. VI, 17, 8.

<sup>(3)</sup> Χέπορλου, Μεπονελ. 1, 2, 31. Enseigner ou apprendre l'art de la parrole était le reproche ordinaire que faisait le vulgaire aux philosophes et aux hommes lettrés. — Τό πονή τοις φιλοσόροις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτμώμενων (Χέπορh. Μεπονελ. 1, 2, 31). Cf. Æschine, cont. Timar, au sujet de

Démosthène, c. 25, 27, ce qui explique le curieux fragment de Sophokle, 865. Οι γάρ γύνανδροι και λέγειν ήσκηκότες.

<sup>(4)</sup> Tel est probablement le sem de ce remarquable passage das lequel Thucydide décrit l'orateur athésies Antiphôn (VIII, 68): — Αντιρών, ἀνέρ Αθνικών άρτιξη τι ούζενδε σύτερος, καὶ κράποτος ἐνθυμηθίναι γενόμενος καὶ δα γνοίη είπεθε καὶ ἐρι δέξρων ού παριών οὐδ' ἐς άλλον ἀγανα ἐκούαιος οὐδενα, ἀλλ' ὑπάπενας τὰ πλήτος οὐδενα, ἀλλ' ὑπάπενας τὰ πλή-

nême époque, disputant sur les mêmes sujets et portant le même nom de sophiste (1), — mais méprisant la pratique politique et judiciaire, et cherchant à donner un stimulant à sea auditeurs et à produire sur eux des impressions morales, — Sokratès, — ou plutôt Platon parlant par la bouche de Sokratès, — soutint pendant tout le cours de sa vie une polémique constante contre les sophistes et les rhéteurs, dans cette veine négative dans laquelle il était sans pareil Et comme les ouvrages de ces derniers n'ont pas survéeu. c'est surtout par les observations de leurs adversaires que nous les connaissons; de sorte qu'il sont dans une situation semblable à celle dans laquelle Sokratès lui-même aurait été, si nous avions été obligés de le juger seulement d'après les Muées d'Aristophane, ou d'après ces impressions défavo-

θει διὰ δόξαν δεινότητος διακτίμενος, τοὺς μέντοι άγωνιζομένους καὶ ἐν δικαστηρίφ καὶ ἐν δήμφη, πλείται εἰς ἀνής, δοτις ὑμμβουλεύσαιτό τις δυνάμινος, ἀρχεξεν. « Inde illa eirca occultandam eloquontiam simulatio, » [ait observer Quintillen (Inst. or. IV. 1, 8). (°C. Platon (Protagoras, 8. §) Pharler.

c. 80), Γεολνιτό, Cont. Sophistas, Or. XIII, p. 295, où il se plaint des mattres στίνεις ἐπτέργοντο ἐπαξετφαλα εἰδαλα-κτιν, ἐκὸ ἐξίμινοι τὸ διαντρεφατικο ἐκοιλείμινοι τὸ διαντρεφατικο ἐκοιλείμινοι τὸ διαντρεφατικο ἐκοιλείμινοι ἐξίνινο, ἐλλὶ ἐκοι τὰν προστάνταν τὰ ποταντικη παθιώτικος, Demostrikos τὰ ποταντικη παθιώτικος, Demostrikos τὰ τολικοι του επίδη το Επικοιλείμιο το Επικοιλείμο το Επικοιλεί Επικοιλεί

(1) Æschin, cont. Timarch. e. 34, p. 74. Τμείς μέν, ω Μόγκεδοι, Σουκράτην μέν τον σοριστήν άπετε τείνατε, ότι Κριτίαν έράνη πεπαιδευκώς, ένα τον τριάκοντα των τον δήμων καταλυσάντων.

Parmi les sophistes qu'Isokrate eritique sévèrement, il semble évidomment comprendre Platon, comme on peut le voir par l'opposition entre àcia et énveripse, qu'il faut ressortir d'un mar et de l'aut ressortir d'un mar et qu'il faut ressortir d'un mar et de l'autre d'un faut ressortir d'un mar et de l'autre d'en l'

Dans le fait, le nom genéral de suphistes se prenait no home ou en auvaise part, ou avec un soss indifferent, compresant : les phissophes, les économistes, les métaphysicions, est c. Plus tard jo predart l'écossion d'exminer les critiques indistinctes contre con comme classe, que la plupart des écrivains modernes ont copiées impliciement dans la polémique de traitement incement dans la polémique de traitement dans la tome xxx n. d. 2 de exte l'Histoire. rables relatives à son caractère que nous savons, même par les Apologies de Platon et de Xénophon, avoir prévalu en général à Athènes.

Toutefois, ce n'est pas le moment d'essaver de distinguer ce qu'il y eut de bon et de mauvais dans l'action des sophistes et des rhéteurs. A présent il suffit de dire qu'ils étaient le produit naturel de l'époque, pourvoyant à ces besoins et répondant à ce stimulant qui naissaient en partie des délibérations de l'ekklesia, mais plus encore des luttes devant le dikasterion, - luttes dans lesquelles un beaucoup plus grand nombre de citoyens prenaient une part active, de leur propre consentement ou malgré eux. Les dikasteria publics et fréquents constitués par Periklès ouvrirent à l'esprit athénien précisément cette carrière d'amélioration qui convenait le mieux à son aptitude naturelle. Ils furent essentiels au développement de ce besoin d'où naquirent non-seulement l'éloquence grecque, mais encore, comme produits secondaires, la philosophie morale et politique spéculative et l'analyse didactique de la rhétorique et de la grammaire, qui survécurent longtemps après que le génie créateur grec avait cessé d'exister (1). Et ce fut une des premières mesures de l'oligarchie des Trente de défendre, par une loi expresse, tout enseignement de l'art de parler. Aristophane raille les Athéniens pour leur amour de la parole et de la controverse, comme s'il avait affaibli leur énergie militaire; mais de ce temps, sans aucun doute, ce reproche n'était pas vrai, - et il ne devint vrai, même en partie, qu'après les malheurs écrasants qui marquèrent la fin de la guerre du Péloponèse. Pendant le cours de cette guerre, une action insouciante et énergique fut le trait caractéristique d'Athènes, même à un

cette haine, aussi bien que de la loi qui s'ensuivit. Mais il est évident que la loi avait un sens beaucoup plus profond, et qu'elle était dirigée contre une des habitudes démocratiques les plus remarquables.

<sup>(1)</sup> Xénophon, Memorab. I. 2, 31. Aóyav tí/yryu yi ötzözxtu. Xénophon attribue l'adoption de cette loi à une haine personnelle de Kritias contre Sokratèn, et la rattache à une ancedote excessivement puérile, si on la considère comme la prétendue cause de

plus haut degré que l'éloquence ou la discussion politique, bien qu'avant le temps de Démosthène il se fût opéré un changement considérable.

L'établissement à Athènes de ces dikasteria pavés fut ainsi un des événements les plus importants et les plus féconds de toute l'histoire grecque. La paye aidait à fournir un moven de vivre pour les vieux citovens qui avaient passé l'age du service militaire. Les hommes d'un certain age étaient les personnes les plus propres à un tel service, et étaient préférés pour des desseins judiciaires, et à Sparte. et, à ce qu'il semble, dans la Grèce héroïque. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de supposer que tous les dikastes fussent ou vieux ou pauvres, bien qu'un nombre considérable d'entre eux le fussent, et bien qu'Aristophane choisisse ces qualités comme faisant partie des sujets les plus propres à être tournés par lui en ridicule. Periklès a souvent été critiqué pour cette institution, comme s'il eût été le premier à assurer une pave aux dikastes qui auparavant servaient pour rien. et qu'il eût ainsi introduit des citoyens pauvres dans des cours composées antérieurement de citovens au-dessus de la pauvreté. Mais, en premier lieu, cette supposition n'est pas exacte en réalité, en ce qu'il n'y avait pas de tels dikasteria constants fonctionnant antérieurement sans pave; ensuite, si elle eut été vraie, l'exclusion habituelle des citoyens pauvres aurait annulé l'action populaire de ces corps, et les aurait empêchés de répondre désormais au sentiment régnant à Athènes. Et il ne pouvait sembler déraisonnable d'assigner une paye régulière à ceux qui rendaient ainsi un service régulier. Ce fut en effet une partie essentielle dans l'ensemble du plan (1) et du projet, au point que la suppression de la pave semble seule avoir suspendu les dikasteria, pendant que l'oligarchie des Quatre Cents fut établie. - et

<sup>(1)</sup> Thucyd. VIII, 67. Comp. un enrieux passage, même par rapport au temps, de Démosthène, dans le discours de cet orateur, Contra Bocotum

de Nomine, c. 5. Καὶ εἰ μισθὸς ἐπορίσθη τοῖς δικαστηρίοις, εἰσῆγον ἄν με ὀῆλον ὅτι, etc.

c'est seulement sous ce jour qu'on peut la discutor. En prenant le fait tel qu'il est, nous pouvons supposer que les six mille Héliasse qui remplisacient les disasteria étaient composés de citoyens de moyenne fortune et de plus pauvres indistinctement, bien qu'il n'y eût rien qui exclût les plus riches s'ils voulient servir.

FIN DU SEPTIÈME VOLUME

\_ 1 \_ \_ \_ \_ \_

# TABLE DES MATIÈRES

DU SEPTIÈME VOLUME

# DEUXIÈME PARTIE

# GRÈCE HISTORIQUE

## CHAPITRE I

#### COMBAT DES THERMOPYLE ET D'ARTEMISION

|                                  | AGE1. |                                     | PAGE |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| Engagement pris par les Grees    |       | Sentier sur le mont Œta par le-     |      |
| confédérés contre ceux des       |       | quel on ponyait esquiver les        |      |
| Grees qui se joignaieut aux      | 1     | Thermopyle, - 1.conidas en          |      |
| Persex                           | . 2   | est informé d'abord à son arri-     |      |
| Résolution prise de défendre les | .~    | vée sur les lieux ; - les Pho-      |      |
| Thermopyle anssi bien one le     |       | kiens s'engagent à le défen-        |      |
| détroit adjacent de l'Enbus.     | ib.   | dre                                 |      |
|                                  | 10.   |                                     | - 1  |
| Defile des Thermopylæ et son     |       | Nombre et composition de la flotte  |      |
| voisinage                        | 4     | greeque à Artemision                | - 1  |
| Les Grees prennent position aux  | 1     | Trois trirèmes de la flotte greeque |      |
| Thermopyle                       | - 5   | envoyées en avant comme ve-         |      |
| Léonidas, roi de Sparte, y con-  |       | dettes; - leur première ren-        |      |
| duit l'armée La flotte com-      |       | contre avec la flotte persane       | - 1  |
| binéo sous Eurybiades occupe     |       | ('es troistrirèmes sont capturées;  |      |
| le détroit Eubeen                | 7     | - panique de toute la flotte        |      |
|                                  | '     |                                     |      |
| Nombre et composition de l'armée |       | greeque, qui abaudonne Arte-        |      |
| de Léonidas                      | ib.   | mision et se retire à Chalkis       | . 41 |
| Phokiens et Lokriens             | 9     | Danger imminent que court le        |      |
| Fête Olympique et fête Kar-      |       | plan de défense des Grees; -        |      |
| neienne- Les Grecs ne peuvent    | - 1   | ils sont délivrés par une terrible  |      |
| se résoudre à les remettre,      | - 4   | tempête                             | 1    |
|                                  | - 1   | Monvements de Xerxês à son dé-      |      |
| même dans un danger si im-       |       |                                     |      |
| minent                           | 10    | part de Therma                      | 1    |
|                                  |       |                                     |      |

| TABLE                               | DES  | MAILEMES                                                         |       |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-------|
| P                                   | ces. |                                                                  | PAGES |
| Il arrive avec son armée dans le    |      | nidas; le reste du détachement                                   |       |
| territoire malien, près du défilé   |      | se retire                                                        | íb.   |
| des Thermopylæ                      | 16   | Doutes au sujot dn contingent                                    |       |
| Mouvement de la flotte persane      |      | thébain                                                          | 26    |
| en avant; - elle est surprise       | - 1  | Derniers exploits et mort de Léo-                                |       |
| par nue tempête et un ouragan       | - 1  | nidas et de sa troupe                                            | 27    |
| destructifs sur la côte de Ma-      | 1    | Individus distingués parmi enx;                                  |       |
| guêsia                              | 17   | - mépris témoigné à Aristo-                                      |       |
| Immense dommage causé à la          | !    | dêmos qui ne combattit pas                                       | 28    |
| flotte par la tempête               | 18   | Sort du contingent thébain                                       | 30    |
| Encouragement donné à la flotte     | - 1  | Impressions de Xerxes après le                                   |       |
| grecone; - elle retonrne de         |      | combat Avis que lui donne                                        |       |
| Chalkis à Artemision                | ib.  | Demaratos; — il le rejette                                       | 31    |
| Délai de Xerxês avec son armée      |      | Condnite des denx flottes, à Ar-                                 |       |
| de terre près de Trachis            | 19   | temision et à Aphetre; - alar-                                   |       |
| Impressions de Xerxes an sujet      |      | me parmi la flotte grecque. —<br>Themistoklês la décide à rester |       |
| des défenseurs des Thermo-          | - 1  |                                                                  |       |
| pyla Conversation avec De-          | - 1  | et à combattre, - sur les ins-<br>tantes prières des Enbœens     | -     |
| maratos, qu'il ne veut pas          | 20   | Important service rendn ainsi par                                | 32    |
| Doutes au sujet des motifs attri-   | 20   | Themistoklês                                                     | 33    |
| bués à Xerxès par Héro-             | - 1  | Confiance et espoir de la flotte                                 | .33   |
|                                     | ib.  | persane. — Elle détache une                                      |       |
| Première attaque dirigée sur les    | 10.  | escadre pour faire le tour de                                    |       |
| Thermopyle, - faite par les         | - 1  | l'Enbora et prendre les Grees                                    |       |
| troupes mèdes; — elle est re-       | - 1  | par derrière                                                     | 34    |
| poussée                             | 21   | Combat naval d'Artemision, -                                     | 23-6  |
| Attaques répétées par les meil-     | -    | avantage remporté par les Grees.                                 | 35    |
| leures troupes de l'armée per-      | i    | Seconde tempête : - la flotte per-                               | 00    |
| sane, toutes repoussées avec        | - 1  | sane éprouve de plus grands                                      |       |
| perte                               | 22   | dommages, et le détachement                                      |       |
| Embarras de Xerxês; - il en         | -    | envoyé autour de l'Eubœa est                                     |       |
| est délivré en apprenant l'exis-    | - 1  | détruit                                                          | 36    |
| tence du sentier sur la monta-      | i    | Nonveau combat paval à la hau-                                   |       |
| gne                                 | 6.   | teur d'Artemision, - indécis,                                    |       |
| Un détachement persan sons Hy-      |      | - mais les Grees se décident à                                   |       |
| darnes gravit le sentier de la      | - 1  | se retirer                                                       | 37    |
| montagne et chasse la garde         |      | Ils se retirent immédiatement en                                 |       |
| phokienne                           | 23   | apprenant lo désastre des Ther-                                  |       |
| Il arrive sur les derrières de Léo- |      | mopyle, - ils vont à Salamis.                                    | 38    |
| nidas                               | 24   | Marche de la flotte persane sur                                  |       |
| Débat entre les défenseurs des      | - 1  | l'Eubœa. — Manœuvres attri-                                      |       |
| Thermopylæ quand ils appren-        | - 1  | buées à Xerxês par rapport aux                                   |       |
| nent que les Perses arrivent        | - 1  | morts anx Thermopyle                                             | 39    |
| derrière cux                        | ib.  | Nombre des morts des deux côtés.                                 |       |
| Léonidas se décide à rester et à    |      | - Inscriptions commémoratives                                    |       |
| monrir dans le défilé               | 25   | subséquentes                                                     | 16.   |
| Les trois cents Spartiates, avec    |      | Tonchante inscription de Simo-                                   |       |
| les Thespiens, restent avec Léo-    |      | nidês                                                            | 41    |
|                                     |      |                                                                  |       |

### CHAPITRE II

## BATAILLE DE SALAMIS. — RETRAITE DE XERXÊS

| PA                                                    | 085. |                                                                  | 629. |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|
| Surprise et terreur des Grecs lm-                     |      | tion de savoir s'il est politique                                |      |
| médiatement après le combat                           |      | de livrer un combat naval à                                      |      |
| des Thermopyle                                        | 44   | Salamis. — Conseil prudent de                                    |      |
| Nul plan ultérieur de défeuse n'est                   |      | la reine Artemisia                                               | 60   |
| formé, — on ne peut trouver an-                       |      | Résolution prise par Xerxês de                                   |      |
| cune nonvelle position capable                        |      | combattre à Salamis                                              | 61   |
| de défeudre l'Attique Les                             |      | Dissensions parmi les Grecs de la                                |      |
| Péloponésiens affluent ponr for-                      |      | flotte à Salamis. — Résolution                                   |      |
| tifier l'isthme de Corinthe                           | 45   | prise d'éloigner la flotte et de                                 |      |
| Situation désespérée des Athé-                        |      | la conduire à l'Isthme                                           | iò.  |
| niens; - ancune mesure n'était                        |      | Conséquences ruineuses, si eette                                 |      |
| prise encore pour éloigner leurs                      |      | résolution avait été exécutée.                                   | 62   |
| familles de l'Attique                                 | 46   | Themistoklês s'oppose à la réso-                                 |      |
| Les Athéniens abandonnent l'At-                       |      | Intion; - il persuade Eury-                                      |      |
| tique; - ils emmènent lenre                           |      | biades, et le décide à reuvrir le                                |      |
| familles et leurs biens à Sala-                       |      | débat                                                            | 63   |
| mis, à Ægina, à Trozen, etc                           | 47   | Conseil des chefs grees convoqué                                 |      |
| Précipitation et souffrances inévi-                   |      | de nouvean. — Themistoklês                                       |      |
| tables des émigrants                                  | 49   | s'efforce de faire casser la pre-                                |      |
| Energie des Athéniens et mani-                        |      | mière résolution ; les Pélopo-                                   |      |
| mité de leurs chefs The-                              |      | nésiens y consentent, - paroles                                  |      |
| mistoklês propose le rappel                           |      | de colère                                                        | 66   |
| d'Aristeides exilé                                    | 50   | Themistoklês menacede se retirer                                 | 00   |
| Nombre et composition de la flotte                    |      | avec l'escadre athénienne, à                                     |      |
| grecque combinée à Salsmis                            | 51   | · moins qu'on ne livre bataille à                                |      |
| Xerxês occupe Athènes et l'Atti-                      | ٠.   | Salamis Eurybiades prend                                         |      |
| que La flotte persane entre                           |      | sur lui d'adopter cette mesure,.                                 | 67   |
| dans la rade de Phalêron                              | 53   | Les chefs péloponésiens, rédnits                                 | -01  |
| L'armée persane ravage les mu-                        | 33   | pour le moment an silence, re-                                   |      |
| nicipes phokiens en se rendant                        |      | fusent ensuite d'obeir Con-                                      |      |
|                                                       |      | vocation d'nn troisième conseil,                                 |      |
| des Thermopylæ en Attique;  — pillage du temple d'Abæ | 54   | - disputes renonvelées; - la                                     |      |
| Division persane détachée contre                      | 35   | majorité opposée à Themis-                                       |      |
| le temple de Delphes                                  | 55   | toklês et déterminée à se re-                                    |      |
|                                                       | 55   |                                                                  | **   |
| Echec, fuite et destruction dn dé-                    |      | tirer à l'Isthme                                                 | 10.  |
| tachement                                             | 56   | Stratagème désespéré de Themis-                                  |      |
| Nerxes avoc les Pisistratides à                       |      | toklės; — il envoie nn message                                   |      |
| Athènes; - l'akropolis tient                          |      | particulier à Xerxês pour lui<br>conseiller d'entourer la flotte |      |
| bon; - elle est prise et sac-                         |      |                                                                  |      |
| cagée                                                 | íb.  | grecque pendant la nuit, et de                                   |      |
| Visite expiatoire des Pisistra-                       |      | rendre aiusi la retraite impos-                                  |      |
| tides à l'akropolis ruinée                            | 59   | sible                                                            | 68   |
| Xerxes passe sa flotte en revue à                     |      | Hâte impatiente de Xerxês d'em-                                  |      |
| Phalèron; - débat sur la ques-                        |      | pêcher ancun des Grees de                                        |      |

|                                   | PAGES, |                                           | P1481   |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------|
| s'échapper Sa flotte en-          |        | lité de général ponr achever la           |         |
| ferme les Grecs pendant la        |        | conquête de la Grèce                      | 82      |
| nuit                              | 70     | Les Grees ponrsuivent la flotte           |         |
| Aristoides vient d'Ægina de nuit  |        | persane jusqu'à Andros                    |         |
| à la flotte greeque; - il in-     |        | Second stratagème de Themis-              |         |
| forme les chefs qu'ils sont en-   |        | toklês au moyen d'un message              |         |
| fermés, et qu'il est impossible   |        | secret envoyé à Xerxês                    | 83      |
| de s'échapper                     | 7.2    | Themistoklês avec la flotte; - il         |         |
| Position de Xerxès; - ordre des   |        | lève de l'argent dans les Cy-             |         |
| flottes et plan d'attaque         | 73     | clades                                    | 84      |
| Bataille de Salamis : — confusion |        | Xerxès évacue l'Attiquo et re-            | 0.1     |
| et défaite complète des Perses.   | 7.5    | tourne par terre dans son pays,           |         |
| Vaillance remarquable de la reine |        |                                           |         |
| Artemisia                         | 78     | avec la plus graude partie de             | 8-5     |
| Les Grecs s'attendeut à ce que la | 10     | son armée                                 | 8-3     |
|                                   |        | Marche de retraite de Xerxês jus-         |         |
| Intte soit renouvelée; - crain-   |        | qu'à l'Hellespont Souffran-               |         |
| tes de Xerxês pour sa sûreté      |        | ces de ses troupes. — Il trouve           |         |
| personnelle; — il renvoio sa      |        | le pont rompu, et il franchit le          |         |
| flotte eu Asie                    | 80     | détroit sur un vaisseau pour ga-          |         |
| Xerxês se décide à retourner en   |        | gner l'Asie                               | 86      |
| personne en Asie; - avis et       |        | Joie des Grecs; — distribution des        |         |
| recommandation de Mardonios,      |        | honneurs et des prix                      | 88      |
| qui est laissé derrière en qua-   |        | Honnenrs rendus à Themistoklès,           | 90      |
| BATAILLES DE PLATÉE ET DE         | MYKAI  | .e. — ÉCHEC DÉFINITIF DES PERS            | 8.3     |
|                                   | PAGES. |                                           | PLCES.  |
| La flotte persane, nprès avoir    |        | Athènes est tentée d'accepter cette       | Pauler, |
| quitté la Grèce, hiverne à        | ,      | offre; - les Lacédemoniens                |         |
| Kymê, et seréunit au printemps    |        | craignent qu'elle ne l'accepte;           |         |
| à Samos                           | 91     | - envoyés lacédæmoniens ex-               |         |
| 479 avant JC La flotte grec-      |        | pediés à Athènes pour l'empê-             |         |
|                                   |        |                                           | 99      |
| que se rassemble au printemps     | 9.5    | cher<br>Réponse résolue des Athéniens, et | 93      |
| à Ægina                           | 9.5    | détermination de faire la guerre,         |         |
|                                   |        | malgré les grandes souffrances            |         |
| médisants à Mardonios; - ré-      |        |                                           |         |
| volte de Potidæa, — qui est as-   |        | actnelles                                 | 100     |
| siegée en vain par Artabazos      | 93     | Indifférence égoiste manifestée           |         |
| Mardonios, après avoir hiverné    |        | par Sparte et les Péloponésiens           |         |
| en Thessalia, reprend les opéra-  |        | à l'égard d'Athènes                       | ib.     |
| tions au printemps en Bϙtia.      |        | Les Spartiates, ayant fortifié            |         |
| Il consulte les oracles bϙ-       |        | l'Isthme, laissent l'Attique sans         |         |
| tiens                             | 97     | défense : Mardonios occupe                |         |
| Mardonios envoie à Athènes        |        | Athènes uue seconde fois                  | 101     |
| Alexandre de Macédoine, pour      |        | Seconde migration des Athéniens           |         |
|                                   |        |                                           |         |
| offrir les conditions de paix les | 00     | à Salamis ; — lenr amor désap-            |         |

| PAGES                              | es. Page                             |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| lère contre Sparte qui les aban-   | che de pronver que les prophé-       |  |
| donnait                            |                                      |  |
| Seconde offre de Mardonios aux     | Son intention communiquée aux        |  |
| Athéniens, - refusée de nou-       | Ton intention communiquée aux        |  |
| veau. Résolution énergique         | Atheniens pendant la nuit par        |  |
| venu. Resolution energique         | Alexandre de Macédoine 120           |  |
| qu'ils montrent 10:                |                                      |  |
| Remontrance edressée à Sparte      | la ligne entre les Spartiates et     |  |
| par les Athéniens; - lenteur       | les Athéniens                        |  |
| peu générense des Spartiates 10-   | 04 Mardonios les attaque de nouveau  |  |
| Forces spartiates considérables    |                                      |  |
| reunies a l'Isthine sous Pausa-    | Par suite du mal causé par la ca-    |  |
| nius 10:                           | A at sinte du mai cause par la ca-   |  |
| Maulanias annis annis              |                                      |  |
| Mardonies, après aveir ravagé      | détermine à changer la nuit de       |  |
| l'Attique, se retire en Buotia. 10 |                                      |  |
| Découragement dans l'armée de      | Confusion de l'armée grecque en      |  |
| Mardonios en général : Ther-       | executant ce mouvement de            |  |
| sandros d'Orchomenos au bau-       | nuit 124                             |  |
| quet : julousies entre Mardo-      | Refus du lochagos spartiate          |  |
| nios et Artabazos le comman-       | . Amompharetos d'obeir à l'ordre     |  |
| dant en second. Zèle et ardenr     | donn's results of obeir a l'ordre    |  |
| des Thebains 10                    | donné pour la marche de nuit. 125    |  |
| Nombre des Cours 10                |                                      |  |
| Nombre des Grees rénnis sous       | et des Spartiates, manifestée        |  |
| Pausanias 111                      |                                      |  |
| Pausanias franchit le Kitheron     | Pansanias so met en mouvement        |  |
| et entre en Bœōtia 112             | 12 sans Amompharetos, qui se li âte  |  |
| Il est attaqué par la cavalerie    | de le snivre 127                     |  |
| persane sons Musiatios, et fort    | Étonnement de Mardonios en dé-       |  |
| harcelé Les Athéniens se           | Contract to hardoning en ne-         |  |
| montrent supérieurs à la cava-     | couvrant que les Grocs s'étaient     |  |
|                                    | retirés pendant la nuit; - il        |  |
| lerie Masistios est the 113        |                                      |  |
| Les Grees abandonnent la pro-      | une impatience désordounée iè        |  |
| tection des pentes de la mon-      | Bataille de Platée 128               |  |
| tagne et prennent une position     | Grande bravoure personnelle des      |  |
| plus rapprochée de Platee, le      | Perses. — Ils sont totalement        |  |
| long de l'Asopos                   | 5 defaits, et Mardonios est tué. 129 |  |
| Mardonios change de position, et   | : Les Athéniens à l'aile gauche      |  |
| so place presque vis-à-vis des     |                                      |  |
| Grees de l'autre côté de l'Asô-    | defont les Thébains                  |  |
| pos 116                            | Artabazos avec un corps persan       |  |
| Répugnauce des deux armées à       |                                      |  |
| arrived according a structure a    | et se retire de la Grèce ; - le      |  |
| commencer l'attaque; les pro-      | resto de l'armée dos Perses          |  |
| phètes des doux côtés détour-      | prend position dans le camp          |  |
| nent d'une première agression. 117 | 7 fortifié                           |  |
| Mardonios molesto les Grecs avec   | Faible proportion des deux ar-       |  |
| sa cavalerie, et intercepte leurs  | mées de chaque côté qui com-         |  |
| approvisionnements à l'arrière-    |                                      |  |
| garde 118                          | B Los Green ett                      |  |
| Impatience de Mardonios ; - mal-   |                                      |  |
| gré la résistance d'Artabazos      | le camp fortifié                     |  |
| et d'autres officiers, il décide   | Pertes des deux côtés                |  |
| or a matres omciers, il decide     | Obsèques faites par les Grees        |  |
| une attaque générale; → il tâ-     | Monuments Cadavre de                 |  |

| Mardonios; - distribution dn                                 | MESS. | -la révélation de la victoire de  | 4059 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| butin                                                        | 135   | Platée, gagnée par leurs com-     |      |
| Pansanias somme Thêbes et de-                                |       | patriotes le même matin, leur     |      |
| mande que les chefs lni soient                               | - I   | est communiquée avant la ba-      |      |
| ivrés — Cenx-ci se rendent                                   | ŀ     | taille                            | a.   |
| env-mêmes et sont mis à mort.                                | 138   | Bataille de Mykale; - révolte     | 10.  |
| Honneurs et distinctions parmi                               | THE . | des Ioniens dans le camp per-     |      |
|                                                              | 140   | des ioniens dans le camp per-     |      |
| les guerriers grecs                                          | 140   | san; - defaite complète des       |      |
| Tribut de respect rendu à Platée,                            |       | Perses                            | 150  |
| comme théatre de la victoire,<br>et aux Platgens; on décrète |       | L'armée persane défaite se retire |      |
|                                                              | - 1   | à Sardes                          | 151  |
| que ces derniers célébreront des                             |       | Répugnance des Spartiates à ad-   |      |
| solennités périodiquement, en                                |       | mettre les Ioniens continentaux   |      |
| Phonneur des morts                                           | 141   | dans leur alliance; - proposi-    |      |
| Les vainqueurs décrétent une con-                            | - 1   | tion de les transporter par la    |      |
| fédération grocque permanente,                               | -     | mer Ægée dans la Grèce occi-      |      |
| dont les assemblées seraient                                 |       | dentale, - rejetée par les Athé-  |      |
| tenues à Platée                                              | 142   | niens                             | 152  |
| Opérations de la flotte grecque;                             |       | La flotte grecque fait voile vers |      |
| elle se met en mouvement pour                                |       | l'Hellespont : les Spartiates re- |      |
| délivrer Samos des Perses                                    | 144   | tournent chez eux, mais les       |      |
| La flotte persane abandonne Sa-                              |       | Athéniens restent pour attaquer   |      |
| mos et se retire à Mykale en                                 |       | la Chersonese                     | 153  |
| lônia                                                        | 145   | Siège de Sestos; - antipathie des |      |
| Défiance de la fidélité des Ioniens                          |       | habitants de la Chersonèse con    |      |
| conçue par les généraux per-                                 |       | tre Artayktês                     | 154  |
| SAUS                                                         | 146   | Prise de Sestos; - crucifiement   |      |
| Les Grecs débarquent pour atta-                              |       | d'Artayktês                       | 156  |
| quer les Perses sur le rivage;                               |       | Rotour de la flotte à Athènes     | 157  |

### CHAPITRE IV

ÉVÉNEMENTS EN SICILE JUSQU'A L'EXPULSION DE LA DYNASTIE GÉLONIENES ET A L'ÉTABLISSEMENT DE GOUVERNEMENTS POPULAIRES.

Agrigente et Gels supérieures à Syracause autérieurement à 500 avant 3-0-1.

Gouvernement a 600 avant 3-0-1.

Gouvernement oligarchique sous les Ganori on descendants privilégiés des premiers colons propriétaires; — 10-10-2.

mons — les Kyllyri on Serfs... 160 Premiers pouvernements de aire despote despote chies principus en Sidle; — 0.0542-0.0542 aracteus en Sidl

dans bien des endroits par des despotes; — tentative de coloule faite par le prince spartia. 1805 avant. — C. environ. — Klaundros, despote de Gela. — 500 avant. J.-C. environ. — Premiere élévation de Gelon et d'.Fnesidémos an service de ce despote. — Télinés, le premier handle marquant parail les despote. — Télinés, le premier handle marquant parail les Geloi ; — il avait un hant comtant un hant un hant com-

and in Lincoln

|                                      | PAGES. |                                   | PAGES |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| mandement dans les merce-            |        | Nombrenz prisonniers faits à la   |       |
| naires d'Hippokratës, despote        | 100    | bataille d'Himera et répartis     |       |
| de Gela                              | 167    | dans les cités siciliennes; -     |       |
| Sort de la ville ionienne da Zanklê, |        | prospérité de ces villes, surtout |       |
| plus tard Messine; - elle est        |        | d'Agrigente                       |       |
| prise par les Samiens; - con-        |        | Mort at obseques da Gelân         |       |
| duite d'Hippokratës                  | ib.    | Nombre de nouveaux citoyens que   |       |
| Hippokratës remporte la victoire     |        | Gelôn introduisit à Syracuse      |       |
| sur les Syracusains; — il prend      |        | 478 avant JC Hieron, frère        |       |
| Kamarina,—il meurt.— Gelôn           |        | et successeur de Gelôu à Syra-    |       |
| devient despote de Gela a sa         |        | cuse, - jaloux de son frere Po-   |       |
| place                                | 169    | lyzėlos, — dur comme maitre.      |       |
| 491 avant JC Grandeur de             |        | - Querelle entre Hierôn de        |       |
| Gelôn; — il devient maître de        |        | Syraense et Thèron d'Agri-        |       |
| Syracuse; — il transporte le         |        | gente apaisée par le poëte Si-    |       |
| siége de son ponvoir de Gela à       |        | monide                            | ib.   |
| Syracuse                             | 170    | Sévère traitement infligé par     |       |
| Conquête de diverses villes sici-    |        | Theron aux habitants d'Himera.    | 186   |
| liennes par Gelôu; - il trans-       |        | Pouvoir et exploits de Hierôn,    |       |
| porte l'oligarchie à Syraense et     |        | contre les Carthaginois et les    |       |
| vend les gens du Dêmos comme         |        | Tyrrhéniens, - contre Anaxi-      |       |
| esclaves                             | 171    | laos; - il foude la cité d'Ætna.  |       |
| Accroissement du pouvoir et de       |        | - Nouvelle transplantation en     |       |
| la population de Syracuse sous       |        | masse d'habitants Compli-         |       |
| Gelôn ; elle devient la première     |        | ments de Pindare                  | 187   |
| ville de la Sicile                   | 173    | Mort d'Anaxilaos de Rheginm et    |       |
| Puissance de Gelôn au moment où      |        | de Thêroud'Agrigente Thra-        |       |
| les ambassadeurs de Sparte et        |        | sydges, fils de Thêron, règne     |       |
| d'Athènes viennent réclamer          |        | à Agrigente et a Himera           |       |
| son aide 481 avant JC                | 174    | Son gouvernement cruel Il         |       |
| Plans de Gelôn pour fortifier        |        | est défait par Hierôn et chassé,  | 189   |
| l'hellénisme sicilien contre les     |        | Graude puissance de Hierôn, après |       |
| intérêts barbares da l'île           | 175    | la défaita de Thrasydæos Sa       |       |
| Des ambassadeurs spartiates et       |        | mort                              | 190   |
| atbeniens s'adressent à Gelôn        |        | 467 avant J C Thrasyboulos,       |       |
| Sa réponse                           | 176    | frère et successeur de Hierôn.    |       |
| 480 avant JC Invasion car-           |        | - Disputes entre les membres      |       |
| thagiuoise en Sicile simultanée      |        | de la famille gélouienne          |       |
| avec l'invasion de la Grèce par      |        | Cruautés et impopularité de       |       |
| Xerxês                               | 177    | Thrasyboulos Soulèvement          |       |
| L'armée carthaginoise sons Ha-       |        | contre lui à Syracuse             | 191   |
| milkar assiège Himera; - ba-         |        | 465 avant JC Expulsion de         |       |
| tailla d'Himera; - victoire          |        | Thrasyboulos et extinction de     |       |
| complète gagnée sur cux par          |        | la dynastie gélonienne            | 194   |
| Gelôn                                | 179    | Gouvernements populaires établis  |       |
| Suprématie de Gelôn en Sicile;       |        | dans toutes les villes sicilien-  |       |
| - il secorde la paix aux Car-        |        | nes Confusion et disputes         |       |
| thaginois                            | 181    | produites par le nombre des       |       |
| Conduite de Gelôn à l'égard des      |        | nouvesux citoyens et des mer-     |       |
| Grecs confédéres qui étaient         |        | cenaires établis à demeure par    |       |
| en lutte contre Xerxes               | 182    | las princes géloniens             | ib.   |
|                                      |        |                                   |       |

|                                                 | PAGES  |                                                                                        | PAGRA |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dissensions intestines et combats<br>à Syracuse | 195    | Les exilés sont pourvus. — Kamarina rétablie comme cité antonome séparée.              | 196   |
| adopte un gouvernement popu-                    |        | Sentiment réactionnaire confire                                                        |       |
| laire                                           | 197    | l'aneien despotisme et en faveur                                                       |       |
| Désordres dans d'autres villes si-              |        | du gouvernement populaire, à                                                           |       |
| ciliennes nés du retour d'exilés                |        | Syracuse et dans les antres                                                            |       |
| qui avaient été dépossédés sous                 |        | cités                                                                                  | 199   |
| la dynastie gélonienne. — Ka-<br>tane et Ætna   | ib.    | Grees italiens; — défaite des-<br>tructive des habitants de Ta-<br>rente et de Rhegium | 200   |
| tane et Ætna                                    | íb.    | tructive des habitants de Ta-                                                          | 21    |
| (                                               | CHAPIT | RE V                                                                                   |       |
| `                                               |        |                                                                                        |       |
|                                                 | TATÉR  | ET DE MYKALE JUSQU'A LA MOR                                                            | Ť     |
| DEPUIS LES BATAILLES DE P                       |        |                                                                                        |       |
| DE THEMIST                                      |        | et d'aristeidés.                                                                       |       |

| DE THEMISTOKLÉS ET D'ARISTEIDÉS.                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                 | Aces. |                                                                                                                                       | PAGES. |
| Causes du hontenx échec de Xer-<br>xês en Grèce: — ses défants<br>personnels. — Qualité infé-<br>rieure et mollesse de la plus                                                                  |       | Athènes fortifiée :— confusion des<br>Spartiates. — Désappointement<br>des alliés                                                     | 212    |
| grande partie de son armée. —<br>Tendanee à exagérer l'héroïsme                                                                                                                                 |       | jetes, mais déjouée, sur les<br>sentiments athéniens.                                                                                 |        |
| des Grecs                                                                                                                                                                                       | 204   | Agrandissement des murs d'A-                                                                                                          |        |
| Comparaison de l'invasion de la<br>Grèce par Xerxês avec l'inva-<br>sien postérieure de la Perse<br>par Alexandre le Grand. —<br>Aucune amélioration dans la<br>manière de faire la guerre chez |       | thènes                                                                                                                                |        |
| les Perses dans cet intervalle<br>de 150 ans. — Grands progrès<br>chez les Grecs                                                                                                                | 205   | projetées pour les murs  Avantages du port agrandi et for- tifié. — Accroissement des Me- tæki et du commerce d'Athè-                 | 214    |
| agissant par l'initiative athé-                                                                                                                                                                 | 207   | Résolution de construire annuel-                                                                                                      |        |
| Conduite d'Athènes dans l'échec<br>des Perses; — sa position, son<br>caractère et son influence après<br>cet événement                                                                          | 66.   | lement vingt nouvelles trirèmes<br>Expédition de la flotte grecque<br>combinée contre l'Asie, sous le<br>spartiate Pausanias. — Prise | 219    |
| Mesures prises par les Athéniens<br>pour relever leur cité; — em-<br>pêchements jalonx causés par                                                                                               |       | de Byzantion                                                                                                                          | 220    |
| les Péloponésiens                                                                                                                                                                               | 208   | obéir. — Il correspond par tra-<br>hison avec Xerxès                                                                                  | íð.    |
| portunité de fortifier leur ville.                                                                                                                                                              | 210   | Xerzês, devient plus intoléra-                                                                                                        |        |

|                                               | PAGES. |                                     | PAGES. |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| ble dans sa conduite Il est                   |        | Son arrestation et sa mort          |        |
| rappelé à Sparte                              | 222    | Expistion faite pour le sano-       |        |
| 477-476 avant JC Les alliés                   |        | tuaire offensé                      | 242    |
| transferent le commandement                   |        | Vers 467 avant JC Themis-           |        |
| de Sparte à Athènes                           | 224    | toklês est compromis dans la        |        |
| Importance de ce changement                   |        | conjuration découverte de Pau-      |        |
| dans les relations des États                  |        | sanias                              | 243    |
| grecs                                         | 226    | Position de Themistoklês à Athè-    |        |
| Tendance des rois spartiates à se             |        | nes Tendance des partis et          |        |
| corrompre en servant à l'étran-               |        | de la politique dans cette ville.   | ib.    |
| ger Leotychides                               | 227    | Effet des événements de la guerre   |        |
| Union panhellénique momentanée                |        | des Perses sur le sentiment po-     |        |
| sons Sparte, immédiatement                    |        | litique athénion. — Stimulant       |        |
| après l'échee de Xerxes, -                    |        | pour la démocratie                  | 245    |
| maintenant rompue et changée                  |        | Altération de la constitution       |        |
| en schisme avec deux partis                   |        | kleisthénéenne : - tous les ci-     |        |
| distincts et deux chefs, Sparte               |        | toyens sans exception sont          |        |
| ot Athènes                                    | 228    | rendus politiquement admis-         |        |
| Actes d'Athènes en qualité de                 |        | sibles aux charges : d'abord,       |        |
| chef, - bonne conduite d'Aris-                |        | éligibilité universelle et élec-    |        |
| teidės                                        | 231    | tion universelle des magistrats,    |        |
| Formation de la confédération de              |        | - ensuite, sortitio ou tirage       |        |
| Dêlos, à la tête de laquelle est              |        | au sort                             | 246    |
| Athènes Assemblée géné-                       |        | Accroissement du pouvoir des        |        |
| rale des alliés tenne dans cette              |        | stratêgi. — Clangement dans         |        |
| ile                                           | 6      | les fonctions et diminution de      |        |
| Imposition de la confédération et             |        | l'importance des archontes          | 217    |
| de tous ses membres, établie                  |        | Administration d'Athènes agran-     |        |
| par Aristeides, - ohligation                  |        | die Nouveaux fonetionnai-           |        |
| déterminée consistant en vais-                |        | res nommés, — répartition           |        |
| seaux et en argent, - total en                |        | entre Athènes et Peiræeus           | 248    |
| argent Hellenotamie                           | 233    | Carrière politique et position pré- |        |
| Rapide développement, première                |        | caire de Themistoklês; — ri-        |        |
| grandeur do la confédération                  |        | vaux acharnés contre lui :          |        |
| de Dèlos : adhésion volontaire<br>des membres | 004    | Kimôn, Alkmæôn, etc. — II           |        |
| État et ppissance de la Perse à               | 234    | est exposé à des accusations de     | 249    |
| l'époque où la confédération de               |        | Themistoklês est accuse d'avoir     | 243    |
| Dêlos fut formée pour la pre-                 |        | recn des présents de la Perse;      |        |
| mière fois                                    | 236    | — il est acquitté à Athènes         | 251    |
| Conduite de l'ausanias après avoir            | -      | La querelle entre lui et ses rivaux | 201    |
| été écarté du commandement:                   |        | politiques augmente d'acharne-      |        |
| il pourspit ses projets de tra-               |        | ment après son acquittement.        |        |
| hison de concert avec la Perse.               | 237    | - Il est frappé d'ostracisme        | 253    |
| Il est rappelé à Sparte, — empri-             |        | 471 avant JC. Pendant qu'il est     |        |
| sonné, - mis en jugement ; -                  | -      | banni en vertu de l'ostracisme.     |        |
| il essaie de provoquer les Rotes              |        | les Lacédæmoniens portent une       |        |
| à une révolte                                 | 238    | accusation de trahison contre       |        |
| Il est découvert par la révelation            |        | lni                                 | íb.    |
| d'un esclave, - Incredulité ou                |        | 466 avant J C Fuite et aven-        |        |
| crainte des éphores                           | 240    | tures de Themistoklês               | 254    |
|                                               |        |                                     |        |

| Themistoklės as read en Asie et cherche nn refuge chez le roi de Perse                                                                                                             | Récompense considérable qu'il re-<br>çoit. — Sa mort à Magnésia 259                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAI                                                                                                                                                                               | PITRE VI                                                                                                                                                |
| ACTES DE LA CONFÉDÉRATION SOU<br>FORMATION ET EXPANSION                                                                                                                            | S ATHÈNES COMME CREP. — PREMIÈRE<br>RAPIDE DE L'EMPIRE ATHÈNIEN.                                                                                        |
| Conséquence de la formation de                                                                                                                                                     | lations des allies. — Substitu-                                                                                                                         |
| Consequence de la formation de la confédération de Délos. — Bifurcation de la politique grecque entre Athènes et Sparte. Distinction entre la confédération de Délos, avec Athènes | tion d'un paiement en argent à<br>un service personnel, demandée                                                                                        |
| comme présidente, et l'empire<br>athénien dont elle fut la source, sb<br>Tendance à confondre ces deux                                                                             | Changement dans la position aussi                                                                                                                       |
| États et à imputer à Athènes des projets d'ambition à hautes visées                                                                                                                | Impopularité croissante d'Athènes<br>dans tonte la Grèce. — Ses                                                                                         |
| rent la formation de la confe-<br>dération de Dèlos, furent des<br>années d'efforts actifs de la<br>part d'Athènes. — Nous les<br>connaissons imparfaitement 265                   | graduellement en importance<br>et disparalt. — Qualités et<br>mérite supéricurs des Athé-<br>niens en tant que comparés<br>avec les confédérés de Dèlos |
| Nécessité d'une action continue<br>contre les Perses même après<br>les batailles de Platée et de                                                                                   | en général                                                                                                                                              |
| Mykale. — Cette nécessité fut<br>la cause et de l'erganisation<br>volontaire de la confédération                                                                                   | Imposition d'Aristeides 279<br>Événements entre 476-466 avant<br>JC. — Eiôn, — Skyros, —                                                                |
| de Délos et des progrès mari-<br>times d'Athènes 271<br>Confédération de Délos, — jurée                                                                                            | Karystos 286                                                                                                                                            |
| par tous les membres, — perpé-<br>tuelle et obligatoire, — ne per-                                                                                                                 | Vers 467-466 avant JC. — Pre-                                                                                                                           |
| mettant ni retraite ni défaite 27:<br>Sanction d'Athènes chargée d'im-<br>poser les résolutions, exercée                                                                           | mière révolte parmi les mem-<br>bres de la confédération de<br>Dêlos. — Naxos se révolte et                                                             |

| PAG                                            |                                                                                    | PARKS. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| fédération contre la Perse                     | liance de Sparte et s'allient                                                      |        |
| Défaite des Perses par Kimôn                   | avec Argos Position d'Ar-                                                          |        |
|                                                | ib. gos Elle conquiert Myke-                                                       |        |
| Révolte de Thasos qui se sépare                | næ et d'autres villes                                                              | 298    |
| de la confédération de Délos.                  | Vers 461-460 avant JC. Megara                                                      |        |
| - Siege de Thasos par les                      | devient l'alliée d'Athènes                                                         |        |
| Athéniens sons Kimôn Ml-                       | Haine croissante de Corinthe                                                       |        |
|                                                | 87 et des États péloponésiens voi-                                                 |        |
| Première tentative d'Athènes pour              | sins à l'égard d'Athènes                                                           | 300    |
| fonder une ville à Ennea Hodoi                 | Action énergique et simultanée                                                     |        |
| snr le Strymôn an-dessus                       | des Athéniens, — à Cypre, en                                                       |        |
| d'Eion. La tentative échone et                 | Phénicie, en Egypte et en                                                          |        |
|                                                | 88 Grèce. — Ils construisent le                                                    |        |
| 464-463 avant JC. Reduction                    | premier « Loug Mnr » de Me-                                                        |        |
| de Thasos après na blocus de                   | gara à Nissea                                                                      | 301    |
| deux ans; — elle est désarmée                  | 459-458 avant JC. Guerre d'A-                                                      |        |
|                                                | 29 thènes contre Corinthe, Ægi-                                                    |        |
| Les Thasiens réclament l'aide de               | na, etc. Défaite totale des Ægi-                                                   |        |
| Sparte Seconrs accorde,                        | notes sur mer                                                                      | 302    |
| mais non suivi d'effet. — Si-                  | Les Athéniens assiégent Ægina.                                                     |        |
| gnes d'hostilités entre Sparte                 | Les Corinthiens, les Epidau-                                                       |        |
| et Athènes                                     | <ul> <li>riens, etc., sont défaits par les<br/>Athéniens sous Myrônides</li> </ul> | 303    |
|                                                | 90 458-457 avant JC. Les Longs                                                     | 303    |
| à Athènes 2<br>Grand accroissement de la puis- | Murs entre Athènes et Peirmeus                                                     |        |
|                                                | ib. sont projetés, — projet épousé                                                 |        |
| Événements qui s'accomplissent                 | par Periklês, combattu par                                                         |        |
| dans la Grèce centrale entre                   | Kimôn, — Luttes politiques                                                         |        |
| 470-464 avant JC. — Thebes                     | à Athènes, — Importance des                                                        |        |
| et les villes bϙtiermes                        | Longs Murs                                                                         | 304    |
|                                                | 91 Expédition des Lacédemoniens                                                    |        |
| Sparte rétablit et soutient la su-             | en Borôtia. — Ils rétablissent                                                     |        |
| prématie de Thêbes sur les                     | l'ascendant de Thébes                                                              | 306    |
|                                                | 92 L'armée spartiate en Bœôtia des-                                                |        |
| Événements dans le Péloponèse.                 | tinée à menacer Athènes et à                                                       |        |
|                                                | soutenir le parti oligarchique                                                     |        |
| Terrible tremblement de terre à                | athénien, opposé aux Longs                                                         |        |
| Sparte, - 464 avant JC. Ré-                    | Murs                                                                               | 307    |
| volte des Ilotes                               | ib.   Bataille de Tanagra Défaite                                                  |        |
| Les Lacédemoniens invoquent                    | des Athéniens                                                                      | 308    |
| l'aide de leurs alliés contre les              | Effets de la bataille Conduite                                                     |        |
| llotes révoltés Marche des                     | généreuse de Kimôn, — il est                                                       |        |
| Athéniens sous Kimôn en La-                    | rappelé de l'exil                                                                  | 309    |
| conie penr les secourir, 2                     | 95 Compromis et réconciliation en-                                                 |        |
| Méfiance conçue par les Lacé-                  | tre les chefs et les partis rivaux                                                 |        |
| demoniens au snjet de lenrs                    | à Athènes.                                                                         | 310    |
| anxiliaires atbéniens, qui sont                | 456 avant JC. Victoire d'Eno-                                                      |        |
| renvoyés de Laconie Mé-                        | phyta gagnée par les Athé-                                                         |        |
| contentement et changement                     | niens Ils acquièrent l'as-                                                         |        |
|                                                | 26 cendant sur toute la Bϙtia,                                                     |        |
| Les Athéniens renoncent à l'al-                | la Lokris, la Phokis                                                               | 311    |
|                                                |                                                                                    |        |

455 avant J.-C. Achèvement des

Thucydidès, fils de Melèsias, suc-

| Longs Murs, Conquête d'Ægi-       | 1        | cède à Kimôn comme principal<br>adversaire de Periklês             | Boo          |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| na, qui est désarmée, démante-    | 312      | 449 avant JC. — Le fond com-                                       | 322          |
| lée et rendue tributairo          | 312      | mnn de la confédération est                                        |              |
| Les Atheniens font pour la pre-   |          |                                                                    |              |
| mière fois par mer le tour du     |          | transféré de Dêlos à Athenes                                       |              |
| Péloponèse. — Leurs opérations    |          | La confédération se transforme                                     |              |
| dans le golfe de Corinthe         | ih.      | graduellement en un empire                                         |              |
| 454 avant JC Defaite et           | 019      | athénien                                                           | 323          |
| pertes des Athéniens en Égypte.   | 313      | La translation du trésor fut pro-                                  |              |
| 455 avant JC. Les llotes revol-   |          | posée par les Samiens                                              | 324          |
| tés en Laconie capitulent et      |          | Position d'Athènes avec de nom-                                    |              |
| quittent le pays                  | 311      | breux allies tant dans l'inté-                                     |              |
| Trêve de Cinq ans conclue entre   |          | rienr que maritimes                                                | 325          |
| Athènes et les Lacédermoniens,    |          | Commencement des revers et du                                      |              |
| par l'influence de Kimôn          |          | déclin de la puissance pour                                        |              |
| Nonvelles expéditions de Kimôn    |          | Athènes                                                            | 327          |
| contre la Perse                   | 315      | 447 avant JC Révolte de la                                         |              |
| 455-452 avant JC 452-447          |          | Bœôtia contro Athènes Dé-                                          |              |
| avant JC Mort de Kimôn            |          | faite des Athéniens à Korôneia,                                    |              |
| à Kypros Viotoires de la          |          | - ils évacuent la Bœôtia                                           | 328          |
| flotte athénieme. — Elle re-      |          | 445 avant JC Révolte de la                                         | the state of |
| tourne à Athènes                  | 216      | Phokis, de la Lokris, de l'Eu-                                     |              |
| Les Athéniens ne font plus d'au-  | -        | besa et de Megara : invasion de                                    |              |
|                                   |          |                                                                    |              |
| - Convention contre la Perse.     |          | l'Attique par les Péloponésiens<br>sous le roi lacédæmouien Pleis- |              |
|                                   |          |                                                                    |              |
| епх                               | ib.      | toanax                                                             | 330          |
| Erreurs et exagérations relative- |          | L'Enbœa reconquise par Periklês.                                   | 331          |
| ment a cette convention, -        |          | Humiliation et désespoir d'Athè-                                   |              |
| doutes élevés au sujet de sa      |          | nes Conclusion de la trêve                                         |              |
| réalité bistorique Examen         | 1        | de Trente ans Diminution de                                        |              |
| de ces doutes; - données de       |          | la puissance athénienno                                            | 332          |
| Thucydide à l'appui               | 317      | Querelle entre Athèneset Megara.                                   | 334          |
|                                   |          |                                                                    |              |
|                                   | I A DUT  | DE PH                                                              |              |
| <u>.</u>                          | HAPII    | RE VII                                                             |              |
| CHANGEMENTS CONSTITUTE            | HONNE    | S ET JUDICIAIRES A ATHÈNES                                         |              |
|                                   |          | RIKLĖS,                                                            |              |
|                                   |          |                                                                    |              |
| -                                 | PAGEA. 1 |                                                                    | PAGE 1.      |
| Premier établissement du sys-     |          | Magistrats, hommes opulents en                                     |              |
| teme judiciaire démocratique      |          | général, - tendances oligarchi-                                    |              |

|                                                                     | PAGES. |                                                                    | PACES. |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Dikasteria démocratiques ou conra                                   |        | trats individuels Institution                                      | P2088. |
| de jury, constitués par Peri-                                       |        | des dikasteria payés                                               | 352    |
| klês et par Ephialtês : comment                                     |        | Les fonctions indiciaires sont sé-                                 |        |
| cos dikasteria étaient arrangés.                                    | 340    | parées des fonctions adminis-                                      |        |
| Paye aux dikastes introduite et                                     |        | tratives                                                           | 353    |
| rendue régulière                                                    | 341    | Assassinat d'Éphialtês par le parti                                |        |
| Les magistrats sont privés de                                       |        | conservateur                                                       | 355    |
| leurs fonctions judiciaires, et                                     |        | Commencement dn grand ascen-                                       |        |
| réduits à des fonctions admi-                                       |        | dant de Periklês, après la mort                                    |        |
| nistratives                                                         | 342    | d'Ephialtés. Compromis entre                                       |        |
| Sénat de l'aréopage, - son anti-                                    |        | lui et Kimôn. — Brillants suc-                                     |        |
| quité, - caractère semi-reli-                                       |        | cès d'Athènes, et ère du maxi-                                     |        |
| gieux, - puissance de contrôle                                      |        | mum de sa puissanco                                                | 336    |
| vaste et illimitée                                                  | 343    | Autres changements constitution-                                   |        |
| Immenses pouvoirs du sénat de                                       |        | nels, — les nomophylaques                                          | 357    |
| l'aréopago, dont il abuse en                                        |        | Les nomothetæ, — distinction                                       |        |
| partie; ils devinrent incompa-                                      |        | entre les lois et les pséphismes                                   |        |
| tibles avec les sentiments du                                       |        | on décrots spéciaux, - procédé                                     |        |
| peuple après l'invasion des                                         |        | par lequel les lois étaient ren-                                   |        |
| Perses. Nonveaux intérêts et                                        |        | dues et rapportées                                                 | 358    |
| nouvelles tendances naissant à                                      |        | Procédure nsitée dans la confec-                                   |        |
| Athènes                                                             | 311    | tion on l'abrogation des lois                                      |        |
| Sénat de l'arcopago, - centre                                       |        | assimilée à la procédure unitée                                    |        |
| d'action pour le parti conserva-                                    |        | dans des procès judiciaires                                        | 360    |
| teur et pour Kimon                                                  | 346    | Graphe Paranomon. — Accusa-                                        |        |
| Opposition entre Kimon et Peri-                                     |        | tion contre l'anteur de proposi-<br>tions illégales ou inconstitu- |        |
| klês, - héritée de leurs pères.                                     | 045    |                                                                    | 361    |
| Caractère et action de Periklés.<br>Habitudes, caractère réservé et | 347    | Jen de la Graphê Paranomôn, —                                      | 201    |
| philosophique de Periklês; sa                                       |        | Esprit conservateur dans lequel                                    |        |
| grande habitude des affaires.                                       |        | elle est conçue. — Restriction                                     |        |
| - Il se donne pen de peine                                          |        | apportée à de nouvelles propo-                                     |        |
| pour chorcher la popularité, —                                      |        | sitions et à l'initiative illimitée                                |        |
| il a moins du démagogue que                                         | 4.0    | appartenant à tout citoyen                                         | 363    |
| Kimôn                                                               | 348    | Extension abusive de la Graphê                                     | 000    |
| Ephialtes, appartenant au parti                                     |        | Paranomôn dans la suite                                            | 364    |
| démocratique, et dans le prin-                                      |        | Elle fut souvent employée comme                                    |        |
| cipe égal à Periklês en in-                                         |        | simple moyen d'obtenir l'abro-                                     |        |
| fluence Efforts d'Ephialtès                                         |        | gation d'une loi existante, -                                      |        |
| contre l'abus de l'autorité des                                     |        | sans but personnel contre l'au-                                    |        |
| magistrats                                                          | 350    | teur de la loi                                                     | 365    |
| Kimôn et son parti, plus puis-                                      |        | Nombre et pave des dikastes, tels                                  |        |
| sants qu'Ephialtès et que Peri-                                     |        | que les établit Perikles                                           | 366    |
| klês jusqu'à l'époque où les                                        |        | La démocratie athénienne, telle                                    |        |
| troupes athéniennes furent ren-                                     |        | qu'elle fnt constituée par Peri-                                   |        |
| voyées de Laconie Ostra-                                            |        | klês, resta entière en substance                                   |        |
| cisme de Kimôn                                                      | 351    | dans la suite jusqu'à la perte de                                  |        |
| Mesnres prises par Ephialtês et                                     |        | l'indépendance athénionne, -                                       |        |
| par Periklês pour réduire le                                        |        | en exceptant les interruptions                                     |        |
| ponvoir du sénat de l'aréopage                                      |        | temporaires des Quatre Cents et                                    |        |
| aussi bion que celui des magis-                                     |        | des Trente                                                         | 368    |

| Jeu des nombreux dikasteria, —<br>leuruembre considérable esseu-<br>tiel pour exclure la corruptiou<br>ou l'intimidation. — Les magis-<br>trats individuels exposés à la<br>corruptiou | 369 | exerçant et en stimulant l'in-<br>telligence et les sentiments des<br>citoyens individuellement<br>Nécessité d'apprendre à parler,<br>Origine des mattres spéciaux<br>de rhétorique Compositeure<br>spéciaux de discours pour au- | 38 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| jugement par le jnry appliqué<br>sur la plus vaste échelle, —<br>montraut à la fois ses qualités<br>et ses défauts sous une forme                                                      |     | trui  Rhéteurs et sophistes.  Polémique de Sokratës, sophiste lui-même, coutre les sophistes                                                                                                                                      | 39 |
| exagérée  Les éloges qu'on donne habituel- lement au jngemeut par le jury, s'appliqueraient bien mieux                                                                                 | 374 | en général                                                                                                                                                                                                                        |    |
| encore anx dikasteria athénieus.<br>Imperfections da jagement par le<br>jury exagérées dans la procé-                                                                                  | 377 | Les dikasteris étaient composés,<br>non pas exclusivement d'hom-<br>mes pauvres, mais de citoyens                                                                                                                                 |    |
| dnre des dikasteria                                                                                                                                                                    | 379 | de fortune moyenue et de plus                                                                                                                                                                                                     |    |

FIN DE LA TABLE DU SEPTIÈME VOLUMB

041613



## ERRATUM

Page 75 ligne 2 tire pran au lieu de pran.

y 93 > 20 > Thersandros > Thorsandros

112 > 30 > en tout cas > en tous cas.

145 > 28 - Iamides > Lamides.

501. - Imp. Poupart-Davyl et Co, rue de Bac, 30.







